

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/

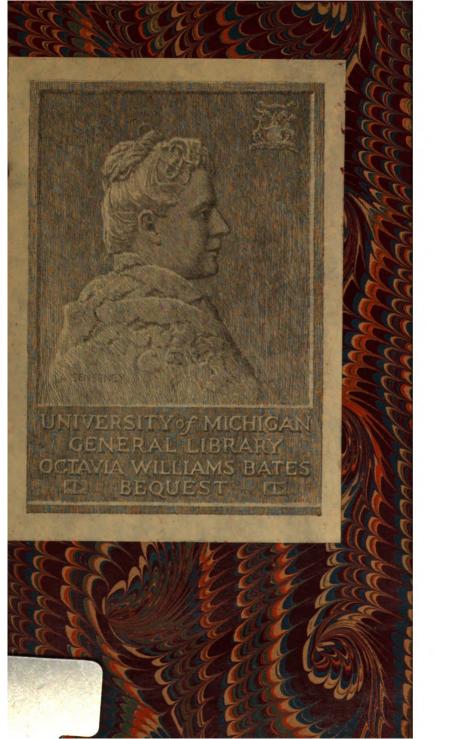



Grad R. 79 166 .A1 186

### LA

# PLÉIADE FRAN

Avec Notices biographiques e

PAR

CH. MARTY-LAVEA

APPENDICE

TOME PREMIER

La Langue de la Pla



PARIS ALPHONSE LEMERRE, ÉD

M DCCC XCVI

Digitized by Google

# PLÉIADE FRANÇOISE

# Cette collection a été tirée à 248 exemplaires numérotés et parafés par l'éditeur.

230 exemplaires sur papier de Hollande.

18 - sur papier de Chine.

N. 228.

# PLÉIADE FRANÇOISE

Avec Notices biographiques et Notes

PAR

CH. MARTY-LAVEAUX

APPENDICE
TOME PREMIER

La Langue de la Pléiade



PARIS ALPHONSE LEMERRE, ÉDITEUR

M DCCC XCVI

= dustance, for a hard h

### LA

# LANGUE DE LA PLÉIADE

39**660**5



#### INTRODUCTION

es novateurs littéraires ont deux façons de procéder différentes :

Les uns, agissant avec une malice quelque peu sournoise, se gardent de nous laisser entrevoir

le chemin où ils nous engagent et les hardiesses qu'ils veulent nous faire accepter. Les autres proclament bien haut des réformes qui ne sont encore qu'en projet; leur premier écrit est le programme détaillé de leurs tentatives, plusieurs d'entre elles demeurent en chemin, mais la fastueuse annonce qui en a été faite reste célèbre, et suffit pour transformer aux yeux de beaucoup de lecteurs les projets en actes, et les aspirations en réalité.

Telle fut l'heureuse fortune d'une brochure de quarantehuit feuillets, publiée en 1549.

Ce livret, intitulé: La Deffence & illustration de la langue françoise, portait sur le titre ces quatre initiales d'apparence

mystérieuse: I. D. B. A. faciles d'ailleurs à expliquer par: « Ioachim Du Bellay, Angevin, » à l'aide d'une pièce grecque de Jean Dorat, qui, placée en tête de l'ouvrage, en nommait l'auteur en toutes lettres et indiquait suffisamment à quel cénacle il se rattachait. Du Verdier a su nous peindre en quelques mots la vivacité de l'attaque et ses conséquences par cette comparaison, tout à fait dans le goût du temps: « On vit vne troupe de poètes s'élancer de l'École de Iean Dorat comme du cheual Troyen. »

Le manifeste de Du Bellay ne lui appartient pas en propre. « Joachim parla pour un autre, » dit Michelet <sup>1</sup>, faisant allusion à l'évidente collaboration de Ronsard, qui peut-être n'a pas été la seule, car cet opuscule, assez incohérent, semble le résumé des discussions fiévreuses d'un groupe de jeunes gens, avides de se précipiter à corps perdu dans une mêlée qu'ils considéraient d'avance comme une victoire.

Il ne s'agissait point d'introduire chez nous des idées réellement nouvelles, mais de transporter dans « notre vulgaire, » c'est-à-dire dans notre langue maternelle, celles de l'Antiquité, de s'en emparer, de les conquérir de vive force. « Françoys, s'écrie Du Bellay (I, 62), marchez couraigeusement vers cete superbe Cité Romaine: & des serues Depouilles d'elle (comme vous auez fait plus d'vne sois) ornez vos Temples & Autelz... Donnez en cete Grece Menteresse... Pillez moy sans conscience les sacrez Thesors de ce Temple Delphique...»

Il y a tant de hardiesse dans ce langage, tant de confiance juvénile dans ces ambitieuses promesses, que le retentissement s'en est prolongé jusqu'à nous; de tous les écrits de la Pléiade, La Desfence est demeuré le mieux connu et surtout le plus fréquemment cité. Nos meilleurs critiques l'ont considéré comme le maniseste inattendu d'une révolution litté-

1. Histoire, x v 1° siècle, c. 8, t. 1x, p. 100. Edit. de 1874.

raire éclatant tout à coup, comme un cri de défi que rien n'avait fait pressentir.

C'est une erreur que nous allons tâcher d'éviter, en examinant dans quelles circonstances l'ouvrage s'est produit, à quels écrits il répond, et quelles répliques il a suscitées.

Sous François Ier la poésie française, sorte de distraction élégante, comme la musique et la danse, tenait parmi les plaisirs de la Cour un rang un peu inférieur à la chasse, à l'escrime, à l'équitation et au jeu.

Il en était encore de même au commencement du règne d'Henri II; et lorsqu'en 1548 Thomas Sibilet publie son Art poètique François, Pour l'instruction des ieunes studieus, & encor peu auancéz en la Poèsie Françoise, son but est surtout d'être utile à ceux qui riment par simple passe-temps. Il leur désigne d'abord des modèles: « Lira le nouice des Muses françoises Marot, Saingelais, Salel, Heroet, Sceue, & telz autres bons espris, qui tous les iours se donnent & euertuent a l'exaltation de cete françoise poèsie. »

Quant aux genres que Sibilet conseille à son adepte de cultiver, ce sont les plus habituels, et l'idée d'en proposer de nouveaux ne se présente même pas à son esprit; voici les titres des treize chapitres où il en fait l'énumération: « De l'Epigramme; du Sonnet; du Rondeau; de la Balade; du Chant Royal; du Cantique, Chant lyrique ou Ode, & Chanfon; de l'Epifre, & de l'Elegie; du Dialogue, & ses espèces, comme sont l'Eclogue, la Moralité, la Farce; du Coq à l'asne; du Blason & de la désinition & description; de l'Enigme; de la Deploration, & Complainte; du Lay & Virelay. »

La Dessence de la langue françoise est sur tous les points une résutation de l'ouvrage de Sibilet. Les écrivains dont celui-ci sait l'éloge, et les genres surannés qu'ils cultivent, sont attaqués par Du Bellay avec la plus grande violence (I, 38): « Ly donques, s'écrie-t-il, & rely premierement (ô Poéte futur), fueillette de Main nocturne & iournelle, les Exemplaires Grecz & Latins, puis me laisse toutes ces vieilles Poessies Francoyses aux Ieuz Floraux de Toulouze, & au puy de Rouan: comme Rondeaux, Ballades, Vyrelaiz, Chantz Royaulx, Chansons, & autres telles episseries, qui corrumpent le goust de nostre Langue, & ne seruent si non à porter temoingnaige de notre ignorance.»

Dans son sixième chapitre, Sibilet avait qualifié du nom d'Odes diverses pièces de Saint-Gelais, entre autres celles qui commencent par :

#### O combien est beureuse...

#### Laissez la verde couleur...

Du Bellay, loin d'en tenir compte, nous signale ce genre de poème, comme n'ayant pas été essayé jusque-là (I, 39): « Chante moy ces Odes, incongnues encor' de la Muse Francoyse.... Sur toutes choses, prens garde que ce genre de Poème soit eloingné du vulgaire... varié de toutes manieres de couleurs, & ornementz Poètiques: non comme vn, Laise la verde couleur, Amour auccq' Psyches, O combien est beureuse: & autres telz Ouuraiges, mieux dignes d'estre nommez Chansons vulgaires, qu'Odes, ou vers Lyriques. »

La nouvelle école se réservait l'emploi exclusif de ces expressions. Ronsard, qui en 1550 se proclame le « premier auteur Lirique François » dans l'avis Au Lesteur des Odes (II, 474), a grand soin de revendiquer le nom même de ce nouveau genre de poésie. Il prend date avec l'âpreté d'un inventeur menacé dans son brevet : « l'allai uoir les étrangers, & me rendi familier d'Horace, contrefaisant sa naiue douceur, des le même tens que Clement Marot (seulle lumiere en ses ans de la uulgaire poèsie) se trauailloit à la poursuite de son Psautier, & osai le premier des nostres, enrichir ma langue

de ce nom Ode, comme l'on peut ueoir par le titre d'une imprimée sous mon nom dedans le liure de Iaques Peletier du Mans, l'un des plus excelens Poêtes de nostre âge, affin que nul ne s'atribue ce que la uerité commande estre à moi. »

La pièce en question, publiée des 1547, est intitulée : Ode de Pierre de Ronfart à Iacques Pelletier. Des beautez qu'il vou-droit en s'Amps.

En 1550, dans la seconde édition de L'Olive, Du Bellay adresse A Pierre de Ronsard une invective Contre les envieux pattes, dans laquelle il célèbre ainsi son innovation (I, 164):

Peletier me fift premier
Voir l'Ode, dont tu es prince,
Ouurage non coutumier
Aux mains de nostre pronince.

En 1555, Pelletier, dans son Art Poètique (p. 64), intervient à son tour du ton d'un homme qui y a été invité. Voici sa curieuse déposition : « Ce nom d'Ode à eté introduit de notre tans, par Pierre de Ronfard : auquel ne falhirè de temoignage, que lui etant ancor an grand' jeunece, m'an montra quelques unes de sa façon, an notre vile du Mans: e me dit delors, qu'il se proposoèt ce ganre d'ecrire, a l'imitacion d'Horace : comme depuis il à montre a tous les Francoes : e ancor plus par fus sa premiere intancion, a l'imitacion du premier des Liriques, Pindare. Combien toutefoes, que de ce tans la, il ne les fit pas mesurees a la Lire : comme il à bien su fere depuis... cete nouveaute se trouva rude au premier : e quasi n'i auoèt que le nom inuantè. Mes quant a la chose, si nous regardons les Seaumes de Clemant Marot : ce sont vrees Odes, sinon qu'il leur desalhoet le nom, comme aus autres la chose, »

On voit que Pelletier insiste sur l'importance lyrique des

psaumes de Marot, avec quelque dureté pour Ronsard, qui avait affecté d'en parler assez légèrement et, pour ainsi dire, par manière d'acquit.

Le programme des principaux changements à introduire dans la langue est résumé dans un chapitre du manifeste de Du Bellay intitulé : D'inventer des Motz, & quelques autres choses, que doit observer le Poète Francoys (I, 44). En voici le passage principal: « Ie veux bien auertir celuy qui entreprendra vn grand œuure, qu'il ne craigne point d'inuenter, adopter, & composer à l'immitation des Grecz, quelques Motz Francoys, comme Ciceron se vante d'auoir fait en sa Langue... Vouloir oter la liberté à vn scauant Homme, qui voudra enrichir sa Langue, d'vsurper quelquesois des Vocables non vulgaires, ce seroit retraindre notre Langaige, non encor' affez riche soubz vne trop plus rigoreuse Loy, que celle que les Grecz & Romains se sont donnée. Les quelz combien qu'ilz seussent sans comparaison, plus que nous copieux & riches, neantmoins ont concedé aux Doctes Hommes vser souuent de motz non acoutumés és choses non acoutumées. Ne crains donques, Poëte futur, d'innouer quelques termes en vn long Poëme principalement, auecques modestie toutessois, Analogie, & Iugement de l'Oreille, & ne te soucie qui le treuue bon ou mauuais : esperant que la Posterité l'approuuera. »

La nouvelle école poétique, si arrogante pour ses prédécesseurs, devait compter de leur part sur de cruelles représailles; elles ne se firent pas attendre. L'étrangeté du nouveau vocabulaire fut vivement blàmée. Le retour fréquent des mêmes épithètes, des mêmes hémistiches, à l'imitation des anciens, prêtait fort aussi à la raillerie des poètes de Cour, qui faisaient consister l'élégance à éviter les répétitions de ce genre. Ronsard, qui le sentait, va au-devant de leurs objections (II, 481): « Tu ne feras émerueillé fi ie redi fouuent mêmes mots, mêmes fentences, & mêmes trais de uers, en

cela imitateur des poêtes Grecs, & principalement d'Homere, qui iamais, ou bien peu ne change un bon mot, ou quelque trac de bons uers, quand une fois il se l'est fait familier. Ie parle à ceus qui miserablement épient le moien pour blasonner les écris d'autrui, courroussés peut estre, pour m'ouir souvent redire, le miel de mes uers, les ailes de mes uers, larc de ma muse, mes uers sucrés, un trait ailé, empaner la memoire, l'honneur alteré des cieus.

Ronsard avait déclaré, dès son avis Au Lesteur (II, 475), qu'il prenait « stile apart, sens apart, euure apart, » il le répète beaucoup plus vivement dans une ode où il apostrophe ainsi sa Muse (VI, 114):

Ne fuy ny le fens, ny la rime, Ny l'art du moderne ignorant, Bien que le vulgaire l'estime, Et en béant l'aille adorant.

Le premier livre des Amours, consacré à Cassandre, n'abonde pas moins en nouveautés que les Odes. Ronsard nous le dit lui-même (V, 425):

A vingt ans ie su pris d'une belle maistresse, Et voulant par escrit tesmoigner ma destresse, le vy que des François le langage trop bas A terre se trainoit sans ordre ny compas: Adonques pour bausser ma langue maternelle, Indonté du labeur, ie trauaillay pour elle, le sis des mots nouueaux, ie r'appellay les vieux, Si bien que son renom ie poussay iusqu'aux Cieux. Ie sis d'autre saçon que n'auoyent les antiques Vocables composez & phrases poètiques, Et mis la Poèse en tel ordre qu'apres Le François sut egal aux Romains & aux Grecs.

Ne pouvant nier les obscurités résultant d'un pareil système, les poètes de la Pléiade prenaient le parti de s'en glorifier. Dans un ouvrage publié en 1552, l'année même où parurent les Amours, Pontus de Tyard, après s'être étendu assez longuement sur les diverses attributions des Muses, dit à sa Pasithée : « Ne vous ennuirois de ce discours, si ie ne sçauois que le souuenir de telles choses vous seruira de quelque lumiere à la lecture des œuures de tant de doctes Poètes de ce temps, qui decorent si richement leurs vers des ornemens de l'antiquité, que malaisement y pourront les ignorans & grossiers rien comprendre. »

Pasithée, qui n'est pas tout à fait convaincue, fait quelques objections: « Que respondrez vous à ce qu'ils dient, que si par estranges saçons de parler vous taschez d'obscurcir & enseuelir dans voz vers voz conceptions tellement, que les simples & les vulgaires, qui sont (iurent-ils) hommes de ce monde comme vous, n'y peuuent recognoistre leur langue, pource qu'elle est masquée & desguisée de certains accoustremens estrangers, vous eussiez encor mieux fait, pour atteindre à ce but de non estre entendus, de rien n'escrire du tout? » Cette réslexion, qui ne manque pas de justesse, n'arrête pas un moment Pontus de Tyard: « le leur respondray, réplique-t-il, que l'intention du bon Poēte n'est de non estre entendu, ny aussi de se baisser & accommoder à la vilté du vulgaire.»

Les courtisans françois, dit Du Perron dans son Oraison funebre de Ronsard (p. 1672), rejetoient « la nouueauté des mots lesquels il se voyoit contraint d'inuenter, pour tirer nostre langue de la pauureté & de la necessité. » Nous avons raconté (I, XXX-XXXV) sa querelle avec Mellin de Saint-Gelais, l'intervention de la duchesse de Savoie et la réconciliation qui en résulta. Le Discours contre Fortune, adressé à Odet (V, 147), pourrait saire supposer, si on le prenait à la

1. Solitaire premier. Voyez p. 227 de notre édition de Tyard.

lettre, que tant de critiques n'émurent point Ronsard et ne le firent point changer de voie :

Premier les sis parler (les Muses) le langage François,
Tout hardy m'oppojant à la tourbe ignorante.
Tant plus elle crioit, plus elle estoit ardante
De deschirer mon nom, & plus me dissanoit,
Plus d'on courage ardent ma vertu s'allumoit
Contre ce populaire, en desrobant les choses
Qui sont és liures Grees antiquement encloses.
Ie sis des mots nouueaux, ie restauray les vieux
Bien peu me souciant du vulgaire enuieux,
Middisant, ignorant, qui depuis a sait conte
De mes vers, qu'au premier il me tournoit à honte.

Non seulement les œuvres du poète prouvent qu'il n'a pas été à ce point intransigeant, mais ses amis en conviennent, et lui-même, comme nous l'allons voir, finit par avouer les concessions qu'il avait été obligé de faire à ce public si méprisé.

Lorsque les Amours reparaissent en 1553, augmentés d'un commentaire d'Antoine Muret, celui-ci entreprend dans la préface l'apologie de l'auteur. Il se plaint d'abord en général de l'injustice et de l'ingratitude des lecteurs, et allègue ensuite Ronsard comme exemple (I, 374), « lequel, dit-il, pour auoir premier enrichy nostre langue des Grecques & Latines despouilles, quel autre grand loyer en a-il encores rapporté? N'auons-nous veu l'indocte arrogance de quelques acrestez mignons s'esmouuoir tellement au premier son de ses escrits, qu'il sembloit que sa gloire encores naissante, deust estre esteinte par leurs essonts? L'vn le reprenoit de se trop louer, l'autre d'escrire trop obscurement, l'autre d'estre trop audacieux à faire nouueaux mots: ne sçachans pas, que ceste coustume de se louer luy est commune auecques tous les plus excellens Poètes qui iamais surent: que l'obscurité qu'ils pre-

tendent, n'est qu'vne confession de leur ignorance: & que sans l'inuention des nouueaux mots, les autres langues sentissent encores vne toute telle pauureté, que nous la sentons en la nostre. » L'apologie du poète se termine par cette déclaration très conforme aux doctrines de Pontus de Tyard: « Il n'y a point de doute, qu'vn chacun autheur ne mette quelques choses en ses escrits, lesquelles luy seul entend parfaitement: Comme ie puis bien dire, qu'il y auoit quelques Sonets dans ce liure, qui d'homme n'eussent iamais esté bien entendus, si l'autheur ne les eust, ou à moy, ou à quelque autre samilierement declarez... en ceux-là ie consesse auoir vsé de son aide. »

Le second livre des Amours, comme le remarque Remy Belleau, son commentateur (dédicace, éd. de 1584), est écrit en « style vulgaire, & du tout different de la maiesté, & docte industrie de ses premiers Sonnets. Ce qu'il n'a voulu faire en ceste seconde partie, propre & particuliere pour l'Amour, tant pour satis-saire à ceux qui se plaignoyent de la graue obscurité de son style premier, que pour monstrer la gentillesse de son esprit, la sertilité & diuersité de ses inuentions, & qu'il sçait bien escrimer à toutes mains des armes qu'il manie. »

Voici la preuve d'une certaine docilité de Ronsard à l'égard de la critique; nous en trouvons une autre dans un passage où, à propos de termes créés par le poète (t. I, p. 418, note 321), Belleau dit que notre langue « ne manqueroit auiourd'huy d'vne infinité de beaux mots bien inuentez & bien recherchez, si du commencement les enuieux de la vertu de l'Autheur ne l'eussent destourné d'vne si louable entreprise. »

Ce n'est pas tout, Ronsard lui-même convient qu'il a modifié ses projets d'innovation de la langue, à cause de l'accueil qu'ils ont reçu; il écrit à Simon Nicolas, en lui donnant des conseils de style (VI, 233-234): Fay nouneaux mots, r'appelle les antiques...
I'ay fait ainfi, toutesfois ce vulgaire,
A qui iamais ie n'ay peu fatisfaire,
Ny n'ay voulu, me fascha tellement
De son japper en mon aduenement,
Quand ie bantay les eaux de Castalie,
Que nostre langue en est moins embellie,
Car elle est manque, c' faut de l'action
Pour la conduire à sa persection.

Ailleurs (I, 131), en remarquant qu'on lui reproche la trop grande simplicité du second livre des *Amours*, il avoue qu'on s'est plaint de l'obscurité de ses premiers vers:

Tyard, on me blasmoit à mon commencement, Dequoy i'estois obscur au simple populaire: Mais on dit auiourd'huy que ie suis au contraire, Et que ie me démens parlant trop bassement.

Ronsard cherche, à la vérité, à colorer son changement de manière par des motifs purement littéraires (I, 130):

Or si quelqu'un apres me vient blasmer, dequoy Ie ne suis plus si graue en mes vers que i'estoy A mon commencement, quand l'bumeur Pindarique Enssoit empoulèment me bouche magnissque:
Dy luy que les amours ne se souspirent pas D'un vers bautement graue, ains d'un beau stile bas, Populaire & plaisant, ainsi qu'a sait Tibulle, L'ingenieux Ouide, & le docte Catulle.

Il n'en reste pas moins acquis que, dans les *Odes* et dans le premier livre des *Amours*, il a employé un style pompeux, obscur, et fort surchargé de mots empruntés du grec et du latin.

Au moment où Ronsard avait ainsi à se défendre contre les plus vives critiques, une réfutation en règle était dirigée contre le manifeste de Du Bellay. Il avait eu l'imprudence de dire (I, 55): « le voudroys bien que... tous Roys & Princes amateurs de leur Langue dessendissent, par edict expres, à leurs subiectz, de non mettre en lumiere œuure aucun... si premierement il n'avoit enduré la Lyme de quelque scauant Homme, aussi peu adulateur qu'etoit ce Quintilie, dont parle Horace en son Art Poètique; » et il avait vu surgir le Quintil Horatian, sur la Dessence & illustration de la langue françoise, publié à Lyon en 1551, et souvent réimprimé à la suite de l'Art poètique de Thomas Sibilet.

Le critique dit à Du Bellay (sur le IVe chapitre): « Tu ne faitz autre chose par tout l'œuure... que nous induire à Greciser & Latiniser, en Françoys. » Et répondant à un passage de la présace des Odes où Ronsard s'était exprimé ainsi (II, 475): « Ie ne te dirai point à present que signifie Strophe, Antistrophe, Epode,... » le censeur s'écrie: « Ton Ronsard trop & tres arrogamment se glorisse auoir amené la lyre grecque & latine en France, pour ce qu'il nous a fait bien ébahir de ces gros & estranges mots strophe & antistrophe, car iamais par auenture, nous n'en ouimes parler. » Et il ajoute, avec un certain sentiment d'orgueil satissait: « Iamais nous n'auons lu Pindare. »

Quelques années plus tard, en 1557, les Discours non plus melancoliques que diuers renchérissent encore sur ces invectives: « Non possument en nostre tant chere France toutes les bougreries des anciens Gregeois & Latins, remplissant leurs liures d'Odes... de Strophe, Antistrophe, Epode & d'autres tels noms de diables, autant a propos en nostre François que Manisscat a matines, mais pour dire qu'en auons ouy parler du Pindare. »

Ce furent probablement ces protestations répétées qui empêchèrent Léon Trippault et Nicot d'admettre le mot Ode dans leurs lexiques. Les témoignages des amis et des ennemis du poète, et ses propres aveux, qui seront d'ailleurs confirmés plus loin par l'examen des mots dont il s'est servi, prouvent surabondamment que, dans ses premiers ouvrages, Ronsard faisait à l'imitation des termes grecs et latins une fort large part, qu'il n'a restreinte qu'à son corps défendant.

Le souvenir de ce travers si marqué, contre lequel il a fini par protester lui-même lorsqu'il en a vu l'abus chez ses successeurs, est demeuré longtemps comme attaché à son nom, et Boileau a fort bien caractérisé l'éclat audacieux de son début, lorsqu'il a raillé

... sa Muse en François parlant Grec & Latin (Art poétique, I).

Le seul tort de cette appréciation est d'être trop générale : l'étude des poètes du XVI siècle est très complexe; elle demande une attention soutenue. Il faut s'attacher scrupuleusement à la chronologie de leurs œuvres, et distinguer entre leurs souhaits, leurs aspirations, et la mise en pratique de leurs doctrines.

Egger, qui a cherché à infirmer le jugement de Boileau, en a porté à son tour un autre non moins inexact, qui ne pourrait s'appliquer avec justesse qu'à la fin de la carrière du poète.

Il s'exprime ainsi en parlant de Ronsard dans son Hellemisme en France (I, 232): « Une fois, il est vrai, dans son très médiocre opuscule sur l'Art poétique, il lui échappe de dire: « Tu composeras hardiment des mots à l'imitation des Grecs « et des Latins, et tu n'auras souci de ce que le vulgaire dira « de toi. » Mais c'est là une boutade orgueilleuse. » Puis, à cette déclaration qui, loin d'échapper à Ronsard, confirme au contraire les doctrines et la pratique littéraire de sa jeunesse, le critique oppose des procédés préconisés plus tard par le poète, et que nous aurons bientôt à examiner ici même; après quoi il conclut en ces termes (I, 237): « Ainsi le chef et le héros de notre école poétique au seizième siècle a combattu sur tous les tons pour l'originalité de sa langue maternelle. Il n'est point le pédant grécaniseur dont Boileau s'est moqué sans l'avoir lu. » L'autorité si grande et si légitime d'Egger a promptement répandu cette opinion, de sorte qu'aujourd'hui, dans l'enseignement officiel, on considère Ronsard, à son début, comme un défenseur fervent et acharné de la pure langue française, ce qu'il n'a été qu'à son déclin, et en haine de ses maladroits imitateurs.

Il faut remarquer du reste qu'à l'époque de la jeunesse de Ronsard, la création d'un grand nombre de mots tirés du grec et du latin ne résultait pas seulement d'un parti pris, mais d'une nécessité.

La théologie, les arts et les sciences, la poésie élevée, commençant tout d'un coup à parler en français, ne trouvaient point un vocabulaire propre à l'expression d'un grand nombre d'idées, ou entièrement nouvelles, ou subitement renouvelées de l'antiquité. Du Bellay dit fort justement (I, 44): « Nul, s'il n'est vrayment du tout ignare, voire priué de Sens commun, ne doute point que les choses n'ayent premierement eté: puis apres, les motz auoir eté inuentez pour les signifier: & par consequent aux nouuelles choses estre necessaire imposer nouueaux motz, principalement és Ars, dont l'vsaige n'est point encores commun & vulgaire, ce qui peut arriuer souuent à nostre Poète, au quel sera necessaire emprunter beaucoup de choses non encor' traitées en nostre Langue. »

Ailleurs il engage les traducteurs à ne point se faire faute de transcrire en français les termes de sciences, d'arts et métiers, qui d'ailleurs ne sauraient être considérés comme faisant réellement partie de la langue (I, 22): « Ne les doit retarder s'ilz rencontrent quelquefois des motz qui ne peuuent estre

receuz en la famille Francoyse, veu que les Latins ne se sont point esorcez de traduyre tous les vocables Grecz, comme Rhetorique, Musique, Arithmetique, Geometrie, Phylosophie, & quasi tous les noms des Sciences, les noms des figures, des Herbes, des Maladies, la Sphere & ses parties, & generallement la plus grand'part des termes vsitez aux sciences naturelles & Mathematiques. Ces motz la donques seront en nostre Langue comme etrangers en vne Cité: aux quelz toutessois les Periphrazes seruiront de Truchementz. »

Quelques-uns paraissent d'abord sous une forme purement grecque ou latine, ce n'est que peu à peu qu'ils s'acclimatent et prennent une terminaison française. Encyclopédie figure dans l'Infiitation du Prince de Budé (1547, ch. XXI, fol. 88) sous la forme encyclopedia: « Perfection des arts liberaulx & sciences politiques, qu'on appelle en Grec, Encyclopedia; qui veult autant à dire (pour le declairer briefuement) comme erudition circulaire. » Jodelle la désigne par une périphrase analogue (II, 210):

## .... refondre Des sciences vn Rond nouueau.

Rabelais avait cependant francisé ce mot, dès 1533, dans Pantagruel (c. xx): « Il m'a ouuert le vrays puys & abisme de Encyclopedie. » Tout hardi qu'il était, il n'osait en 1546, dans son tiers livre, se servir du mot misanthrope: ayant dit (c. 111): « Les homes seront loups es homes, » il ajoute: « comme Timon Athenien, qui pour ceste cause seut surnommé μισάνδρωπος. » Ce ne sut qu'en 1548, dans l'ancien prologue du quart livre, qu'il ne craignit pas de dire en français: « Timon le Misanthrope. » Ce mot sigure ensuite en 1552 dans l'épstre au cardinal de Chastillon, et est expliqué dans la Briesue declaration d'aucunes distions plus obscures contenues on quatriesme liure...

Scève, dans sa Délie (dixain CCCCXXII), dit :

Mon distamnum...

Ronsard emploie *lexicon* pour lexique, vocabulaire (V, 425):

Tu as en l'estomac un Lexicon farci De mots iniurieux...

Il a introduit, en lettres grecques, dans sa prose : κουτάφια et μετιμψύχωσις : « des tombeaux vuides, appellez κουτάφια » (III, 6), « la troisième (partie) de la Philosophie Pythagorique, dite μετιμψύχωσις » (III, 8).

Ambroise Paré, embarrassé pour rendre l'idée d'épiderme, dont le nom n'existait pas encore dans notre langue, cite dans son texte le mot sous sa forme grecque: « Le (cuir) non vray est appelé des Grecs Epidermis, parce qu'il s'estend & couche sur le vray: nous l'appellons en nostre langage cuticule, ou petite peau » (Œuvres, III, III, p. 73, c). C'est aussi d'epidermis que se sert Rabelais (liv. IV, c. xxxI): « Quaresme prenant... auoit l'Epidermis comme vn beluteau. »

Du Bellay, dans son chapitre de ne traduyre les Poètes (I, 15), n'osant user du mot Génie encore peu employé, se sert du terme latin: « ceste Energie, & ne sçay quel Esprit, qui est en leurs Ecriz, que les Latins appelleroient Genius.»

Ce procédé, tout exceptionnel, n'avait rien de pratique, et l'on se trouvait forcément entraîné à donner une forme française aux mots grecs et latins dont on avait besoin. Ce n'était pas une élégance, un caprice, une fantaisie littéraire, mais la nécessité absolue de se faire comprendre, qui introduisait dans la langue des termes indispensables auxquels on n'aurait pu suppléer que par de longues et obscures périphrases.

C'est ce que dit, avec beaucoup de bon sens, un médecin de ce temps, Ervé Fayard : « Quant a plusieurs mots francifez... comme apoplexie, epilepsie, & semblables, suis esté contreind lez émployer pour euiter en presqué infinis éndroeds prolixes oraysons 1. »

Maurice Scève avait appelé sa maîtresse : « doulce antiperistase » (Delie, CCXCIIII). Du Bartas, qui l'ignorait, croit forger ce mot et s'en excuse, non dans une présace ou en note, mais en vers, au beau milieu de son poème qu'il interrompt par sa remarque (La second iour de la Sepmaine, p. 142, éd. 1601):

> Cette antiperistale (il n'y a point danger De naturaliser quelque mot astranger Et mesme en ces discours, où la Gauloise phrase N'en a point de son cru qui soit de telle emphase.)

Ce n'est pas de nos jours, comme on pourrait le croire, qu'est née la psychologie amoureuse. Elle a fleuri de bonne heure en Italie. Nos voisins avaient fait à la langue de Platon de nombreux emprunts pour répondre aux exigences de ces analyses subtiles, mais ce curieux vocabulaire spécial n'avait pas encore pénétré chez nous.

En 1535 avait paru un volume, intitulé: Dialoghi di amore, composi per Leone medico Hebreo, souvent réimprimé.

Ronsard, qui offre pour étrennes à Charles IX un Leon Hebrieu (II, 412), est cependant fort irrité contre cet auteur (VI, 28):

> ..... qui donne aux Dames cognoissance D'un amour sabuleux, la mesme sistion, Faux, trompeur, mensonger, plein de fraude & d'astuce.

1. (GALEN fur la faculté dez fimples medicamans auec l'addition de Fucfe èn son berbier, de Siluius,... Le tout mis èn langage françoys par A... ERVE FAYARD matif de Perigueux. — A Limoges... 1548. In-8°.)

Tyard, après de longues hésitations, se décide en 1551 à traduire ces dialogues, déclare (p. 225) que

..... cest œuure est tiré
Des poincs profonds de la Philosophie,

et ajoute dans la dédicace (250, note 8): « S'est trouvé le François (non encores orné de maints vocables de la Philofophie) en cest endroit si poure, que i'ay esté contraint, luy donnant du mien, emprunter de l'autruy, »

Denis Sauvage, traduisant aussi ce livre, dans le cours de la même année, sous le titre de *Philosophie d'amour*, s'excuse également « d'vser de mots nouveaux en matière nouvelle, » et joint à l'ouvrage un petit *Dictionnaire* « pour l'exposition de tels mots. »

Rien ne serait plus faux néanmoins que de se représenter le langage de la galanterie italienne confiné dans les abstractions philosophiques. Pétrarque et ses successeurs s'étaient répandus en violentes invectives contre leurs dames, et les poètes de la Pléiade les avaient suivis sur ce terrain. Ronsard appelle sa Cassandre fère, c'est-à-dire bête féroce, et guerrière, au sens d'ennemie 1. Jodelle seul, dans une assez agréable chanson, blame ce procédé des poètes à l'égard de leurs belles (II, 53):

Leurs bourrelles ils en font, Bafilics, tygresses, Mots qui doux & facbeux sont Aux vrayes maistresses.

Si l'amour fimple eftoit d'eux
Bien cogneu, ces mots bideux
Ils fuiroyent, desquels l'borreur
Nuit beaucoup, & monfire
Que des plumes non du cœur
Le mal se rencontre.

1. Voyez ces termes dans la liste des mots tirés de l'italien.

Au lieu de franciser des termes grecs on a quelquesois essayé d'y substituer des mots français équivalents. C'est ce qu'avait tenté Guillaume des Autelz, qui s'exprime ainsi dans l'avis Au Lesteur de ses Façons lyriques (éd. 1553): « Quant à Etpoquè, que i'ay appelé TOVR, Autotpoquè RETOVR, & Empôce (non si heureusement) BNCHANT, ce a esté pour faire entendre à noz purs françois la raison de telles appellations. »

Vauquelin de la Fresnaye s'est servi également en ce sens de tour et de retour, puis il a substitué repos à enchant (Art postique, 1. I, p. 24, éd. 1605):

... depuis que Ronfard eut ament les modes Du Tour & du Retour & du Repos des Odes...

En somme, il y avait trois procédés pour rendre les idées exprimées par des termes grecs ou latins :

1º Laisser subsister ces mots avec leur forme propre, leur orthographe, leur terminaison, ce qui donnait au discours un aspect barbare;

2º Y substituer, comme l'a tenté Des Autels, des mots déjà français, auxquels on est porté à conserver la valeur, souvent toute différente, qui leur est habituelle;

3º Enfin, ce qui est l'expédient le plus commode et, après tout, le plus clair, modifier légèrement la terminaison des mots grecs ou latins, et c'est ce qu'après diverses tentatives avortées on s'est déterminé à faire.

L'instinct secret qui préside au développement des langues et met à profit les efforts des diverses écoles littéraires sans jamais consacrer leurs excès, sut discerner ce qu'il y avait de légitime dans ces innovations, et rejeta impitoyablement le reste. Les mots vraiment nécessaires s'incorporèrent si vite à notre idiome qu'ils semblèrent en avoir toujours fait partie; les autres tombèrent lourdement. Tels sont ceux, si souvent

cités, qui composent à eux tout seuls le troisième vers de ce passage tiré de l'Epitaphe de Marguerite de France (V, 248):

> Ab! que ie suis marry que la Muse Françoise Ne peut dire ces mots comme fait la Gregeoise, Ocymore, dispotme, oligochronien: Certes ie le dirois du sang Valessen.

Dans son Hellénisme en France (I, 237), Egger se refuse à prendre cette tentative au sérieux: « Que prouve, dit-il, cette fameuse plainte, sinon que le poète désespérait de pouvoir parler grec en français, comme il l'aurait voulu, et qu'il n'essayait qu'en passant, par manière de tour de force, une imitation vraiment inconciliable avec le génie de notre langue? »

La note si précise et si confiante dont Ronsard accompagne ces vers dans l'édition de 1575, ne permet pas d'admettre une pareille interprétation (V, 472): « Ces mots grecs seront trouvez fort nouveaux; mais d'autant que nostre langue ne pouvoit exprimer ma conception, i'ay esté forcé d'en vier qui signifient vne vie de petite durée. Filosofie & mathematique ont esté aussy estranges au commencement; mais l'vsage les a par traict de temps adoulcis & rendus nostres. »

Quant au latin, il s'introduisait pour ainsi dire de luimême dans le français. On en était imprégné. Ceux qui en blàmaient le plus l'abus ne laissaient pas de s'en permettre très largement l'usage: Rabelais, dont la verve s'est si vivement égayée contre l'écolier limousin, latinise autant qu'aucun écrivain de son temps. Du Bellay, faisant l'éloge de l'Éloquence, dit (1, 13) qu'elle « gift aux motz propres, vfitez, & non aliénes du commun vfaige de parler, » à quoi l'auteur du Quintil Horatian répond fort à propos: « En cet endroict mesme contreuenant à ton enseignement, tu dis alienes pour estranges; escorchant là & partout ce pauure Latin sans aucune pitié. » Le plus piquant est que, comme Egger le remarque avec raison (L'Hellénisme en France, I, 235), le critique est loin d'être exempt pour sa part du travers qu'il vient d'attaquer.

Maintenant au milieu de l'éclosion, pour ainsi dire spontanée, de tant de termes tirés du grec et du latin, quelle est exactement la part de chaque écrivain? C'est ce qu'il serait bien difficile d'établir avec certitude.

Il est fort rare que nous possédions à ce sujet des témoignages précis; on ne peut guère avoir recours qu'aux indications vagues que donnent les poètes dans leurs préfaces, les commentateurs contemporains dans leurs notes, les adversaires dans leurs critiques; la manière dont un mot est présenté, les précautions qu'on prend pour le faire accepter du public, semblent parfois un indice de sa nouveauté; mais, sans négliger de semblables présomptions, il faut se garder d'en exagérer la valeur, d'autant plus que les témoins que nous invoquons sont souvent, de très bonne foi, dans l'erreur. Nourris des mêmes études, écrivant dans les mêmes circonstances, sous l'empire des mêmes idées, les auteurs d'alors emploient souvent, presque simultanément, des expressions qu'ils croient avoir inventées. Il est impossible de contester à Ronsard la paternité du mot ode, qu'il a tenu, nous l'avons vu, à établir fort nettement; mais c'est là une exception, et la plupart du temps on ne peut alléguer que des probabilités, dont un examen approfondi vient souvent démontrer le peu de fondement.

L'auteur du Quintil Horatian: reproche à Du Bellay l'emploi du mot Patrie... qui, dit-il, « est obliquement entré & venu en France nouvellement. » On en avait conclu un peu trop vite que Du Bellay en était l'auteur, et on lui avait fait

<sup>1.</sup> Voyez Du Bellat, I, 477, note 3.

honneur de cette belle expression, mais elle a été trouvée un siècle plus tôt <sup>z</sup>.

Ayant lu dans l'épltre de « Henri Estiene à vn sien ami, » placée en tête de l'Apologie pour Hérodote: « l'analogie (si les oreilles Françoises peuuent porter ce mot), » j'avais envoyé le passage à M. Littré, qui s'exprime ainsi à ce sujet dans la Présace de son Supplément (p. 11): « C'est H. Estienne qui a introduit dans notre langue le mot analogie; et en l'introduisant il s'excusa d'offenser l'oreille si gravement. » Cette excuse avait paru au savant lexicographe, comme à moi, une marque à peu près certaine du premier emploi de cette expression. Nous nous étions trompés tous deux, car elle figure en 1549, dix-sept ans avant la publication de l'Apologie, dans un passage de La Deffence de la langue françoyse, que j'ai déjà eu occasion de citer (I, 45): « Ne crains donques, Poête futur, d'innouer quelques termes... auecques modestie toutessois, Analogie, & Iugement de l'Oreille. »

Ces vers de Ronsard (II, 186):

Si det mon enfance Le premier de France l'ay pindariné, De telle entreprise Heureusement prise Is me voy prise,

avaient fait croire que *pindarisant* le premier, il avait inventé ce verbe et créé, comme pour *ode*, le mot et la chose. Gandar, après avoir, dans sa thèse <sup>2</sup>, adopté cette opinion, encore assez généralement répandue aujourd'hui, introduit, dans son *errata*, cette sage rectification: « l'auteur regrette d'avoir

- 1. Voyez LITTRE, Dictionnaire, Patrie.
- 2. Ronsard considéré comme imitateur d'Homère et de Pindare. Meta, imp. F. Blanc, 1854. In-8°.

attribué à Ronsard un mot que Rabelais a mis dans la bouche de l'écolier limousin une vingtaine d'années avant que Ronsard ne pindarisat. » Voici le passage de Pantagruel, qui date de 1533 (I, 242): « Ce gallant veult contrefaire la langue des Parisians, mais il ne faict que escorcher le latin & cuide ainsi Pindariser. »

Sympathie est-il de Ronsard? Le poète s'est exprimé ainsi dans le premier livre des Amours, publié en 1552 (I, 97):

Les Cieux....

Changeans de teint de grace & de couleur, Par sympathie en denindrent malades;

et Muret fait à ce sujet la remarque suivante : « Sympathie est vn mot Grec : mais il est force d'en vser, veu que nous n'en auons point d'autre. »

Il faut remarquer toutesois que Rabelais a dit dans le quart livre publié pour la première sois en 1548 (II, 493): « par naturelle sympathie excita tous ses compaignons à pareillement baisser, » et que dans la Briesue declaration d'aucunes distions plus obscures contenues on quatriesme liure,...il a jugé utile d'expliquer ce mot, dont il se considérait probablement comme le créateur, et qu'il avait du reste déjà employé dès 1546 dans son tiers liure (c. IV): « Quelle sympathie entre les elemens. »

1. Un commentateur du poète, Pantaléon Thevenin, qui se sert de ce verbe, en rapproche boracifer, dont il est probablement le créateur. Il dit, en parlant de Ronsard (L'Hymne de la Philosophie, 1582, 1v, p. 119): « Les Odes où il a si hardiment pindarisé & (s'il saut ainsi parler) horacisé. » Quant à Pétrarquiser, il était sort employé. En 1553, Du Bellay dit (II, 333):

Pay oublid Part de Petrarquizer.

En 1555, Ronsard se moque de ces amants (VI, 368)
..... qui morfondus petrarquitent.

Digitized by Google

## En 1572, on lit dans La Franciade (liv. II):

Incontinent que la foif fut esteinte Et de la sin l'auidité restreinte,

et ces vers sont accompagnés de la remarque suivante: « Auidité, l'ardeur de manger. Ie ne sçache point de mot françois plus propre, encore qu'il soit mendié du latin. » On s'est cru sondé, probablement d'après cette note, à regarder Ronsard comme l'auteur de cette expression, qu'on trouve déjà cependant en 1544 dans la Délie de Maurice Scève (Dixain CXVI):

# Ne peult faouler si grand'auidité.

Le plus curieux c'est que Ronsard a ainsi modifié les deux vers (III, 67):

Incontinent que la soif fut ostée Et de la faim la fureur surmontée.

Il est probable qu'il a voulu faire disparaître ce mot dont on lui avait reproché l'étrangeté. Nous aurons occasion de remarquer dans les listes qui suivent cette Introduction que, malgré son intransigeance affectée, il fit plus d'une fois au goût du public des concessions de ce genre.

L'échec momentané d'avidité est une exception. En général les mots utiles s'introduisent vite dans la langue, s'y maintiennent et n'en bougent plus. Il en est tout autrement des termes qui appartiennent exclusivement au langage littéraire et poétique. Certaines épithètes, et précisément les plus brillantes, font des apparitions subites, suivies de longues défaillances. On pourrait les comparer à des comètes dont l'ellipse n'a pas encore été déterminée. Bien différents des mots aventuriers, dont parle La Bruyère (ch. 5), « qui paroiffent un

temps & que bientost on ne revoit plus, » ceux-ci ont au contraire de fréquents retours, et se remontrent, à de très longs intervalles, dans les écrits à la mode; et dans notre pays où l'on oublie vite, on salue chaque fois à titre d'innovation leur nouveauté intermittente qu'on regarde comme une audace, et dont on fait généreusement honneur à l'école littéraire alors en vogue.

On trouvera, dans les listes qui vont suivre, un grand nombre de ces épithètes. Nous nous contenterons pour le moment d'en indiquer une seule, qui suffira pour bien faire comprendre le petit phénomène philologique que nous venons de signaler.

En 1831, quand on lisait dans Les Feuilles d'Automne :

Dans la vallée ombreuse Reste où ton Dieu te creuse Un lit plus abrité...

il pouvait paraître fort légitime de considérer ombreux comme un de ces adjectifs qui, d'après Alfred de Musset, dans les Leitres de Dupuis et Cotonet, constituent l'essence même du romantisme. Notez qu'on l'aurait vainement cherché dans le Dictionnaire de l'Académie de cette époque, et que, lorsqu'il y paraît, en 1835, il est indiqué comme « usité surtout en poésie, » ce qui semble au premier abord une concession à la nouvelle école. Il n'en est rien; ce prétendu néologisme est un archaîsme rajeuni, ainsi qu'il arrive souvent; il existait, en 1694, dans la première édition du Dictionnaire de l'Académie, dont il n'avait disparu qu'à partir de 1762.

Si ce mot n'a pas été créé par l'école romantique, l'a-t-il été du moins par la Pléiade? Il est certain que Ronsard l'emploie souvent: Fosses ombreuses (I, 206), Ombreux cimetaire (IV, 367), chesnes ombreux (V, 54), taillis ombreux (V, 108), tombe ombreuse (V, 315), etc.; mais le ches de l'École rivale,

Clément Marot, n'a pas hésité à dire : la nuis ombreuse (Ero & Leandre); et quant à Maurice Scève, il affectionne cette expression : poulsiere Vmbreuse (Délie, dix. LXXXII), Boys vmbreux (dix. CXXI). Doit-on la lui attribuer? nullement. On lit déjà dans le roman de Perceval le Gallois : « forest ombreuse » (p. 174); dans un Dictionnaire latin-français du XIIIe siècle (Bibl. nation., mss. no 7,692) : « vmbrosus, vmbreux; » ensin dans les Sermons de saint Bernard (Bibl. nation., no 24,768, so 42 ro) : « Mont ombrious & espas. »

Nous retrouverons également chez les auteurs de la Pléiade, plumeux, que Vaugelas attribuait à Desmarest; offenseur, invaincu, dont on regardait Corneille comme le créateur; et nous verrons qu'un certain nombre de ces expressions, qu'on croyait nouvelles au XVII<sup>e</sup> siècle, remontent, à travers le XVI<sup>e</sup>, au berceau même de notre idiome.

Quelquesois c'est un terme que nous croirions d'hier, que nous lisons dans Ronsard. Est-il une expression en apparence plus moderne que celle d'écriture au sens de composition littéraire? La voici dans une élégie de notre poète adressée à Desportes (VI, 312-313):

..... Ainfi nostre escriture Ne nous prosite rien : c'est la race suture Qui seule en iosiit toute, & qui iuge à loisir Les ouurages d'autruy, & s'en donne plaisir.

N'est-il pas curieux de voir ainsi ces mots d'auteurs, comme les appelait spirituellement Henri Monnier<sup>1</sup>, demeurer pendant des siècles dans la langue, sans jamais s'y incorporer tout à fait, et conserver presque indéfiniment leur apparence de nouveaux venus?

Si les emprunts faits au grec et au latin étaient un des

1. Scènes populaires: Le roman chez la portière.

principaux moyens employés par les poètes de la Pléiade pour enrichir notre langue, ce n'était certes pas le seul. La littérature italienne leur offrait des ressources auxquelles on n'avait alors que trop souvent recours, comme nous le voyons par les Dialogues du langage italianisé d'Henri Estienne. Ils ne se laissèrent pas aller aux excès que signale ce dernier. Nous aurons seulement à relever quelques termes locaux employés par Du Bellay pendant son séjour en Italie, et un petit nombre d'expressions poétiques puisées par Ronsard dans le vocabulaire de Pétrarque.

Beaucoup plus nombreux sont les termes tirés du langage des diverses provinces de France. Dans la première édition de ses Odes, en 1550, Ronsard s'était servi en plusieurs endroits des mots familiers à son enfance, ce qui avait soulevé de nombreuses critiques. Dans un Surquertissement ajouté au volume (I, CXVI), il y répond en ces termes : « Depuis l'acheuement de mon liure, Lecteur, i'ai entendu que nos consciencieus poëtes ont trouvé mauvais de quoi ie parle (comme ils disent) mon Vandomois... Tant s'en faut que ie refuze les vocables Picards, Angeuins, Tourangeaus, Mansfeaus, lors qu'ils expriment vn mot qui desaut en nostre François, que si i'auoi parlé le naif dialecte de Vandomois, ie ne m'estimeroi bani pour cela d'éloquence des Muses, imitateur de tous les poêtes Grecs, qui ont ordinairement écrit en leurs liures le propre langage de leurs nations, mais par fur tous Theocrit qui se vante n'auoir iamais attiré vne Muse étrangere en son pais. »

Ronsard a toujours défendu la même opinion; il dit dans son Abregé de l'Art poëtique françoys (VI, 451): « Tu sçauras dextrement choisir & approprier à ton œuure les vocables plus fignificatifs des dialectes de nostre France, quand œux de ta nation ne seront assez propres ne signifians, ne se faut soucier s'ils sont Gascons, Poiteuins, Normans, Manceaux,

Lionnois ou d'autre pays, pourueu qu'ils foyent bons, & que proprement ils expriment ce que tu veux dire. »

Il revient encore sur la même idée dans la Preface sur la Franciade (III, 533): « Outre ie t'aduerti de ne faire conficience de remettre en vsage les antiques vocables, & principalement ceux du langage Vvallon & Picard, lequel nous reste par tant de siecles l'exemple nass de la langue Françoise, i'enten de celle qui eut cours apres que la Latine n'eut plus d'vsage en nostre Gaule, & choisir les mots les plus pregnants & significatis, non seulement dudit langage, mais de toutes les Prouinces de France, pour seruir à la Poésie lors que tu en auras besoin. »

Nous le verrons même, sur la fin de sa vie, préconiser presque exclusivement ce procédé d'enrichissement de notre langue, qui n'était au début qu'un des nombreux expédients auxquels il avait recours.

Quant à l'emploi des termes de notre vieux langage, il est déjà conseillé par Du Bellay dans sa Deffence de la langue francoyse (I, 45); il recommande d'usurper « & quasi comme enchasser ainsi qu'vne Pierre precieuse & rare, quelques motz antiques, » assurant qu'ils donneront « une grande maiesté tant au Vers, comme à la Prose : ainsi que sont les Reliques des Sainêtz aux Croix, & autres sacrez Ioyaux dediez aux Temples. Pour ce saire te saudroit voir tous ces vieux Romans & Poètes Francoys. »

Un des mérites des poètes de la Plélade est de ne s'être point confinés dans un vocabulaire de convention, mais d'y avoir introduit un reflet de la vie réelle : « Encores te veux-ie aduertir, dit Du Bellay (I, 54), de hanter quelquesfois, non feulement les Scauans, mais aussi toutes sortes d'Ouuriers & gens Mecaniques, comme Mariniers, Fondeurs, Peintres, Engraueurs & autres, sçauoir leurs inuentions, les noms des matieres, des outilz, & les termes vsitez en leurs Ars &

Mestiers, pour tyrer de là ces belles comparaisons, & viues descriptions de toutes choses. » C'est ce que répète presque textuellement Ronsard (VI, 451): « Tu pratiqueras les artisans de tous mestiers, de Marine, Vennerie, Fauconnerie, & principallement ceux qui doiuent la persection de leurs ouurages aux sourneaux, Orseures, Fondeurs, Mareschaux, Minerailliers, & de là tireras maintes belles & viues comparaisons, auecques les noms propres des outils, pour enrichir ton ceuure & le rendre plus aggreable. »

La nouvelle école étendait encore le vocabulaire par d'autres artifices; Du Bellay avait dit (I, 51): « Vses donques hardiment de l'Infinitif pour le nom... De l'Adiectif substantiué... Des Noms pour les Aduerbes. »

En 1550, l'auteur de la Breue exposition de quelques passages dus premier liure des Odes, qui signe des initiales I. M. P. et paraît être, comme le remarque M. l'abbé Froger, Jean Martin, Parisien, expose la manière de former une famille de mots nouveaux, à l'aide de quelques débris survivants de notre ancienne langue (fo 162 ro): « Bien est vrai quand vn vocable a long tens regné, faisant à l'imitation des vieus arbres, reuerdir vn petit regeton du pié de son tronc, pour deuenir comme lui grand & parsait, on ne le doit plus regretter, ni appeller seché, ne peri: aiant laissé en sa place vn nouueau sils, pour lui donner la mesme verdeur, sorce & pouuoir, qu'il auoit auparauant, comme la nouuelle monnoie succede à la vieille, en pareil honneur & credit. »

L'explication est donnée d'une façon vive, qui sent bien l'inspiration directe de Ronsard, mais elle est assez obscure. Jacques Pelletier du Mans, qui, en 1555, revient sur ce sujet dans le chapitre de son Art poëtique, intitulé: Des Moz e de l'eleccion e innouacion d'iceus, est encore moins clair, et parle obscurément à dessein « creignant de trop decouurir l'Art » (p. 37). Dans son Art poëtique (VI, 462) Ronsard nous en dit

un peu plus : « Tu ne desdaigneras les vieux mots François, d'autant que ie les estime tousiours en vigueur, quoy qu'on die, iusques à ce qu'ils avent fait renaistre en leur place. comme vne vieille souche, vn reietton, & lors tu te seruiras du reietton & non de la fouche laquelle fait aller toute sa substance à son petit enfant, pour le faire croistre & finalement l'establir en son lieu. De tous vocables quels qu'ils soyent en vsage ou hors d'vsage, s'il reste encores quelque partie d'eux, soit en nom, verbe, aduerbe, ou participe, tu le pourras par bonne & certaine Analogie faire croistre & multiplier, d'autant que nostre langue est encores pauure, & qu'il faut mettre peine quoy que murmure le peuple, auec toute modestie, de l'enrichir & cultiuer. » Plus tard, dans la Preface de la Franciade (III, 533), il revient sur ce procédé auquel il donne le nom pittoresque de provignement : « Si les vieux mots abolis par l'vsage ont laissé quelque reietton, comme les branches des arbres couppez se raieunissent de nouueaux drageons tu le pourras prouigner, amender & cultiuer, afin qu'il fe repeuple de nouueau.»

Ensin Du Bartas, qui approuve cette pratique, la présente, par une autre métaphore, non comme un provignement mais comme une gresse (2° Sepmaine, Babylone, p. 477):

Vn bel esprit, conduit d'beur & de iugement, Peut donner passe-port aux mots qui freschement Sortent de sa boutique, adopter les estranges, Enter les sauuageons...

Dans une pièce enjouée des *Ieux ruftiques*, adressée *A Bertran Bergier*, poete dithyrambique, Du Bellay s'exprime ainsi (II, 365):

Apres en rimes berolques
Tu feis de gros vers bedonniques,
Puis en d'autres vers plus petis
Tu feis des bachi-gigotis.

Ainfi nous oyons dans Virgile, Galoper le courfier agile, Et les vers d'Homere exprimer, Le flo-flotement de la mer .

Flo-flotement semble employé ici avec une nuance de moquerie; il faut remarquer pourtant que, dans ses ouvrages de jeunesse, Ronsard n'a pas hésité à pratiquer ce redoublement de la première syllabe de certains mots.

Il a dit (II, 429):

.... ta belle onde Caquetant fur ton grauois D'une flo-flotante vois;

et (VI, 203):

... la bien-beureuse Seine En floflotant une joye demeine.

Il a écrit aussi dans l'Ode A Michel de l'Hospital:

... leur sein qui babatoit;

mais dans ses dernières éditions il a substitué haletoit à habatoit (II, 122).

Du Bartas, moins scrupuleux, se vante de s'être servi de mots ainsi forgés: « pour augmenter la fignification, dit-il, & représenter plus au vis la chose, i'ay repeté la premiere syllabe du mot: comme pe-petiller, ba-battre<sup>2</sup>. » En effet il a dit:

... priez l'aftre du iour Qu'il quitte vistement le flo-flotant seiour. (5° iour de la Sepmaine, p. 495.)

- 1. Voyex Iliade, XXII, 221, le mot προπροπυλινδόμενος.
- 2. Brief advertissement de G. de Saluste, Seigneur du Bartas, sur quelques points de sa Premiere & Seconde Semaine. A Paris, A l'Olivier de P. L'Huillier... M. D. LXXXIII. In-4°.

5

Là le subtil esprit, sans cesse ba-batant, Tesmoigne la santé d'un pouls tout-iour constant. (6° iour de la Sepmaine, p. 680.)

... leur chaleur encor pe-petillante allume Vn froid barreau de fer...

(1er iour de la Seconde Sepmaine, Eden, p. 104.)

C'est à lui qu'est revenu le triste honneur de ces inventions grotesques, qui remontent en réalité jusqu'à Ronsard.

Étendre indéfiniment le vocabulaire était le but constant de celui-ci. Il en fait en ces termes la déclaration formelle (VI, 460): « Plus nous aurons de mots en nostre langue plus elle sera parsaitte. »

Vauquelin de la Fresnaye, dans son Art poètique, imprimé pour la première fois en 1605, mais composé beaucoup plus tôt, énumère (I, v, 315-364) la plupart des expédients employés par la Pléiade, et en expose ainsi les résultats (l. II, p. 61):

La France austi depuis son langage baussa, Et d'Europe bien tost les vulgaires passa, Prenant de son Roman la langue delaisse, Et denouant le neud, qui la tenoit presse, S'essargit tellement qu'elle peut à son chois, Exprimer toute chose en son nais François.

Brantôme, qui n'est pas moins formel quant aux progrès de la poésie contemporaine, attribue sans hésiter la richesse de son vocabulaire aux efforts de Ronsard: « Il la para, dit-il (éd. Lalanne, t. III, 287), de graves et hautes sentences, luy donnant des motz nouveaux; et la rabilla des vieux bien réparez et renouvellez, comme faict un fripier d'une vieille robe. »

Si nombreuses que soient les assertions des poètes de la Pléiade à l'égard des procédés, nous pourrions dire des recettes, employés par eux pour renouveler la langue, si lau-

datifs que puissent nous paraître les jugements contemporains, nous ne devons point les admettre sans contrôle, comme on l'a fait trop longtemps, et considérer ces écrivains, d'après leur dire, comme ayant un beau matin créé le français moderne.

D'abord, un grand nombre de mots attribués aux poêtes de la Pléiade, leur ont été fournis, comme nous l'avons vu, par des écrivains antérieurs, et quelques-uns, malgré leur apparente nouveauté, remontent aux origines mêmes de notre langue.

Ensuite en lisant avec attention La Desseus & illustration de la langue françoyse de Du Bellay, certaines présaus de Ronsard, son Art poètique et quelques écrits de ses admirateurs, on constate, non sans surprise, que les poètes de la nouvelle école, tout en cherchant à établir l'originalité de leur tentative, ne laissent pas de nous signaler, sont discrètement il est vrai, un nombre inattendu de précurseurs.

« De tous les anciens Poètes Francoys, dit Du Bellay (I, 33), quasi vn seul, Guillaume du Lauris, & Ian de Meun, sont dignes d'estre leuz, non tant pour ce qu'il y ait en eux beaucoup de choses, qui se doyuent immiter des Modernes, comme pour y voir quasi comme vne premiere Imaige de la Langue Francoyse, venerable pour son antiquité. »

A cet hommage de pure forme, en succède un autre tout rempli d'une incontestable reconnaissance (I, 34): « Ian le Maire de Belges, me semble auoir premier illustré & les Gaules, & la Langue Françoyse: luy donnant beaucoup de motz & manieres de parler poètiques, qui ont bien seruy mesmes aux plus excellens de notre Tens. » Le jugement paraît si juste à Pasquier qu'il le reproduit presque dans les mêmes termes (Recherches, VII, 5, col. 699, éd. 1723): « Le premier qui à bonnes enseignes donna vogue à nostre Poèsse, fut Maistre Jean le Maire de Belges, auquel nous sommes

infiniment redevables, non seulement pour son livre de l'Illustration des Gaules, mais aussi pour avoir grandement enrichy nostre langue d'une infinité de beaux traicts, tant Prose, tant que Poèsse, dont les mieux escrivans de nostre temps se sont sceu quelquessois sort bien aider. »

De nos jours l'exactitude de cette double assertion a été établie par M. Thibaut dans une thèse sur Marguerite d'Autriche et Jean Lemaire de Belges, que nous aurons l'occasion de citer dans la suite de notre travail.

Quand, dans l'avis Au Lesteur des Odes, Ronsard nous confie, avec toute l'outrecuidance de la jeunesse, « l'ardant desir » formé par Du Bellay et lui « de reueiller la Poèsie Françoise auant nous, dit-il, foible, & languissante, » il fait cependant cette réserve : « le excepte tousiours Heroet, Sceue, & Saint Gelais » (II, 475). Il aurait eu mauvaise grâce en effet à méconnaître Maurice Scève, qui, avant lui et plus que lui, se montra un hardi novateur, et dont un peu plus tard Vauquelin de la Fresnaye, dans son Art poètique, invoquait l'autorité pour légitimer les hardiesses de la nouvelle école (l. I, p. 12):

... feroit ce raison qu'à Thiard sust permis, Comme à Sceue d'auoir tant de mots nouveaux mis En France, dont il a nostre langue embellie Par les vers éleuez de sa baute Delie, Et que Bellay, Ronsard & Bais inventant Mile propres beaus mots, n'en peussent saire autant?

Dans son chapitre intitulé: Exhortations aux Francoys d'ecrire en leur Langue, Du Bellay, après s'être plaint de ne pouvoir citer qu'un petit nombre d'auteurs français, ajoute

1. Voyez aussi « Un Projet d'enrichir, magnifier et publier la Langue française en 1509 » (par Claude Seyssel). Article de M. Brunot, Revue d'Histoire littéraire de la France (I, p. 27).

(I, 61): « Toutesfoys ie te veux bien auertir, que tous les scauans hommes de France n'ont point meprisé leur vulgaire. Celuy qui fait renaitre Aristophane, & faint si bien le Nez de Lucian, en porte bon temoignage. » L'auteur qu'il désigne ici d'une saçon si transparente n'est autre que

### L'vtiledoux Rabelais,

auquel, dans sa Musagnæomachie (I, 145), il assigne un rang des plus honorables parmi les poètes de son temps, en dépit de l'animosité qu'on a supposée entre Ronsard et le grand satirique.

C'était justice de lui donner place parmi les précurseurs des poètes de la Pléiade, car il a travaillé à étendre notre langue, précisément par les mêmes moyens : création de mots tirés du grec, du latin, de l'italien, des dialectes francais. de la marine, de la chasse, des arts et métiers, expressions forgées de toutes pièces. Mais ce qui le différencie complètement des novateurs qui lui ont succédé, c'est qu'il ne s'attarde pas à écrire des manifestes, à lancer des programmes, à conférencier. Il se contente de parler, ou plutôt de faire parler ses personnages; et comme il en est dans son livre de tout rang, de toute profession et de tout pays, les termes nobles, familiers, populaires, grossiers, techniques, patois, sont employés, sans recherche, sans effort, à leur place: le naturel en sauve la hardiesse. Cette langue n'est pas le résultat d'une série de calculs, de conventions, de compromis, longuement débattus entre initiés dans le silence du cabinet, mais l'expression naïve et sincère de la pensée de chacun dans les diverses conditions de la vie.

On peut dire la langue de Pindare, d'Horace, de Virgile, de Ronsard, de Racine; on ne peut pas dire aussi justement

1. Voyez Biographie de Ronsard, I, xx.

la langue d'Aristophane, de Plaute, de Rabelais, de Molière, car ceux-ci en peignant les mœurs de ceux qu'ils mettent en scène, leur font parler du même coup le langage qui leur est propre, ils n'en ont pas pour ainsi dire la responsabilité; le comble du génie est précisément pour eux de s'effacer et de disparaître.

Les aveux de Du Bellay et de Ronsard, et les rapprochements qui précèdent, suffisent à faire pressentir que la plupart des prétendues innovations des poètes de la Pléiade avaient été pratiquées antérieurement, et la comparaison que nous allons faire, dans les listes suivantes, de leur vocabulaire avec celui de leurs prédécesseurs en fournira fréquemment la preuve. On en vient alors à se demander ce qu'il y a de vraiment nouveau dans le programme si arrogamment proclamé, et accepté sans conteste par tous les historiens de notre littérature.

C'est une question que se posait déjà l'auteur du Quintil Horatian. Il dit dans ses notes sur le quatrième chapitre de Du Bellay: « Tu... monstres la pauureté de nostre langue, sans y remedier nullement & sans l'enrichir d'vn seul mot, d'vne seule vertu, ne bref de rien, sinon que de promesse & d'espoir, disant qu'elle pourra estre, qu'elle viendra, qu'elle sera, &c. Mais quoy? quand, & comment? »

Si l'on y regarde de près, on dégage des doctrines et des ceuvres des poètes de la Pléiade deux idées principales : d'abord ils proclament l'avènement du français à la dignité de langue poétique capable de traiter les sujets les plus élevés et d'aborder tous les styles; ensuite, pour l'approprier à de si hautes destinées, ils s'efforcent de le perfectionner et d'en étendre considérablement les limites.

La première entreprise était vraiment grande, et la Pléiade s'en est tirée à son honneur. Si elle n'a pas atteint cette terre promise de la haute poésie sérieuse, elle a eu du moins le mérite de l'entrevoir et de frayer largement la voie aux poètes du siècle suivant.

A l'égard de la langue, la nouvelle école s'est montrée moins neuve et moins audacieuse qu'elle ne l'a dit et qu'elle ne l'a cru. Elle a réuni, groupé, systématisé les hardiesses des autres, plutôt qu'elle n'en a imaginé de très personnelles, elle a transporté dans ses vers toutes les libertés de la prose de Rabelais, elle a fait de curieuses recherches de mots plutôt que des rencontres et des trouvailles, elle a possédé au plus haut degré la science du langage, elle n'en a pas toujours eu l'instinct.

Dans la pratique, les divers membres de la Pléiade ont suivi fort inégalement le programme qu'ils s'étaient tracé.

Du Bellay fait d'assez nombreux emprunts au grec et au latin; son séjour à Rome le porte tout naturellement à introduire un certain nombre d'italianismes dans ses ouvrages; en tout le reste il n'innove guère; point de patois, peu de mots forgés; c'est le classique de la Pléiade.

Baif, au contraire, pousse à l'extrême les doctrines du cénacle; non seulement il imite avec excès les Grecs et les Latins, recherche les archaïsmes et dit, à l'exemple du maître (V, 122):

#### Ie remė vieus mots en vsage,

mais allant résolument jusqu'au bout de ses idées, et ne se préoccupant nullement du qu'en dira-t-on, il arrive pour l'orthographe au phonétisme, et pour la prosodie aux vers mesurés.

Quant à Ronsard, il a eu au cours de sa carrière poétique bien des hésitations et des doutes. Plein d'enthousiasme au début, il aspirait surtout au genre héroïque. C'est son portrait que trace Du Bellay dans le chapitre Du long Poème Francoys (I, 41), lorsqu'il évoque ce poète idéal « doué d'vne excellente felicité de Nature, instruict de tous bons Ars & Sciences,... versé en tous genres de bons Aucteurs Grecz & Latins, non ignorant des parties & offices de la vie humaine, non de trop haulte condition, ou appellé au regime publiq', non aussi abiect & pauure, non troublé d'afaires domestiques: mais en repoz & tranquilité d'esprit. » Pasquier a constaté en ces termes son éclatant succès dans le curieux chapitre des Recherches (VII, 6, col. 705) intitulé: De la grande flotte de Poètes que produisit le Regne du Roy Henry deuxiesme, & de la nouvelle forme de Poèse par eux introduite: « Quand aux Hymnes, & Poèmes Heroïques, tel qu'est la Franciade, nous les devons seuls & pour le tout à Ronsard. »

Au moment où il allait réaliser ses projets, la mort inopinée de Charles IX vint les mettre à néant. Il nous l'apprend lui-même dans le quatrain mélancolique placé à la fin du quatrième livre (III, 176):

> Si le Roy Charles eust vescu, l'eusse acheué ce long ouurage: Si tost que la Mort l'eut veincu, Sa mort me veinquit le courage.

En outre, d'autres poètes s'étaient formés à son école et il n'était plus investi de la souveraineté de la poésie épique. La Baronie le lui déclarait en ces termes dans sa Seconde response:

> Penses-tu estre seul en la France scauant Pour forger de grands mots, & les enster de vent, Larges de demi-pieds?...

Colletet fils avait ajouté à la Vie de Du Bartas, de Guillaume Colletet, détruite dans l'incendie de la Bibliothèque du Louvre, une note curieuse heureusement transcrite par Sainte-Beuve (Tableau de la poésie française, éd. Troubat, II, 218). Elle nous montre Ronsard, au jeu de paume de l'Aigle, dans le faubourg Saint-Marcel, « bien qu'engagé dans un jeu d'importance, » quittant tout pour parcourir la Semaine de Du Bartas, et s'écriant, après en avoir lu quelques vers : « Oh! que n'ai-je fait ce poème! il est temps que Ronsard descende du Parnasse et cède la place à Du Bartas, que le Ciel a fait naître un si grand poète. »

Bien que Du Bartas n'ait pas manqué de célébrer, comme il le devait, dans sa Seconde Sepmaine (Babylone, p. 485):

... Ce grand Ronsard qui, pour orner la France, Le Grec & le Latin despoüille d'eloquence, Et d'un esprit bardi manie beureusement Toute sorte de vers, de style & d'argument,

l'enthousiasme du maître dura peu, comme le prouve le sonnet A Iean D'Aurat son Precepteur, qui commence ainsi (VI, 264):

Ils ont menty, D'AVRAT, ceux qui le veulent dire, Que RONSARD, dont la Muse a contenté les Rois, Soit moins que le Bartas, & qu'il ait par sa voix Rendu ce tesmoignage ennemy de sa Lyre 1.

A la suite de ce sonnet, dont Colletet possédait l'autographe, vient le sixain suivant :

> Is n'aime point ces vers qui rampent fur la terre, Ny ces vers ampoullez, dont le rude tonnerre S'enuols outre les airs: les vns font mal au cœur Des lifeurs dégoustez, les autres leur font peur: Ny trop baut, ny trop bas, c'est le souverain syle; Tel fut celuy d'Homere & celuy de Virgile.

Ainsi placé, il a le caractère d'une attaque personnelle, ce

1. Voyez aussi VI, 415.

qui a fait dire spirituellement à Sainte-Beuve: « Que vous en semble? Voilà du bon goût exemplaire. Rien n'est capable d'en donner aux poètes novateurs déjà sur le retour, comme de voir des rivaux survenants outrer leurs défauts et réussir. » La remarque est jolie, elle est même juste, car c'est bien Du Bartas que Ronsard a en vue dans les vers qui précèdent; mais il avait, depuis un certain temps déjà, professé les doctrines qu'ils expriment. En 1573, cinq ou six ans avant la publication de la Semaine de Du Bartas, il disait dans un passage de la Preface sur la Franciade, qui semble l'argument de son sixain (III, 524-525): « La plus grande partie de ceux qui escriuent de nostre temps, se trainent eneruez à fleur de terre, comme foibles chenilles... Les autres sont trop empoulez... Les autres plus rusez tiennent le milieu des deux, ny rampans trop bas, ny s'esleuans trop haut au trauers des nues... comme a faict Virgile en sa diuine Æneide. » Dans toute cette préface on sent déjà les premiers symptômes d'un assagissement que les succès de Du Bartas hâtèrent, et qui s'accentue de plus en plus dans les derniers temps de la vie de Ronsard.

Son Discours à Iean Morel confirme les mêmes principes (V, 210-211):

Or ce petit labeur que ie confacre tien,

Est de petite monstre, & ie le scay tresbien:

Mais certes il n'est pas si petit que l'on pense:

Peut estre qu'il vaut mieux que la grosse apparence

De ces tomes enslez, de gloire convoieux,

Qui sont fardez de mots sourcilleux & vanteux,

Empoullez & masquez, où rien ne se descauure

Que l'arrogant jargon d'un ambicieux œuure.

Ses doctrines étaient devenues peu à peu moins exclu-

1. Tableau de la poésie française, II, 220.

sives. Lui, qui dans son Art potique (VI, 451) recommandait de ne pas « affecter par trop le parler de la court, lequel est quelques-fois tres-mauuais pour estre le langage de Damoy-felles & ieunes Gentilshommes, » avait poussé au dernier degré, dans les sonnets à Hélène, les gentilles recherches de ce style affecté.

Les rangs de la Pleiade s'étaient éclaircis: Du Bellay, Jodelle, Belleau, avaient successivement disparu. Aux épanchements entre contemporains, compagnons de lutte et de travail, succédaient de graves enseignements donnés avec solennité à des disciples.

Ronsard en avait un grand nombre. Comme de nos jours à Victor Hugo, tout poète lui envoyait ses premiers vers. En ouvrant les *Poèsies diverses* d'Agrippa d'Aubigné (III, 207) nous trouvons une pièce intitulée : Vers faits à feiz' ans à M. de Ronsard.

- « Il incitoit fort ceux qui l'alloient voir, dit Binet (Vie de Ronfard, éd. de 1623, p. 1665), & principalement les ieunes gens qu'il iugeoit par vn gentil naturel promettre quelque fruict en la Poesie, à bien escrire, & plustost à moins & mieux faire... »
- « Ie marqueray tousiours ce iour d'vn crayon bien-heureux, quand ieune d'ans & d'experience, n'ayant encore l'aage de quinze ou seize ans, apres auoir sauouré tant soit peu du miel de ses escrits, l'ayant esté voir, il ne reçeut pas seulement les premices de ma Muse, mais m'incita courageusement à continuer. »

Il confiait à ses jeunes amis les craintes qu'il ressentait pour l'avenir de la poésie française. Il faut lire dans sa Vie par Binet (édit. de 1623, p. 1658) ces plaintes mélancoliques, qui parfois s'exhalaient en vers (VI, 294).

Par un retour singulier, lui, qui en 1550, dans une ode A fa Muse, se propose pour modèle un torrent (V1, 114), Alors qu'il saccage & emmeine, Pillant de son flot, sans mercy, Le thresor de la riche plaine, Le bœuf & le bouuier aussi.

emploie maintenant la même comparaison pour attaquer ses adversaires: « Ils ont l'esprit plus turbulent que rassis, plus violent qu'aigu, lequel imite les torrents d'Hiuer, qui atteignent des montagnes autant de bouë que de claire eau » (éd. de 1623, p. 1658).

On le voit, l'évolution est complète, on croit déjà entendre Boileau (Art poétique, I), quand au « torrent débordé » il préfère

... un ruisseau qui sur la molle arène, Dans un pré plein de sleurs lentement se promêne.

Ronsard a eu avec d'Aubigné un entretien précieux pour nous; moins général que les plaintes adressées à Binet, il a uniquement trait à la langue. Le voici tel qu'il nous a été conservé par l'éditeur inconnu de la première publication des Tragiques (IV, 6):

« Il (d'Aubigné) disoit que le bonhomme Ronsard, lequel il estimoit par dessus son siecle en sa profession, disoit quelquesois à luy & à d'autres : « Mes ensants, dessendez vostre « mere de ceux qui veulent faire servante une Damoyselle « de bonne maison. Il y a des vocables qui sont françois na« turels, qui sentent le vieux, mais le libre françois, comme « dougé, tenuè, empour, dorne, bauger, bouger, & autres de « telle sorte. Je vous recommande par testament que vous « ne laissiez point perdre ces vieux termes, que vous les em« ployiez & dessendiez hardiment contre des maraux, qui ne « tiennent pas elegant ce qui n'est point escorché du latin & « de l'italien, & qui aiment mieux dire collauder, contemner,

« blasonner, que louer, mespriser, blasmer; tout cela c'est pour « l'escolier de Limosin. » Voyla les propres termes de Ronfard. »

C'est de ce morceau, souvent cité, mais qu'on n'a pas toujours eu le soin de placer à sa date et sous son vrai jour, qu'on a voulu conclure que Ronsard n'avait rien emprunté au grec et au latin, et n'avait cessé de défendre avec patriotisme la langue nationale. En réalité, lui qui avait d'abord voulu, dans sa première jeunesse, accroître à tout prix notre vocabulaire, était tout disposé, sur la fin de sa carrière, à répudier les termes pompeux et emphatiques adoptés par ses imitateurs, et insistait exclusivement sur les emprunts à faire à la vieille langue et aux dialectes.

Egger, qui approuve ce système, s'étonne de son peu de succès : « Par une infortune singulière, dit-il, des six mots que Ronsard recommandait à ses disciples, pas un seul n'a été sauvé par cette recommandation testamentaire. »

Cette « infortune » n'a rien d'extraordinaire.

Les mots de chaque province ont pour ses habitants, et plus encore pour ceux qui y sont nés, je ne sais quelle saveur particulière, ils portent en eux un souffle de l'air natal, et servent entre compatriotes de signe de ralliement. Transportés du langage parlé dans les œuvres littéraires, dans les livres imprimés surtout, ils ont tout de suite quelque chose de moins vivant, leur grâce s'évapore, leur incorrection s'accuse. Ils peuvent plaire encore, mais non à tous de la même façon. Ceux qui s'en sont servis dans leur enfance les saluent comme de vieilles connaissances presque oubliées, comme un doux écho qui réveille en un instant mille souvenirs, mille sensations sommeillant au fond de l'âme. Pour les étrangers et les profanes, au contraire, l'attrait du mot est dans sa nouveauté. Le son inattendu qui frappe notre oreille, caractérise un objet banal par lui-même

et lui rend un peu de la grâce naturelle qu'il avait dans son milieu. Tel est le charme des termes du Berry dans les romans champètres de Mme Sand. Ce sont teintes de terroir d'une grande efficacité pour mettre dans son vrai jour un paysage agreste, mais qu'il faut se garder d'employer dans la grande peinture. Les critiques des premières œuvres de Ronsard, qui lui reprochaient encore plus son vendômois que son grec et son latin<sup>1</sup>, n'avaient donc pas si grand tort, et il le sentait bien lui-même, car tout en affectant à leur égard un superbe dédain il effaçait discrètement les expressions dont ils avaient été choqués.

M. l'abbé Froger, qui a le premier étudié dans un minutieux détail les premières œuvres du poète, constate qu'à partir de son édition de 1560, il a fait disparaître la plupart des mots tirés des patois locaux et beaucoup d'adjectifs et de verbes substantivés, tandis que les mots tirés du grec et du latin ont été presque tous conservés.

Il y a là, on le voit, une contradiction assez singulière entre la théorie et la pratique, puisque, si nous en croyons le témoignage de ses disciples, Ronsard recommandait encore à son lit de mort l'emploi des mots rustiques employés dans ses premiers écrits, mais éliminés successivement de ses œuvres, et semblait au contraire dédaigner les termes imités de l'antiquité, que pourtant il n'effaçait pas.

Cette prédilection persistante, si reprochée à Ronsard, avait sa raison d'être. Les mots d'origine grecque et latine, ayant en français des analogues déjà connus, se sont, pour la plupart, établis dans notre langue, lui ont donné l'élévation qui lui manquait, et ont fait bonne figure, au siècle suivant, dans

<sup>1.</sup> Voyez ci-dessus, p. 29.

<sup>2.</sup> Les premières poésies de Ronsard. Mamers, G. Fleury et A. Dangin, 1892, p. 103. In-8°.

les vers de Corneille, de Rotrou, voire même de Malherbe, qui, tout hostile qu'il paraisse aux poètes de la Pléiade, en a plus d'une fois subi l'influence.

Après avoir signalé, à l'aide des témoignages des poètes de la Pléiade, leurs principales doctrines linguistiques, nous allons examiner leur manière de les appliquer, et faire connaître les éléments les plus caractéristiques de leur Vocabulaire et de leur Grammaire. Quelquefois ils ne leur appartiennent pas en propre, mais ils marquent toujours leurs tendances, et se rattachent étroitement au système poétique qu'ils prétendaient faire prévaloir.



# DITHYRAMBES A LA

### POMPE DV BOVC DE

E. IODELLE, POETE
TRAGIQUE.

(Par Bertrand Berger Poëte Dithyrambique 1)

Tout rany d'esprit ie forcene,
Vne nounelle fureur me mene
D'un faut de course dans les bois,
Iach tach, s'oy la vois
Des plus vineuses Thyades,
Ie voy les folles Menades
Dans les antres trepigner,
Et de serpens se peigner.
Iach, lach, Eucé,
Eucé, lach, lach.

r. Nous plaçons, en tête de notre étude de langue, ce morceau où sout poussés à l'extrême tous les travers de la Pléiade, et auquel nous aurons plus d'une fois occasion de renvoyer.

Il figure dans la plupart des éditions de Ronsard (éd. de 1623, t. II, p. 1314), mais nous avons cru devoir l'exclure de la nôtre.

Il vient d'ordinaire à la suite de la pièce intitulée Les Bacchanales on le folatriffime vopage d'Hercusil (V, 463, note 32), et l'on pourrait s'étonner que Ronsard eût publié deux longues pièces pour le même divertissement. Mais Binet tranche la difficulté en désignant celle-ci par ce titre formel: Disbyrambique de Bertrand Berger Poète Disbyrambique (La Vie de P. de Ronsard, éd. de 1623, t. 11, p. 1649). On y reconnaît d'ailleurs facilement les grot vers bedonniques, et les hachi-gigotis plaisamment caractérisés par Du Bellay (voyez ci-dessus, p. 33) et par Balf (IV, 349). « Peut-être, dit Blanchemain pour tout concilier, Ronsard a-t-il en quelque part à ces Dithyrambes et est-cs pour cette cause qu'lls out êté mis dans ses œuvres. » (VI, 378, note.) Il est inutile, suivant nous, d'avoir recours à cette explication; la pièce de Berger n'y figure, d'après toute apparence, que comme complément du récit de la fête.

Ie les oy, Ie les voy Comme au trauers d'une nue, D'une cadance menue Sans ordre, my fans compas. Laisser chanceler leurs pas. Ie voy les secrets mystiques Des festes Trieteriques, Et les Syluains tout autour, De maint tour Cotiffans deffus la terre, Tous berissez de lierre, Badiner, & plaisanter, Et en voix d'asnes chanter, Iach, łach, Euoé, Euce, iach, lach. Ie voy, d'un œil affez trouble, Vne couple De Satyres cornus, chéurepiez & mi-bestes, Qui soustiennent de leurs testes Les yures costez de Silene, Talonnant à toute peine Son afne musard, & le guide D'une des mains sans licol ne sans bride : Et de l'autre, à ses aureilles Pend deux bouteilles. Et puis il dit qu'on rie, Et qu'on crie, Iach, iach, Euoé, Euce, lach, lach. Hob, ie me trouble sous sa chanson, Vne borrible frisson Court par mes veines, quand i'oy brêre Ce vieil Pere. Qui nourrit, après que Semele Sentit la flame cruelle, Le bon Bacchus Diphyen Dedans l'antre Nyshen, Du laid des Tigreffes : Les Nymphes, & les Déeffes Chantans autour de son bers

Ces beaux vers. Iach, iach, Euoé, Euci, lach, lach. Euce, Cryphien, ie sens M'embler l'esprit, & le seus Sous vne verue qui m'affolle, Oui me ioint à la carolle Des plus gaillardes Bandes montagnardes. Et à l'auertineuse trope Des Mimallons, qui Rhodope Foulent d'un pie barbare, Où la Thrace se separe En deux. Du flot glace de Hebre le negeux. Iach, fach, Euce, Euce, iach, iach. Il me semble qu'une poussiere Offusque du iour la lumiere, S'élevant par les champs Sous le pié des marchans. Euce, Pere, Salyre, Protogone, Euastire, Double-corne, Agnien, Oeil-taureau, Martial, Euien, Porte-lierre, Omadien, Triete, Ta fureur me gette Hors de moy, Ie te voy, ie te voy, Voy-te-cy Romp-soucy: Mon cœur bouillonnant d'une rage, En-vole vers toy mon courage. Ie forcene, ie demoniacle; L'horrible vent de ton oracle, l'entens l'esprit de ce bon vin nouveau, Me tempeste le cerueau. Iach, lach, Euce, Euce, tach, tach. Vne frayeur par tout le corps

Vne frayeur par tout le corps Me tient: mes genoux peu fors A l'arriuer de ce Dieu tremblottent,

Et mes parolles sanglottent Ie ne sçay quels vers insensez. Auancez, auancez, auancez Cefte vendangs nounelle. Voicy le fils de Semele. Ie le sens dessus mon cœur S'affoir comme un Roy vainqueur. I'oy les clairons tintinans, Et les tabourins tonnans. l'oy autour de luy le buys Caqueter par cent pertuis, Le buys Phrygien, que l'Entourée D'une baleine mal-mesurée Enfle autour de ses Chatrez. Ie les voy tous penetrez D'one rage insensée, Et tous esperdus de pensée Chanter lach, Euce, Euci, iach, iach. Euan, Pere, ou ie me trompe, Ou ie voy la pompe D'un Bouc aux cornes dorées, De lierre decorées. Et qui vray ment a le teint Teina De la couleur d'un Silene. Quand tout rouge il pert l'haleine D'auoir d'un coup vuidé son flacon Plein d'un vin Tholozan ou bien d'un vin Gascon. Iach, łach, Euce, Euoé, iach, iach. Mais qui sont ces entbyrsez Heriffez De cent fueilles de lierre, Qui font rebondir la terre De leurs piés, & de la teste A ce Bouc font & grand'feste? Chantani tout autour de luy Cefte chanson bris'-ennuy, Iach, tach, Euce, Euce, šach, šach.

Tout forcené à leur bruit ie fremy; Pentreuoy Balf & Remy, Colel, Ianuier, & Vergesse, & le Conte, Paschal, Muret, & Ronsard qui monte Desfus le Bouc, qui de son gré Marche, à fin d'estre sacré Aux pieds immortels de Iodelle, Bouc, le seul prix de sa gloire eternelle: Pour auoir d'une voix bardie Renouvelé la Tragedie, Et deterré son bonneur le plus beau Qui vermoulu gifoit fous le tombeau. Iach, łach, Euce, Euce, lach, lach. Hob, bob, comme ceste Brigade Me fait signe d'une gambade, De m'aller mettre sous ton ioug, Pour ayder à pousser le Bouc. Mais, Pere, las! pardonne-moy, pardonne; Assez & trop m'esperonne Ta fureur sans cela, Affez deçà & delà Ie suy tes pas à la trace Par les Indes, & par la Thrace: Ores d'un Thyrse porte-lierre Faisant à tes Tigres la guerre : Ores auec tes Euantes, Et tes Menades bien boiuantes, Redoublant à pleine voix Par les bois Iach, lach, Euce, Euce, lach, lach. Maugré-moy, Pere, la fureur, Plein d'borreur, M'y traine, & ne voulant pas, Maugré-moy ie sens mes pas Qui me dérobent mal-sain, Où Iodelle de sa main Du Bouc tenant la moustache, Que poil à poil il arrache. Et de l'autre non paresseuse

Haut éleuant une coupe vineuse, Te chante, é Dieu Bacchique, Cest Hymne Dithyrambique, Iach, iach, Euce, Euce, iach, lach.

Hal auant Muses Thespiennes, Hal auant Nymphes Nyssiennes, Rechantez-moy ce Pere Bromien, Race sameuse du Saturnien, Qu'engendra la bonne Semele Enfant orné d'une perruque belle, Et de gros yeux Plus clairs que les Astres des Cieux. Iach, iach, Euoé, Euoé, iach, iach, iach.

Eucé mes entrailles sonnent Sous ses sureurs qui m'espoinconnent, Et son esprit de ce Dieu trop chargé, Forcené, enragé. Iacb, lacb, Eucé. Eucé, lacb, lacb.

Que l'on ma donna ces clochettes, Et ses jazardes sonnettes. Soit ma perruque decores D'ona couronne coulduree: Perruque lierre-porte, Que l'ame Trasienne emporte Decà delà dessus mon col. Iach, iach, Eucè, Eucè, iach, iach.

Il me plaist ores d'estre foi,
Et qu'à mes stancs les Edonides,
Par les montaignes les plus vuides
D'un pied sacré tremblant,
En un rond s'assemblant,
Frappent la terre, & de burlees
Estroyent toutes les valees,
Le Talonneur de l'Asne tard
Bassar, Euan, redoublant d'autre part
lach, lach, Euot,
Euoé, lach, lach.

Il me plaift, comme tout épris De ta fureur, ce jour gaigner le pris, Et baletant à grosse baleine, Faire poudrer sous mes pieds ceste plaine. Cà ce Thyrse, & ceste Tiare, C'est toy, Naxien, qui m'égare Sur la cime de ce rocher : Il me plaist d'accrocher Mes ongles contre fon escorce, Et cheuestré dessous ta douce force, Aller deuant ton Orgie incognuë, La celebrant de voix aigue. Orgie, de toy Pere Le mystere, Qu'un panier enclot saintement, Et que nul premierement En vain oseroit toucher, sans estre Ton Prefire : Ayant neuf fois deuant ton Simulacre Enduré le sainst lauacre De la fontaine verree Aux Mufes facree. Iach, lach, Euce, Euce, lach, lach. O Pere! où me guides-tu? Deuant ta vertu Les bestes toutes troublées Se baugent dans les valées : Ny les oiseaux n'ont pouvoir de bacher, Comme ils faisoient, le vague, sans broncher Incontinent qu'ils te sentent : Desfous leurs goulfres s'absentent De l'Ocean les troupes escaillees Horriblement émerueillees De voir La force de ton pouvoir. Iach, łach, Euoe, Euce, lach, lach. Par tout les Amours te suinent, Et sans toy les Graces ne viuent,

La Force, la Ieunesse,

La bonne Lieffe Te fuit, Le Soucy te fuit. Et la Vieillesse chenne, Plustost qu'vne nuè Deuant Aquilon Au goher felon. Iach, iach, Euce. Euce, iach, iach. Vn chacun tu vas liant Sous ion Thyrse impatient: Alme Denys, tu es vrayment à craindre, Qui peux contraindre tout, & nul te peut contraindre. O Cuiffo-ne, Archete, Hymenien, Baffare, Roy, Rustique, Eubolien, Nydelien, Trigone, Solitere, Vengeur, Manic, germe des Dieux, & Pere, Nomien, Double, Hospitalier, Beaucoup, Forme, Premier, Dernier. Lenean, Porte-Sceptre, Grandime. Lyfien, Baleur, Bonime, Nourri-vigne, Aime-pampre, Enfant, Gange te vit triomphant, Et la gemmeuse Mer Que le Soleil vient allumer De la premiere sagette, Qu'à son leuer il nous jette. Bien le sentit la Terriere Corte Des Geans, montaigne-porte: Et bien Mime te sentit, Quand ta main Rhete abatit, Et bien te sentit Penthés, Qui mesprisa ta feste inustie, Et bien les Nautonniers barbares, Quand leurs mains auares Te tromperent, toy beau, Toy Dieu celé deffous un iouuenceau. Iach, iach, Euce, Enoi, lach, lach. Que diray-ie de tes Thebaines, Qui virent leurs toiles pleines

De vigne, & par la nuit Elles jettans vn petit bruit, Se virent de corps denuées En chaune-fouris muées? Quoy du Soldart de Myfie? Et de l'impieteux Acrifie, Qui à la fin sentit bien ta puissance, Bien que puny d'une tarde vengeance? C'est toy qui flechis les rivieres, Et les mers, tant soient-elles fieres: Toy saint, toy grand, tu romps en deux Les rochers vineux, Et tu fais bors de leurs veines Tressauter à vol les fontaines Douces de Nestar, & des boux Tu fais suinter le miel doux. Iach, łach, Euoe, Euce, lach, lach. Le Coutre en voûte doublé Te doit, & Ceres porte-ble; Les Loix te doiuent, & les Villes. Et les Polices ciuiles. La Liberté, qui aime mieux s'offrir A la mort qu'un Tyran fouffrir, Te doit, & te doit encore L'Honneur, par qui les bauts Dieux on decore. Iach, lach, Euce. Euce, lach, lach. Par toy on adjoute, pareil, Le pouuoir au conseil, Et les Mimallons arrachans Par les champs Les veaux des tetins de leurs meres. Comme Feres, D'un pied vieillard vont rouant Autour de Rhodope ioüant. Iach, lach, Euce, Euce, lach, lach. Mille Chœurs de Poetes dinins, Mille Chantres, & Deuins. Fremissent à ton bonneur :

Tu es à la vigne donneur De sa grappe, & au pré De son émail diapré. Les rives par toy fleurissent, Les bleds par toy se berissent: O alme Dieu, En tout lieu Tu rends compagnables Les semences mal sortables. Iach, lach, Euce, Euce, lach, lach. Tu repares d'une ieunesse, La vieilleffe Des fiecles fuvans par le Monde: Tu poises ceste Masse ronde, O Démon, & tu enferre' L'eau tout au rond de la terre, Et au milieu du grand air fortement Tu pens la Terre iustement, Iach, lach, Euce, Euce, lach, lach. Par toy, chargez de ton Nestar, Rempans auec toy dans ton char, Nous conceuons des Cieux Les secrets precieux, Et bien que ne soyons qu'hommes, Par toy Demi-dieux nous sommes. Iach, lach, Euce, Euce, lach, lach. Ie te salue, o Lychnite! Ie te falue, 6 l'estite Des Dieux, & le Pere A qui ce Tout obtempere! Dextre vien à ceux Qui ne sont point paresseux De renouveller tes mysteres : Ameine les doubles Meres Des Amours, & vien, Enien. Oeillader tes bons amis, Auec ta compagne Themis

Enclose des anciennes Nymphes Coryciennes, Et reçoy, O Roy, Le Bouc ronge-vigne, Qui trepigne Sur ton Autel Immortel. Iach, lach, Euoe, Euce, tach, tach. Vien donc, Pere, & me regarde D'un bon ail, & preu en garde Moy ton Poete, IODELLE; Et pour la gloire eternelle De ma braue Tragædie, Reçoy ce vœu qu'humble ie te dedie.





## MOTS

## EMPRUNTÉS AUX LANGUES ANCIENNES

ET

### AUX LANGUES MÉRIDIONALES



Es poètes de la Pléiade se sont appliqués, nous venons de le voir, à étendre par tous les moyens imaginables les limites de notre langue. Pour y parvenir, ils ont eu recours à deux procédés

principaux:

1º Emprunts aux langues anciennes et aux langues méridionales;

2º Mise en œuvre des matériaux fournis par l'idiome national.

Pour mettre ces procédés en lumière, voici les diverses atérories de vocables que pous avons cru devoir passer en

catégories de vocables que nous avons cru devoir passer en revue :

10 Mots de création nouvelle. — Nous n'avons pour nous guider en pareille matière que le propre témoignage de chaque écrivain, ou celui de ses commentateurs et de ses critiques. Ces déclarations ont grand besoin d'être contrô-

lées, car, par des motifs très divers, elles sont loin, ainsi que nous avons déjà eu l'occasion de le remarquer (voyez cidessus, pp. 23-28), d'être aussi concluantes qu'on serait d'abord tenté de le croire. Ce qui reste acquis, c'est qu'en pareil cas, s'il n'y a pas toujours création, il y a tout au moins renouvellement d'une expression tombée en désuétude;

- 2º Mots accompagnés d'une mention destinée à en excuser l'emploi ou à les expliquer. — Cet indice, qui semble signaler un terme nouveau, est loin d'être infaillible. Nous l'avons appris à nos dépens (voyez p. 24);
- 3° Mots dont l'histoire n'est pas établie avant le XVIe siècle.

   Nous avons admis tous ceux que Littré ne mentionne pas antérieurement à cette époque;
- 4º Mots qui, après avoir été formés fort anciennement par de hardis néologues, tels qu'Oresme ou Bercheure, sont demeurés longtemps oubliés et hors d'usage. — Plusieurs de ceux-là ont été renouvelés par les poètes de la Pléiade qui, de très bonne foi, ont cru les inventer;
- 50 Mots qui ont changé de forme, soit qu'après avoir existé sous une forme populaire, ils aient reçu au XVIe siècle une forme savante, soit qu'au contraire, après avoir existé sous une forme savante, ils aient repris une forme populaire; comme par exemple quand Ronsard dit, II, 252, pluyeux au lieu de pluvieux; II, 328, imployable et non inflexible, etc.;
- 6° Mots employés dans une signification rapprochée du sens originaire et étymologique.



I

#### MOTS TIRES DU GREC

NE grande partie des termes qui suivent n'ont point passé directement du grec dans le français; ils s'y sont introduits par le latin, dont ils ont souvent conservé la trace. Néanmoins nous les avons presque toujours rattachés à leur véritable origine.

Quelques-uns, qui existaient déjà dans notre langue, ont été ramenés à une forme plus voisine du grec. Voyez CROCODILE, CYMBALE, ÉLÉPHANT, IDOLE, SPHÈRE, SYNODE, THÈSOR.

Les noms et surnoms des divinités antiques formeraient à eux seuls un lexique spécial, dont nous nous contenterons de donner quelques échantillons.

Bacchus est un des dieux les mieux partagés; ce n'est pas sans raison que Ronsard a dit de lui (IV, 360):

... en cent mille lieux mille noms tu reçois.

Ses litanies sont interminables. Si l'on veut s'en faire une idée à peu près complète, il faut parcourir BERGER, Dithyrambes (ci-dessus, p. 47), BAIF, Dithyrambes (11, 209),

RONSARD, Hynne de Bacchus (IV, 355) et Bacchanales (V, 463), enfin l'article BACCHE ou BACCHUS des Epithetes de DE LA PORTE.

Nous nous sommes bien gardé de ramasser, dans ces longues nomenclatures, les termes qui n'ont jamais eu d'existence réelle dans notre langue, à moins qu'ils ne puissent donner lieu à certaines remarques intéressantes. Que servirait de recueillir et d'expliquer des mots comme Baffar, de βασσαριώς, ou Carpime, de κάρπιμος (RONSARD, IV, 360, 362)? Ce ne sont pas là des traductions, mais des transcriptions pures et simples que les curieux n'auront nulle peine à trouver dans le dictionnaire grec auquel elles appartiennent. Ronsard prend du reste le soin d'expliquer lui-même l'étymologie du nom de certaines divinités peu connues. C'est ainsi qu'il définit le dieu de la lumière, Phanès, de Φάνας, πτος (III, 68):

Démon & Dieu nourricier de ce monde, Qui du chaos la cauerne profonde Ouuris premier, & paroissant armé De traits de seu, Phanete sus nommé.

Quant aux mots tels que *Tymbrean*, *Daphnien*, etc., on en trouvera des échantillons parmi les *adjectifs* classés suivant leurs terminaisons.

Les mots de la liste suivante, dont en général la terminaison seule a été légèrement modifiée, ne sont pas l'unique témoignage de l'engouement des poètes de la Pléiade pour la littérature hellénique. Elle se manifeste d'une manière peutêtre encore plus frappante par l'emploi d'épithètes purement françaises, mais qui transcrivent certaines expressions grecques avec l'exactitude la plus rigoureuse. C'est ainsi que Ronsard traduit par : Escumiere Venus (1, 149 et 412, note 271) le nom d'Aphrodite tiré d'éspée, « écume. » Les Grecs la qualifiaient aussi de Xpuoñ, mot à mot : « en or, » et figurément: « belle, précieuse. » Voulant rendre en français toute l'énergie de cette louange, le poète la nomme la Dorte:

... Cyprine la doree. 1, 54 et 391, note 115. ... Venus la Cytherie Tousours depuis s'est faile appeller la Dorée. 1V, 345.

Le chapitre des Adjectifs contient un nombre assez grand de ces expressions.

Nous devons insister tout particulièrement sur la création de noms et d'adjectifs composés d'éléments purement français, juxtaposés, agglutinés, qui traduisent avec une littéralité parfaite les épithètes homériques, et dont en plein xVIIe siècle Fénelon déplorait fort l'abandon. Ils forment un article spécial intitulé: Mots composés.

Outre les mots du vocabulaire poétique, on trouvera dans la liste qui va suivre quelques termes théologiques et juridiques, tels qu'anathematizer, amphitheose, etc., qui nous ont été fournis par les œuvres en prose de Ronsard.

# ACADEMIE ('Axadruia).

En vostre academie on euure incessamment. BATF, 11, 229.

Ce mot, déjà employé par Rabelais, ne figure pas dans Nicot, et n'a point d'bistorique dans Littré.

#### ACADEMIQUE.

... au rang Academique. IODELLE, II, 332.

#### ACONITE ('Axóvitov).

Celuy qui boit, comme a chanté Nicandre, De l'Aconite, il a l'esprit troublé. RONSARD, VI, 6.

ACROAMATIQUE ('Απροαματιπός). « Les Sciences Acroama-

tiques, c'est-à-dire qui ne se peuuent apprendre que par l'Audition du Precepteur. » Du BELLAY, 1, 25.

ADAMANTIN ('Αδαμάντινος, d'acier, de diamant).

... œuure adamantin. BATF, 11, 120. ... cloux adamantins. 123.

ADONISER ("Aδωνις, nom propre).

... d'un bonnet sa teste elle Adonise.

Ronsand, 1, 45 et 389, note 93.

Le passage suivant de Brantome est le meilleur commentaire de l'acception dans laquelle ce mot était alors employé (éd. Lalanne, 12, 313): « Il n'est bien séant qu'vne semme se garçonne pour se faire monstrer plus belle, si ce n'est pour se gentiment adoniser d'vn beau bonnet auec la plume à la guelse ou gibeline attachée, ou bien au deuant du front, pour ne trancher ny de l'vn ny de l'autre, comme depuis peu nos dames d'aujourd'huy l'ont mis en vogue: mais pourtant à toutes il ne sied pas bien; il faut en anoir le visage poupin & sait exprés, ainsi que l'on a veu à nostre reine de Nauarre, qui s'en accommodoit si bien, qu'à voir le visage seulement adonist, on n'eust sceu iuger de quel sexe elle tranchoit, ou d'vn beau ieune ensant, ou d'vne tresbelle dame qu'elle estoit. »

ÆTITÉS ('Asτίτης, aétite). « La pierre d'aigle, ditte Ætités. » Belleau, 11, 234.

AGATHE (De 'Αχάτκς, nom d'un fleuve de Sicile près duquel cette pierre se trouvait en abondance).

Voyla l'Agathe bigarree

L'Agathe à Venus la dorée. BELLEAU, II, 228.

Agathe, où du Soleil le signe est imprimé. RONSARD, 1, 280.

De tels vers fut son epistre acheuée, Puis la seella d'une agathe engrauée. 111, 115.

Mot ancien dans la langue.

AIGLOGUE, voyez ECLOGUE.

AITHERÉ, ETHERÉ (Aidipios).

... la flamme étheree. Belleau, I, 207.

... voufte etheree. IODELLE, 11, 290.

- ... la grande torche etherée. RONSARD, II, 272.
- ... la lumiere etherée. III, 44.
- ... le chien aitheré. VI, 362.

### ALABASTRE, ALEBASTRE ('Αλάδαστρος).

Sa main l'alebastre passe. Du Bellay, 11, 325. ... petit Alabastre. Tyard, 152.

ALEGORIE ('Αλληγορία). « Metaphores, Alegories, Comparaisons, Similitudes, Energies. » Du Brllat, 1, 13.

ALLEGORICQUE. « La Poèfie n'estoit au premier âge qu'vne Theologie allegoricque. » RONSARD, VI, 449.

### ALEXICACOS.

... Hercules surnommé Chassemal, Did Alexicacos par l'ancienne Grece. BAIF, 11, 95.

Rabelais avait déjà appelé Odet « Alexicacos, en vertuz... » (11, 251.)

### AMBROSIE ('Αμδροσία).

Comme au ciel Iupiter se paift de l'ambrosie.

DU BELLAY, 11, 219.

Amour me paist d'une telle Ambrosse.

RONSARD, 1, 7 et 381, note 21.

Yurez de leur Ambrosse. 11, 169. ... se souler d'Ambrosse. 111, 187.

### AMETHYSTE ('Αμέθυστος).

... la fainte liqueur efcoula rougissante Sur l'Amethyste encor de frayeur pallissante. Belleau, 11, 173.

### AMOME (Apoptor).

Bouche d'Amôme toute pleine. RONSARD, VI, 356.

#### AMPHITHEATRE ('Δμφιθέατρον).

... eut on pris le ciel pour vn ampbitbeatre. DORAT, 29.

AMPHITHEOSE (Εμφύτευσις, emphytéose, proprement im-

9

plantation). « Ma terre, laquelle il n'a que par amphilbeose. » RONSARD, VI, 483.

ANACHORETTE ('Αναχωρητής). • Les discrets Anachorettes. • Ronsard, vi, 477.

ANAGRAMMATISME ('Αναγραμματισμός, anagramme). « En ce tens la florissoit Lycophron, non tant pour la Poësie, que pour ce qu'il faisoit des Anagrammatismes. ... Artemidore aussi le Stoique a laissé en son Liure des Songes vn chapitre de l'Anagrammatisme. » Du Bellat, 1, 1, 49.

ΑΝΑGRAMME ('Ανάγραμμα).

« Præsage prins de l'anagramme des Noms Latins du Roy & de la Royne. » DORAT, 66.

ANALOGIE ('Αναλογία). Voyez ci-dessus, p. 24.

ANALYTIQUE ('Αναλυτικός).

... dans les Analytiques
Des argumens sossifiques. BATF, IV, 306.

ANANGΕ ('Ανάγκη, la destinée).

Tu mets les Dieux au ioug d'Anangé la fatale.
RONSARD, 1V, 251 et 411, note 103.

ANAPESTE ('Ανάπαιστος). « Agamemnon... laissa en sa maison tout expres ie ne sçay quel Musicien Dorien, lequel par la vertu du pied Anapeste, moderoit les esrenées passions amoureuses de sa semme. » Ronsard, vi, 464.

ANATHEMATIZER ('Αναθεματίζω). « Il anathematize les violateurs & infracteurs dudit priuilege. » Ronsard, v1, 479.

ΑΝΑΤΟΜΙΕ ('Ανατομή).

... par art de guerir, ou par Anatomie. TYARD, 187.

ANATOMISTE ('Aνατομή, avec le suffixe iste). « Tu dois estre bon Anatomiste. » Ronsard, 111, 530.

ANDROGYNE ('Aνδρογύνης).

... de noz cœurs la celeste Androgyne. Du Bellay, 11, 62.
Voila mon Androgyne. 336.

... PAndrogyne est tousiours separce. IODELLE, II, 40.
Flanc à slanc, main à main, imitant l'Androgyne.
RONSARD, I, 231.

... r'affembler l'amoureuse Androgine. Tyard, 48. L'Androgine amoureuse. 113.

ANGE ("Αγγελος, celui qui apporte une nouvelle, messager). Ronsard dit en parlant d'un songe (1, 16 et 384, note 43):

Ange diuin, qui mes playes embame, Le truchement & le heraut des dieux.

- ANOMAL ('Ανώμαλος, irrégulier). Terme de grammaire. « Nostre Langue n'est tant irreguliere qu'on voudroit bien dire ... aussi n'ha elle point tant d'Hetheroclites & Anomaux, monstres estranges de la Grecque & de la Latine. » Du Bellay, 1, 19. « Verbes anomaux. » Ronsard, vi, 460. Francisé depuis le XII° siècle. Voyez LITTRÉ.
- ANTARCTIQUE ('Ανταρτικός). « Ode fur les fingularitez de la France antarâique d'André Thevet. » ΙΟDELLE, 11, 206.
- ANTE. Dor, dans sa dissertation intitulée: Ronsardus quam babuerit vim ad linguam francogallicam excolendam (Bonnæ, 1863, p. 5), explique ante par flos et renvoie à la page 832 de l'édition de Ronsard de 1623, où on lit:
  - ... vne belle ante est l'honneur d'un verger, »

tandis que l'édition suivie par nous (III, 449) porte, au lieu d'one belle ante, un beau fruit. Quant à Nagel, dans son Étude sur les mots nouveaux de Balf, Archiv für das Studium der neueren Sprachen, LXI, 2II, il traduit d'une manière analogue ante par Blume, et cite ce passage de la dédicace des Passets (IV, 199):

HENRY, 6 de Royale plante Amoureuse & genereuse ante, Sion des Princes auoué.

Il est évident par les interprétations, flos et Blume, que ces deux érudits rattachent ce mot ante au grec "Avoc. C'est une erreur. Ante est une autre forme orthographique du mot Ente, greffe. « Tu leur pardonnes non plus qu'vn bon iardinier à

son ante, quand il la voit chargée de branches inutiles ou de bien peu de proffit. » RONSARD, VI, 449. On écrivait aussi anter pour enter:

C'est toy, qui nourris les plantes
Où tu antes
Ta force dininement. DU BELLAY, 11, 82.

Ente se trouve également chez Ronsard avec son orthographe actuelle (v, 252):

... ainst le vent destruit
L'ente quand elle est preste à porter un bon fruit.

Il n'y a donc pas lieu de placer ce mot, très ancien dans notre langue, et encore fort en usage, parmi les emprunts que les poètes de la Pléiade ont pu faire à la langue grecque. Nous ne le mentionnons ici que pour dissiper une erreur.

ANTERE, ANTEROS, ANTEROT ('Αντέρως). Génie ennemi de l'amour.

Anterot, preste moy la main.

Ensonce tes sleches diverses:

Il faut que pour moy tu renverses

Cet ennemy du genre bumain. RONSARD, 11, 458.

Quelquefois amour réciproque :

... Antere alluma mille feux En mon ardeur, d'ardeur fauorisée. TYARD, 102.

« Ode de contramour ou anteros, qui est amour reciproque. » 177.

ANTEROTIQUE. « L'anterolique de la vieille & de la ieune amie. » Du Bellay, 1, 169.

... d'Amour is rompray les traits
Dessus l'autel anterotique. RONSARD, II, 450.

« Autel d'inimitié & de contre-amour. » Notes de RICHELET. Voyez l'article précédent.

ΑΝΤΙΟΥΚΕ ('Αντίκυρα).

... toute la Rheubarbe & toute l'Anticyre Ne luy scauroyent guarir sa verue qui empire. Ronsard, v. 342. « Ise aux confins de Thessalie, voisine du mont d'Oête, où croist la meilleure Ellebore... L'Isle est icy prise au lieu de l'herbe par metonymie. » GARNIER.

ANTIPERISTASE ('Avrimepioraois). Voyez ci-dessus, p. 19.

ANTISTROPHE ('Avriotroopii). Voyez ci-dessus, p. 14.

ANTONOMASIE ('Aντονομασία). « Ie t'aduerty' vser souvent de la figure Antonomasse, aussi frequente aux anciens Poètes, comme peu vsitée, voire incongnue des Françoys. La grace d'elle est quand on designe le Nom de quelque chose par ce qui luy est propre, comme le Pere soudroyant, pour Iupiter. » Du Bellat, 1, 51.

APOCOPE ('Αποκοπή. Terme de grammaire. Retranchement à la fin d'un mot). « Νυδ, υσπυδ, & mille autres qui doiuent receuoir syncope & apocope. » Ronsard, v1, 456.

APOPLEXIE ('Αποπληξία).

Ce ne fut donc ainst qu'en une apoplexie Vn stot soudain d'bumeurs qui estoussa sa vie.

IODELLE, 11, 286.

Voyez ci-dessus, p. 19. On trouve dans Littré quelques exemples de ce mot dès le xv° siècle.

APOSTAT ('Αποστάτης, déserteur).

Comme apostat ie n'ay point fait d'alarmes Depuis que serf sous Amour s'ay vescu. Ronsand, 1, 104.

« Il se prend icy pour vn soldat qui abandonne son Capitaine apres sa soy promise. » MURET.

Dans l'édition de 1584, dont nous reproduisons le texte, Ronsard a substitué inconfiant à apostat.

On lit dans Magie, ou deliurance d'amour :

Ie quitte, Apostat des amours, La folde, le camp & les armes.

Ronsard a remplacé, en 1584, ces deux vers par les suivants (11, 457):

Combatez pour moy les Amours, Contre eux ie ne veux plus de guerre.

- APOTHECAIRE (du latin apothecarius de apotheca, en grec ἀποθήκη), s. m. « le ne fay pas imprimer mes œuures en intention qu'ilz seruent de cornetz aux apothecaires. » Du Bellay, 1, 79. Cette forme se trouve déjà dans le livre des Métiers. Voy. Littré.
- APOTROPŒE ('Αποτρόπαιος, qui détourne les maux). « Dieux Apotropaes, qui chassoient les malheurs & infortunes, entre lesquels estoient Iupiter, Apollon & Hercule. » ΤΥΑΝΟ, 211.

Le Dieu Apotropœe, & chasse-mal Hercule. 212.

ARAXE (Αράξης). « Araxe... s'alla noyer dedans vn fleuue nommė Alme, qui depuis fut, pour ce fait, appellė Araxe. Mais les Dieux le transformerent en vne herbe, que ceux du pays nomment Araxe, c'est à dire, ennemie des vierges. » ΤΥΑΝΟ, 211.

Tourné en l'herbe Arax', de vierges preuue estrange. 212.

ARCHETE ('Apperac, chef).

O Cuisse-ne, Archete, Hymenien.

BERGER, Ditbyrambes, ci-dessus, p. 55.

ARCHETYPE ('Αρχέτυπος, modèle). « Quand aux Comedies & Tragedies ... tu scais ou tu en doibs trouuer les Archetypes. » Du Bellat, 1, 40.

ARCHIATRE ('Αρχίατρος, premier médecin).

... le Romain idolatre, Pour satisfaire à son Dieu Archiatre Luy consacra un Temple & un autel. Tyand, 226.

ARCTIQUE ('Apartico's).

... la France Arctique. IODELLE, 11, 207.

ARISTOCRATIE ('Αριστοκράτεια).

Ceste Aristocratie en ceci, comme au reste, Suit le gouvernement de la troupe celeste.

IODELLE, 11, 228.

Ce mot et le suivant sont déjà dans Oresme.

ARISTOCRATIQUE ('Αριστοκρατικός).

... one Aristocratique
Façon de gouverner ... IODELLE, 11, 227.

ASBESTOS (Acceroc, inextinguible). « La pierre inextinguible, ditte Asbestos. » Belleau, 11, 246.

ASTRONOMIQUE ('Αστρονομικός; en latin, astronomicus).

... Part Aftronomiq' ... IODELLE, 11, 228,

ATHEE ("Aleos).

... Appellez-vous Athèc Celun qui des enfance en son cœur a gardée La soy de ses ayeuls? Ronsard, v, 341.

« Voz escris, voz vies, & voz meurs, vous manisestent vrays Athèes. » VI, 439.

ATOME ("Arepos, corpuscule indivisible).

... les atomes d'Epicure. Belleau, 1, 87. ... par le menu les Atomes comprendre. Tyard, 180.

BACCHE (Báxxn, Bacchante).

Vne Bacche riante auecques vn Satyre. TYARD, 204.

BARBARE (Βάρδαρος). « Pour commencer donques à entrer en matiere, quand à la fignification de ce mot Barbare : Barbares anciennement etoint nommez ceux qui ineptement parloint Grec. » Du BELLAY, 1, 7. Il se trouve déjà en ce sens dans Oresme.

BASME (Βάλσαμον, baume).

Toy donc, qui de l'encens & du basme n'a point.

DU BELLAY, 11, 219.

Cette forme se trouve dans les Contes de La Fontaine (Le Trocqueurs):

Ma foy, c'est basme.

BLAPHEMER (Blasophusiv).

Ton Ame sale & depiteuse, Sortant de sa Prison bydeuse, S'en ira blaphemer la bas. Du Bellay, 1, 171. BYBLYOTHEQUE (Βιδλιοθήκη). « Doctes Etudes, & riches Byblyotheques des Sçauans. » Du Bellay, 1, 55. « A Monsseur du Verdier, Autheur de la Bibliotheque Françoise. » Baip, v, 282. Voyez LIBRAIRIE, dans les Mots tirés du latin.

## CARCHEDOYNE (Καρχηδών).

S'il ba (l'onyce) couleur de chair, on l'appelle Sardoyne: S'il retient de la corne, ou du miel, Carchedoyne. BELLEAU, II, 212.

CAUTERE (Kauthous).

... cauteres rongeans par secrettes brusteures.

IODELLE, II, 240.

KENOTA OIA. Voyez ci-dessus, p. 18.

CESTE, CESTON (Kaoro'c, piqué, brodé).

Gantelet:

... Pollux bon à combatre
Aux Ceftes emplombez. Ronsard, iv, 278.

#### Ceinture:

Cythere entroit au bain, & te voyant pres d'elle Son Ceste elle te baille à fin de le garder. RONSARD, 1, 312.

Sitoft que Venus l'entendit,
Son beau ceston elle vendit. 11, 360.
... Ceste amoureux. Tyard, 69.

CHAOS (Xáos).

Auant qu'Amour du Chaos ocieux
Ouurist le sein qui counoit la lumiere. RONSARD, 1, 26.
Monceau que du nom Grec on surnomme Chaos. V, 200.
Littré l'indique au xv° siècle.

CHARITE (Xápic, 1705). Gráce.

Me souvenant de ma douce Charite.

Ronsard, 1, 50 et 390, note 104.

Adieu Charite, adieu Nymphe bien-nde. 11, 67.

### Les Charites.

... les Charites d'Homere. Ronsard, 1, 9 et 382, note 27.
... fon besu corps le logis des Charites. 24 et 385, note 54.
Les corps tous nuds des trois Charites iointes. v, 53.

Marcassus dit au sujet de ce passage : « C'est vn mot Grec. Les François disent Graces. » Ronsard a quelquesois sait disparaître cette expression.

Des Charites en-nobly,

est devenu (11, 91):

Moy des Muses tout remply.

CHIROMANT (Xupóµavrıc, celui qui prédit par l'inspection des mains).

... & fraiste Chiromant. TYARD, 187.

CHOLE (Xolvi, bile, colere).

Mais qui a mis en chaude chole Nostre grand magister d'eschole? Du Bellay, 11, 410. Ancien dans la langue.

CHORAGE (Χοραγός, forme dorique pour Χορηγός, d'où chorège, qui a prévalu).

... Madame Fortune aux grands & aux petits Ainst qu'un bon Chorage appreste les babits. Ronsard, v, 226.

Marcassus explique ainsi cette expression : « C'est vn mot purement Grec. Il fignisse celuy qui anciennement auoit la superintendance de la Comedie : d'orner le theatre & d'habiller les Acteurs. »

- CHORE (Xopós, chœur). « Chore. Strofe I. » BAIF, 111, 163.
  « Chantent deux demi-chores, l'vn de iouuenceaux, l'autre de pucelles. » DORAT, 53.
- CHROMATIQUE (Χρωματικός). « Musique Chromatique, laquelle pour sa lasciueté sut par les anciens banye des republiques. » RONSARD, VI, 464.
- CHRYSOLITE (Xpuσολιθος).

Soit Rubis, ou foit Chrysolite. BELLEAU, 11, 201.

10

CIMITERE, CIMETAIRE (Kounthptov; en latin, cometerium, cimetière, lieu de repos).

... l'horreur d'un cimitère. Du Bellay, 11, 371. ... l'horreur des cimetaires.

RONSARD, 11, 208 et 491, note 105.

... les esprits des ombreux Cimetaires. 1v, 88.

COFIN, COFFIN (Kópivos, corbeille; en latin, copbinus).

Coupent les raisins meurs en des petits cosins. BAIF, III, 25. ... les iones mollets dont il faisoit cossins. Belleau, I, 231. Vn beau cosin tissu de ieunes branches. Ronsard, III, 421.

A remplir leurs cofins de moissons amoureuses. 17, 67. ... vn cofin plein de fleurs. 300.

... vierges curieuses

« Des paniers ou coffins, couvers. » TYARD, 213.

- COLLOSSE (Κολοσσός). « Ceux, qui mettent l'asseurance de leur immortalité au Marbre, au Cuyure, aux Collosses, aux Pyramides. » Du Bellay, 1, 43. Il est dans Rabelais. Voyez Littré.
- COSMOGRAPHE (Κοσμογράφος). « Au sieur André Theuet, cosmographe du Roy. » ΒΑΪΡ, IV, 443. Ce mot est déjà dans Oresme.
- COSMOGRAPHIE (Κοσμογραφία). « Au S. A. Theuet, fur fa Cosmographie. » BAIF, v, 275.

Aux armes l'adonnant, à la Cosmographie.

Ronsand, VI. 402.

CROCODILE (Kpoxódechos).

Le grand & cruel Crocodile Soufrira qu'un petit trochile Dedans sa gueule se paistra.

BATF, v, 85 et 391, note 44.

Vn Crocodille ... RONSARD, VI, 348.

Ce mot existe dans l'ancien français sous la forme cocodrile (BRUNETTO LATINI, Trésor, liv. I, part. v, c. 132). Elle est restée populaire.

### CYMBALE (Kúμδαλον).

... l'Enroue des Cymbales. DU BELLAY, 1, 174.

... les barbares bruits des cymbales sonnantes.

IODELLE, 11, 189.

Ce mot avait, dans l'ancienne langue, la forme cymble.

DELTA (Δέλτα).

... vn Delta double en chiffre entrelace. IODELLE, II, 22.

DELTOTON (Δελτωτόν, le triangle).

Sous la mesme Andromede est mis un autre signe, Proprement agencé de trois costez insigne: Dont les deux sont egaux instement, l'autre non. Cet image est des Grecs surnommé Deltoton.

Belleau, 11, 340.

« Le Triangle, ou Deltoton. » TYARD, 257.

DEMON, DAIMON (Δαίμων).

Toufiours pendra deuant leur face Quelque Demon. Ronsand, 11, 136. Il peupla de poissons les abysmes de l'onde, D'bommes la terre, & l'air de Daimons... 1V, 219.

DEMONIACLE (DEMONIAQUE, dans 1623. Δαιμονιακός).

D'un demoniacle courage

Les secrels des Dieux racontoyent. Ronsard, 11, 139.

DIALECTE (Διάλεκτος). « Ie te conseille d'vser indifferemment de tous dialedes. » Ronsard, III, 534.

DIATONIQUE (Διατονικός, ή). « Sa diuision (de la musique) en Diatonique, laquelle comme la plus aprochante de la melodie de ce grand vniuers fut de tous approuuée. » Ronsard, v1, 464.

DICTAMON (Δίκταμον, dictame).

Apporte à ceste fois
Le Dictamon Cretois
Auecq' la Panacée. Ronsard, 11, 408.

Voyez ci-dessus, p. 18.

- DIDASCALIQUE (Διδασκαλικός). Instructif. « La Tragedie & Comedie, lesquelles sont du tout didascaliques & enseignantes. » RONSARD, 111, 522.
- DIFTONGUE (Δίφθογγος). « Tu euiteras... les rencontres des voyelles & diftongues. » RONSARD, VI, 456.
- DIKΩLE (Δίκωλος, en deux parties). « Ωde Dikωle. » Baīr, v, 367.
- DIOSCOURES, DIOSCURES (Διόσκουροι). « Cartel pour les Cheualiers celeftes, ou Diofcoures. » RONSARD, III, 508.

Le Roy, Monsteur, Dioscures esprits. v1, 391.

- DISPOTME (Δύσποτμος). Voyez ci-dessus, p. 22.
- DISTHIQUE, DISTIQUE (Δίστιχος). « Cent diftiques. » Du Bellay, 11, 513. « Diftbique. » IODELLE, 11, 184.
- DITHYRAMBE (Διθύραμδος). « Dithyrambes à la pompe du bouc d'Estienne Iodelle. » BAIF, 11, 209.
- DITHYRAMBIQUE (Διθυραμδικός). « Pean dithyrambique à la santé. » Balf, IV, 294. « A Bertran Bergier, poete dithyrambique. » Du Bellay, 11, 363.
- DORICNION (Δορύχνιον, le liseron, dont plusieurs variétés sont employées en médecine).

... tes beaux yeux, & ta douce parole
Du fol venin font le Doricnion. TYARD, IIS.

- ECLIPTIQUE ('Εκλειπτικός, qui concerne les éclipses). ... la ligne ecliptique. ΤΥΑRD, 20.
- ECLOGUE, AIGLOGUE (Έκλογή). « Les Eclogues. » BAÏF, III, 7 et 376, note 5. « Elegies & Aiglogues. » RONSARD, VI, 458.
- ECONOMIQUE (Oixovopuxos, habile à gouverner une maison).

... ie suis d'assez belle taille
Pour estre chef economique
D'une samille academique. Du Bellay, 11, 413.
Voyez ŒCONOMIE.

### ECSTATIQUE (Exoratusés).

Là mon ame agitée
D'une divine ardeur,
Comme toute ecstatique
Pend ce ven politique. DU BELLAY, 1, 237.

« Mille autres telles ecflatiques descriptions, que tu liras en vn si diuin Autheur. » RONSARD, 111, 521. Ce mot avait été employé par Rabelais. Voyez LITTRÉ.

ECTIQUE, ETHIQUE ('Εκτικός, habituel; en t. de mêd., étique).

Vn estomaq Ethique... IODELLE, 11, 341. ... secs comme membres ectiques. RONSARD, VI, 333.

EGIDE (Airis, idos).

... l'Egide armure de mon sein. RONSARD, 111, 42.

ELEGIE ( Ἐλεγεία, sous-entendu ἀδή). « Lazare de Bayf ... a donné à nostre Langue le Nom d'Epigrammes & d'Elegies. » Du Bellay, 1, 61. « Elegie ou chanson. » Ronsard, v1, 450. « Elegies & Aiglogues. » 458.

ELEPHANT (Ἐλόφας, Ἐλόφαντος). « Il ne fault pourtant... (comme les Elephans leurs petiz) eftre x ans à enfanter fes Vers.» Du Bellat, 1, 54. Comme le remarque Littré, l'ancienne forme est olifant, et ce n'est qu'au xvi° siècle qu'elle est remplacée par éléphant.

EMPHYTHEOSE. Voyez AMPHITHEOSE.

EMPOUSE. « Επροερε, "Εμπουσα, vn Daimon de nuich qui marche fur vn pied. » RICHELET.

Les autres sont nommez par diuers noms, Incubes, Larnes, Lares, Lemurs, Penales, & Succubes, Empouses, Lamiens, qui ne vaguent pas tant Que sont les aèrins ...

RONSARD, 1V, 223 et 404, note 85.

ENARMONIQUE (Έναρμονικός). « Sa diuision (de la musique) en enermonique. » RONSARD, VI, 464.

ENCYCLOPEDIE (Epunhomaideia). Voyez ci-dessus, p. 17.

ENERGIE (Ἐνέργεια). « Ceste Energie, & ne sçay quel Esprit, qui est en leurs Ecriz, que les Latins appelleroient Genius. » Du Bellay, 1, 15. « l'estimeroy' l'Art pouvoir exprimer la viue Energie de la Nature. » 29.

Du Bellay emploie ce mot au pluriel dans le langage de la Rhétorique (1, 13): « Metaphores, Alegories, Comparaisons, Similitudes, Energies, & tant d'autres figures & ornemens, »

## ENTELECHIE ('Εντελέχεια).

... O lumiere enrichie
D'un feu diuin qui m'ard si viuement,
Pour me donner l'estre et le mouuement,
Estes-vous pas ma seule Entelechie?

RONSARD, 1, 33 et 388, note 74.

Littré ne donne ce mot que comme terme de philosophie et n'indique point le passage de Ronsard. Trippault, qui l'a recueilli dans son Celt'-hellenisme (1580), reproduit presque textuellement la note de Muret que nous avons transcrite.

ENTHOUSIASME, ENTHUSIASME (Ένθουσιασμός). « Ne fentant plus la première ardeur de cet Entbufiasme. »

DU BELLAY, 1, 335.

Il me faudroit non l'ardeur de ma ryme, Mais l'Enthousiasme aiguillon de Pontus. Ronsard, 1, 42.

L'Entoulialme Limofin. v, 224.

ENTHOUSIAZER (Ἐνθουσίαζω).

... i'ay voulu t'enuoyer cest escrit Pour enthousiazer ton phantastique esprit.

CHARLES IX à Ronsard, 111, 179.

Littré le place à l'historique d'enthousiasmer, mot tout différent, formé directement sur le substantif enthousiasme.

EPHEBE (Epn606, adolescent).

Admirant ceft ephebe... RONSARD, VI, 413.

EPICEDE (Ἐπικήδειος, funèbre). «Epicede, ou regret à la mort de Monsieur L'Escuyer de Saint Sarnin. » ΤΥΑΝΟ, 145.

EPIDERMIS (Έπιδερμίς). Voyez ci-dessus, p. 18.

EPIGRAMMATISER (Ἐπιγραμματίζω).

Tantost epigrammatisant, Tantost sonnant la Tragedie. BATF, v, 41.

Littré ne lui donne place qu'en qualité de néologisme.

EPIGRAMME (Ἐπίγραμμα). Mot inventé par Lazare de Baïf.
Voyez ELEGIE. « A ... Charles Cardinal de Lorraine, Epigramme de Messire Michel de l'Hospital. » Du Bellay, 11,
477. Ici ce mot est employé au sens de dedicace.
Dans les vers suivants, il signifie épitaphe.

Puisse auenir qu'un poète amoureux,
Ayant pitié de mon sort malbeureux,
Dans un cyprès note cet epigramme:
CI DESSOUS GIST UN AMANT VANDOMOIS.
RONSARD, I, 30 et 387, note 70.

EPILEPSIE (Ἐπίλειψις). Voyez ci-dessus, p. 19.

EPIPALINODIE, s. f. Voyez PALINODIE.

EPITHALAME (Ἐπιθαλάμιον). « Epithalame fur le mariage de ... Philibert Emanuel Duc de Sauoye ... Cest Epithalame, ou chant nuptial, est chanté par trois vierges natifues de Paris. » Du Bellay, 11, 421.

EPITHETE (Ἐπίθετος). « Epithetes non oysifs. » Du Bellay, 1, 39. « Tes epithetes seront recherchez pour signifier, & non pour remplir ton carme. » Ronsard, v1, 454.

EPODE (Ἐπφθή, partie du chœur après la strophe et l'antistrophe). Voyez ci-dessus, p. 14.

ETHERE. Voyez AITHERE.

ETHIQUE. Voyez ECTIQUE.

FANTASIE, FANTAISIE (φαντασία, au sens d'imagination).
« Si par la lecture des bons liures, ie me suis imprimé quelques traictz en la fantaisse. » Du Bellay, 1, 76.

Non que ie pense vn traist de ialousie Estre siché dans vostre fantasie. 267. Des le berceau la Muse m'a laisse Cest aiguillon dedans la fantaisse. 11, 165.

« ... sa vile fantafie. » TYARD, 95. Ce mot est déjà dans Oresme.

FANTASTE (Φανταστός).

Donnant repos à mon fantafte effrit. RONSARD, V, 47.

FANTASTICQUE, FANTASTIQUE (Φανταστικός).

... bien fantastiq'... I ODELLE, 11, 326.
« Inventions fantasticques & melencoliques. » RONSARD,
VI, 452.

Il se dit quelquesois des personnes.

Is no scaurois mentir, is no puis embrasser Genoux, ny baiser mains, ny suiure ny presser, Adorer, bonneter, ie suis trop santastique. RONSARD, 111, 204.

> Hercule estant pensif & santastique, Bien loin il erre en la forest rustique. V, 124... santastique & resuant. V1, 393.

« Poëte melancholique & fantastique. » 442. « Gens fantastiques & contemplatifs. » 471.

Ce mot se trouve déjà dans Oresme: « Choses fantafiques. » MEUNIER, Essai sur Oresme, p. 179. Voyez PHANTOSME.

FLEGMATIQUE (Φλεγματικός). « Les vngs font coleres, les autres flegmatiques. » RONSARD, VI, 470.

Fleumatiques, dans l'ancienne langue.

FRENETIQUE (Φρενιτικός).

... l'bumeur frenetique. Belleau, 11, 238.

GAGATE (Γαγάτης).

C'est trop vanté les bonneurs de l'Agathe, le veux chanter maintenant la Gagate. Belleau, 11, 250.

GALACTITÉS (Γαλακτίτης, galactite). « La pierre laicteuse, dicte Galactités. » Belleau, 11, 256.

GELASIN (Γελασίνος, fossettes que le rire fait paraître sur le visage).

Là, de Cynabre, là, d'Albastre Se creusoit un petit Theatre, Vue petite forme expresse, Du gelasin de ma maistresse. Tyand. 153.

GEOGRAPHIE (Γεωγραφία).

Aux armes t'adonnant, à la Cosmographie,
Aux dessaings, aux pourtraist, à la Geographie.
Ronsard, vi. 402.

GEOMANT (de Γεωμαντεία, divination tirée de la terre ou de la poussière).

... poudreux Geomant. TYARD, 187.

GYMNOSOPHISTE (Γυμνοσοφιστής). «Pourquoy donques ont voyaigé les Anciens Grecz ... pour voir les Gymnosophistes?» Du Bellay, 1, 26.

GYNECOCRATIE (Γυναικοκρατία, gouvernement des femmes).

« La plufgrande & meilleure part de la Chrestienté auroit tort de se plaindre, se voyant au sourd'huy gouvernée par Princesses.

... Cest pourquoy il m'a semblé que le serois envieux de l'aise & repos de ce present secles, si ... ie ne rendoy vn tesmoignage de ceste prudente Gynecocratie. » RONSARD, VI, 447.

HEMATITÉS, HEMATITE (Λίματίτης). « La pierre fanguinaire, dicte Hæmatitis. »

C'est d'Hematite & la force & l'honneur.
BELLEAU, II, 254 et 256.

HARMONIE ('Approvia).

... ce grand monde vni par ta fainde harmonie (de l'Amour).

IODELLE, II, 25.

Ie voy là d'harmonie encore une autre bande. 123.

Ie veux la paisible harmonie
Faire à tes suiets embrasser. 299.

1 1

HARMONIQUE ('Approvisés).

... Pharmonique
Branle des cieux tournans. IODELLE, 11, 190.

HARPYE ("Apruia).

Sont Harpyes... IODELLE, 11, 147.

HECATOMBE (Εκατόμδη). Au propre, sacrifice de cent bœufs.

Non point une hecatombe à la mode Payenne.

DU BELLAY, 1, 307.

Ie veux tuer aux Dieux vne Hecatombe.

RONSARD, 1, 108 et 402, note 230.

Scève a employé ce mot dans sa Délie, CXCIIII. Il n'a point d'historique dans Littré.

HELIOTROPE (Ηλιστρόπιον, de ήλιος, soleil, et τροπή, tour).
« L'Heliotrope. » BELLEAU, 11, 242. Pierres précieuses.

HEMISPHERE (Ἡμισφαίριον).

... terreftre hemisphere. DORAT, 30.

L'Astre divin, lequel à ma naissance Fut ascendant sur tous en l'hemisphere. Tyand, 44.

HEMYSTYCHE (Ἡμιστίχιον). « Batissant leurs Poèmes des Hemysyches de l'vn.» Du Bellay, 1, 28.

HENDECASYLLABE (Ἐνδικασύλλαβος, vers de dix syllabes).
« Adopte moy aussi en la famille Françoyse ces coulans & mignars Hendecasyllabes. » Du Bellay, 1, 40 et 483, note 44.

HERMAPHRODITE (Ερμαφρόδιτος). « Hermaphrodite fils de Mercure & de Venus... impetra de Venus, que quiconque entreroit en ce fleuue, deuint composé des deux sexes, tels que sont on ce temps les Hermaphrodites. » ΤΥΑΝΟ, 216.

HEROE, au singulier ("Ηρως, héros).

... Pheroe des amis. TYARD, 113.

Heroes, au pluriel.

Les Heroes ne dédaignoient Les chiens qui les accompagnoient. RONSARD, VI, 344. Cette forme n'est pas de l'invention du poète. Rabelais a intitulé le xxviii° chapitre de son quart livre: « Comment Pantagruel raconte vne pitoyable histoire touchant le trespas des Herces.»

HEROIQUE (Ἡρωϊκός). « Vers Heroiques (c'est à dire de x à x j & non seulement de vii] à ix). » Du Bellay, 1, 39.

HESPERE (Εσπίρα l'occident).

... l'un regira l'hespere, l'autre le pole Artic... DORAT, 21.

HETHEROCLITE (Ἐτερόκλιτος. Terme de grammaire. Dont la flexion est irrégulière). Voyez ANOMAL.

HIEROGLIFE ( Ιερογλυφος). « Presage Hieroglife. » ΒΑΪΡ, 1V, 342.

HIPERBOREE (Υπερδόρεος).

Cigne nouveau, qui voles en chantant Du chault rivage au froid hiperborée. Du Bellay, 1, 133.

HISTORIOGRAPHE ('Ιστοριογράφος). « Sans telle invention, il euft fallu se monstrer plustost Historiographe que Poète. » Ronsard, 111, 9. « Sur le possible, & sur ce qui se peut faire, il (le Poète) bastit son ouurage, laissant la veritable narration aux Historiographes. » 523. On trouve ce mot dès le xiv° siècle. Voyez Littrà.

HOMILIE ('Ομιλία) « Homilies, ou discours sur l'oraison dominicale. » ΤΥΑΝΝ, 258.

HYACINTHE ('Yaxurdos, Hyacinthe, d'où jacinthe).

Fleurette qui parmy les prez Du nom d'Hyacinthe s'appelle. RONSARD, 11, 223.

D'autres éditions portent :

... l'Hyacinthe au teint d'aillet.

HYDRE ("Yôpa).

De tous les serpens le pire, Pourtant cest Hydre, n'es-tu. Du Bellat, 11, 311.

### HYDROPIQUE (Tôpomuxós).

... il est hydropique. BAIF, v, 54.

La Court qui est comme vn bomme hydropique.

RONSARD, v1, 332.

Ancien dans la langue.

HYNNE, HINNE (TAVOS). Voyez RONSARD, IV, 159-374.

Le poète se vante dans le Surauertissement des Odes (1, cavij)
d'avoir « resondu » ce mot bymne « dedans la propre sorge
Françoise, le sinissant par nostre propre terminaizon inne, rimant
binne surdiuine, benine, dinne, outant le g supersu. » Bass a
dit (1, 406, note 58):

Sacrant de ces beautez l'hynne.

IAMBIQUE (Ἰαμδικός).

... les fureurs Iambiques D'Archiloc. IODELLE, 11, 140.

IDÉE ('lðáα, image, modèle éternel des choses suivant la doctrine platonicienne). Du Bellay a employé d'abord ce mot conformément aux habitudes de la psychologie amoureuse d'alors (1, 137):

> La, ô mon ame, au plus bault ciel guide, Tu y pourras recongnoistre l'Idee De la beauté, qu'en ce monde s'adore.

Plus tard, dans la satire contre les Petrarquistes, Du Bellay raille tout ce qu'il a lui-même pratiqué; mais, faisant une concession tardive au goût de sa dame, ainsi que l'a spirituellement remarqué M. Faguet (Seizième siècle, p. 303), il lui dit (11, 338):

Si toutefois Petrarque vous plaist mieux,
Ie reprendray mon chant melodieux,
Et voleray iusqu'au seiour des Dieux
D'vne æle mieux guidee:
Là dans le sein de leurs diuinitez
le chossray cent mille nouueautez,
Dont ie peindray voz plus grandes beautez
Sur la plus belle Idee.

... premier-né des Disux, forme & idea Souueraine de tout, & l'estre de tout estre.

IODELLE, 11, 26.

Ton ame, qui premiere ici bas deuala
Du monceau des Idees
(Pardonne si l'accorde au Platonicien). 322.

« Soit que depuis le me fois fait vne *Idle* de ses conceptions (de Virgile) en mon esprit. » RONSARD, III, 525.

Lors fut Nature & dextre, & disposée

A bien former vn euure souverain,
Quand elle mit à ma Dame la main,
Suivant l'Idée au Ciel ià composée. Tyard, 40.
... s'abbreuver en la plus belle Idée. 118.

IDOLE (Eldwhov, ombre, fantôme, apparence, image, statue).

Ores de moy la grand' Idole errante Sera bien tost sou' la terre courrante. Du Bellat, 1, 371.

Ore en mes bras, ore deuant mes yeux, Tu fais nager l'idole de ma Dame. RONSARD, 1, 16. Embrassant pour le vray l'idole du mensonge. 291.

Brifant les Idoles feints

De tes mains, De leurs Dieux tu seras maistre. 11, 256.

Il tombe en mon giron sans pouls & sans parole, Et pour son corps aime ne resta que l'idole. IV, 23.

... bannissant bien souuent il m'esueille Ou bien ie l'oy, ou ie le pense ouir Puis comme idole en l'air s'esuanouir. v, III.

C'est toy qui rends la vie aux vergiers qui languissent Aux iardins la rousee, & aux Cieux qui noircissent Les idoles attaches. VI, 134.

Ce mot, qui remonte à l'origine de la langue, a pris tour à tour les formes : idle, ydele, ydole, idole.

IÔ (76, interjection).

Iô, regardez. Ronsard, v, 219.

Id, Id, qu'on s'anance. 224.

Io, Io, quel doux flile. ibid.

Ronsard a fait disparaître ce mot de quelques endroits où il l'avait d'abord employé. Dans un passage des Amours, où il y avait:

Io, voicy la prés verdelette, l'édition de 1584, suivie par nous, donne (1, 80) : Voicy la prés & la rius mollette.

ITHYPHALE (Ἰθύφαλλος, phallus porté dans certaines fêtes).

Is veux, si tu le permets, Me vouer d'estre à iamais Ton plus viril Ithyphale. TYARD, 131.

LABYRINTH, LABERINT (Δαβύρινθος, labyrinthe).

Ainsi qu'un Labyrinth, dont la trace esgarée Nous abuse les pas en ses diuers chemins. RONSARD, 111, 507. Trébuchet, nasse.

Puis repliant d'osser un petit laberint, De ma cage seulet prisonnier il denint. RONSARD, III, 366.

LETANIE (Attavaia, prière).

Grommelant une letanie. Du Bellay, II, 357. Letanie est la forme en usage dans l'ancien français.

- LETARGE, LETHARGIE (Δήθαργος, Δηθαργία, léthargie).

  Quel letarge endormant assoupit mes esprits? BAIF, 1V, 410.

  ... pesante lethargie. V, 53.
- LEUCOPHILE (Λευχόφυλλος). « Plante aiant les fueilles blanches », dit Tyard (210), qui, conformément à cette définition, aurait dû écrire leucophylle. « Ce fleuue retint le nom de Phasis, dedans lequel croist vne plante nommee Leucophile. » TYARD, 209.

... le chaste arbrisseau Leucophile ... 210.

- LEXICON (Astusov). « Faire un Lexicon des vieils mots d'Artus. » RONSARD, III, 535. Voyez ci-dessus, p. 18.
- LOTE (Δωτός, lotus). S. f.

Comme du Grec la trope errante & fotte, Afriandée aux douceurs de la Lote, Sans retourner se plaifoit d'en manger. Ronnann. 1. 82 et

RONSARD, 1, 82 et 397, note 177.

La tourbe qui vous suit est se vaine & se sotte, Qu'estant affriandée aux douceurs de la lote, l'entens affriandée à cefte liberté Que vous preschez par tout, tient le pas arresté Sur le bord estranger... v, 344.

- LYCANTHROPYE (Δυκανθρωπία). « Il tumbe quelquesfoys en vne lycanthropys & court les champs penfiant eftre loupgarou. » Ronsard, vi, 475.
- LYCHNITE (Auxvirne). Ce mot est tiré de Auxvov, nom d'une sorte de van sacré employé pour les offrandes faites à Bacchus, et qui était, par sa forme, un symbole de criblage et d'épuration.

Is te salue, & Roy, le Lychnite admirable Des bommes & des Dieux... RONSARD, IV, 363.

Voyez aussi ci-dessus, Bungun, p. 57.

Substantivement: « Les vieus Liriques, si heureusement resuscités. » RONSARD, II, 475.

LYRIQUE, LIRIQUE (Aupunés). «Vers lyriques.» DU BELLAY, 1, 175, et TYARD, 121. « Quand tu m'appelleras le premier auteur Lirique François tu me rendras ce que tu me dois.» RONSARD, 11, 474. « Stances lyriques. » VI, 223. « Quant aux vers lyriques, tu feras le premier couplet à ta volonté. » 450.

MANIE (María).

Espoinconné d'une manie extresme.

RONSARD, 1, 99 et 400, note 211.

MANIQUE (Mauxoc, qui inspire la folie, surnom de Bacchus).

Carpime, Euaste, Agnien, Manique, Lenean.

RONSARD, IV, 362.

MARGUERITE (Mapyapitne, perle).

La forme qu'elle auoit neantmoins point ne quitte, D'on cryfialin luifant, que le Grec Marguerite, Le François nomme Perle. DORAT, 14.

MATAGRABOLISER. (Mot attribué à Rabelais. Il semble tiré de μάταιος, vain, inutile, et de γράφω.)

... in matagrabolises
Les desseins de tes entreprises.

BATF, 111, 207 et 384, note 58.

#### MATHEMATIQUE (Madnuatixn).

Quelle Dame a la pratique
De tant de Mathematique? RONSARD, II, 95.
Ils (les Rois) deviennent appris en la Mathematique. V, 350.
Voyez ci-dessus, p. 22.

### MAUSEOLE (Mausoulée).

Ton œuure sera plus durable Qu'un Fhèatre, ou un Colisée, Ou qu'un Mauseole admirable. Du Bellat, 1, 199-

Des Muses la parole
Gaigne le Mauscole:
L'un œuure de marteau,
L'autre edifice d'encre. Ronsand, v, 306.
Ne say point de marbre estranger
A ta Barbiche un Mauscole, 327.

MELANCHOLYE, MELANCOLIE (Μελαγχολία). « le ne fuis contrerolleur des melancholies, des fonges ny des fantaifies de mes calomniateurs. » Ronsard, vi, 437. « Sa melancholye

La melancolie annelle. TYARD, 156.

#### MELANCOLIE.

noyre l'agite. » 475.

Ma face en dueil tant melancoliée. TYARD, 81. Mon ail, iadis tant melancolié. 89.

### MELANCOLIQUE (Μελανχολικός).

Maigre, palle, desfait, enclos en la prison D'une melancolique & rheumatique estude. RONSARD, V, 174.

« Cerucau melancholique & catherreux. » VI, 439. « Poète melancholique. » 442. « Inuentions fantasticques & melencoliques. » 452.

### MELODIE (Μελφδία).

D'Apollon, de ses Sœurs, vaincre la melodie.

IODELLE, II, 191.

e Diatonique, laquelle comme la plus aprochante de la melodie de ce grand vniuers fut de tous approuuée. » RONSARD, VI, 464. MENADE (Μαινάς, άδος).

... vineuses Menades. IODELLE, 11, 189.

MESODE (Μεσφός, chant entre la strophe et l'antistrophe). Voyez BAIF, 111, 124 et 125.

METAMORPHOSE (Μεταμόρφωσις, transformation). « Metamorphofe d'une rose. » Du Bellay, 11, 398.

... fentir mille metamorfoses. RONSARD, 1, 7.

METEMΨΥΧΩΣΙΣ. Voyez ci-dessus, p. 18.

MICRAINE (Ἡμικρανία, douleur dans la moitié du crâne, migraine).

La toux aux flancs, la micraine à la teste.

DU BELLAY, 11, 394.

MISANTROPE (Μισένθρωπος). Voyez ci-dessus, p. 17.

MOLY (Meau, nom que donnaient les Dieux à une sorte d'ail à fleurs jaunes et à racine noire).

Mulu de pur raleour beoi... (Homen, Odyssee X, 305.)

... vn Moly vigoureux
Contre les apas amoureux. BATF, IV, 242.

Apportez le Moly transformant, que Mercure Apporta pour changer des Grecs l'orde figure.

IODELLE, 11, 140.

... le Moly par Mercure ordonné. RONSARD, 1, 35. Vien, & apporte auecque toy Le Moly & la Panacee. 11, 175.

O Seigneur tout-puissant, ne mets point en oubly D'ennoyer on Mercure auecque le Moly Vers ce Prince Royal, à sin qu'il l'admoneste. V, 345.

MONOMACHIE (Μονομαχία, combat d'homme à homme). « La monomachie de Dauid & de Goliath. » Du Bellay, 11, 20.

MONOPHILE (Μόνος, φίλος).

« Sur le Monophile d'Estienne Pasquier. »

12

France combleroit l'uniuers
Ia ia de ta gloire immortelle,
Pour auoir si bien mis au iour
De ton Monophile l'amour. IODELLE, II, 203 et 205.

MONOSYLLABE (Μονοσύλλαθος). «Tu euiteras l'abondance des monofyllaber en tes vers. » RONSARD, VI, 457.

MUSAGETTE (Μουσαγέτης, conducteur des Muses).

... fait le Latonien L'office de Musagette. Tyand, 160.

MUSAGNŒOMACHIE. « Ie te fay' prefent... d'vne Musagnæomachie, c'est à dire la Guerre des Muses & de l'Ignorance. » Du Bellat, 1, 78. Voyez cet ouvrage 1, 139.

MYSTIQUE, MYSTIQ (Muotuxóc, mystique, qui a rapport aux mystères).

... fecrets mystiques. Berger, ci-dessus, p. 49.
... Christ est un Roy pacifique,
Dieu de paix, & feul entretien
D'unité dans son corps mystique. Iodelle, 11, 320.
... le van mystiq... Ronsard, 14, 358.

Quelques vers plus loin (362), Ronsard emploie ce mot comme surnom de Bacchus:

O Cuisse-né, Bacchus, Mystiq, Hymenean.

NEBRIDE (Νεδρίς, ίδος, peau de faon). « ... les Bachans, acouftrez de Nebrides, c'est à dire de vestemens de peau de fan de biche ou cheureul. » ΤΥΑΝΟ, 213...

NECROMANT (Νεκρόμαντις, devin qui évoque les morts).

Ο, Necromant ποθειτπε. ΤΥΑΝΟ, 187.

NEMESIS (Νέμεσις). « Lindignacion que les anciens appelloyent Nemefis. » RONSARD, VI, 472.

NEPENTHE (Νηπενθής, qui dissipe le chagrin). Adj.
... fois pour moy la Nepenthe Deeffe. ΤΥΑΝΟ, 60.

Nepenthe (Numerolic). Subst. m. et f. Remède fabuleux.

L'heur d'une amitié douce M'est plus qu'une Nepenthe enchantement des yeux. IODELLE, II, 323.

Helene scent charmer anecque son Nepenthe
Les pleurs de Telemaque. RONSARD, 1, 261.

NEPHELOCOCUGIE (Nsoshi, nuage).

Epigramme sur la Nephelococugie de Pierre le Loyer.

Loyer, ta doîte Muse n'erre De bastir une ville en l'air, Où les cocus puissent voller. Ronsard, VI, 238.

OCYMORE (Υδεώμορος, qui meurt promptement). Voyez ci-dessus, p. 22.

ODE (non), s. f. Voyez ci-dessus, pp. 6-8 et 23.

ŒCONOMIE (Οὐκονρμία, direction d'une maison). « La philofophique, & vray'ment Chreftienne Œconomis de ta maison. » Du Bellay, 1, 338. Voyez ECONOMIQUE.

OLENIE (Υλόνη, humerus, épaule). Nom donné, à cause de sa position, à l'étoile principale ou alpha du Cocher ou Charton.

Sur l'espaule gauchere il retient attachee Le stambeau consacré de la Chéure panchee,

De celle qui donna gracieuse à teter De sa mammelle douce à ce grand Iupiter:

Les Souprophetes faints l'appellent Olenie. BELLEAU, 11, 336.

OLIGOCHRONIEN ('Ολιγοχρόνιος, qui dure peu de temps). Voyez ci-dessus, p. 22.

ONYCE, ONYX ("Owoξ, ongle). «L'Onyce.» BELLEAU, 11, 210.

... empruntant en couleur De l'Onyx, de la Sarde, & la grace & l'honneur. 252.

... l'Onyce est obscure... 253.

ORGIE ("Oppia).

Aller deuant ton Orgie incognue. BERGER, ci-dessus, p. 54.

ORIZON ('Ορίζων, sous-entendu πύπλος, horizon, cercle qui limite la vue).

... l'Orizon de ce monde. Ronsard, vi, 426. Le foleil esleué dessus nostre Orizon. Tyard, 187.

ORPHNE ("Oppvn, obscurité).

Ce trifte oyseau par un mauuais presage Luy rebattoit des ailes le visage Egraftignoit & piquottoit les mains. Orphne les Dieux, orfraie les bumains Le vont nommant...

RONSARD, Franciade, II, éd. de 1623, p. 622. Ce morceau a disparu de l'édition de 1584, reproduite par nous.

ORTHOGRAPHIE, ORTHOGRAPHE ('Oρθογραφία). La seconde forme, seule adoptée aujourd'hui, est la moins régulière. « Ce qui arriueroit fi l'orlbographs Francoyse n'eust point eté deprauée par les Praticiens. » Du Bellat, 1, 47. « Cest encor' la raison pourquoy i'ay si peu curieusement regardé à l'ortbographie, la voyant aujourd'huy aussi diuerse qu'il y a de sortes d'ecriuains. » 79. Voyez aussi 337. « Tu euiteras toute Orthographie supersiue. » Ronsard, v1, 460.

ΡΕΑΝ (Παιάν).

Pæan ou chant triumphal.

Chantons trois fois Psean à Charles le vainqueur. DORAT, 32. Paean ou hymne de victoire. 35.

PALINODIE (Παλινώδία, rétractation, désaveu). « Palinodie à Denyse. » Ronsard, 11, 218.

L'auteur, revenant ensuite sur sa rétractation, a écrit une épipalinodie.

PALINGENESIE (Παλιγγενεσία, renaissance).

L'ame, qui feit long temps en moy demeure, Iniquement d'autre corps s'affocie: Et s'essongnant de moy, veut que ie meure, Pour s'exercer en palingenesse. Tyard, 20.

#### PANACÉE (Пачажиа).

Elle (la biche) emporte la fleche, & bastant son trespas S'ensuit par les rochers vagabonde & blesse, Pour sa playe guarir chercher la Panacée. Tu es ma Panacée, à toy ie viens ici Pour guarir de ma playe, & pour auoir merci. RONSARD, IV, IS.

Voyez DICTAMON et MOLY.

- PANEGYRIQUE (Πανηγυρικός, sous-entendu λόγος). « Panegyrique de la Renommée, à Henry III. » RONSARD, 111, 187.
- PARADOXE (Παράδοξος). Subst. f. « Raifons affez nouuelles & paradoxes introduites par moy. » Du Bellat, 1, 73. Paradoxe est devenu un substantif sur lequel on a formé l'adjectif paradoxal.
- PARAPHRASTE (Παραφράστης). « Encores seroy' ie bien d'opinion que le scauant translateur sist plus tost l'office de Paraphrasse que de Traducteur. » DU BELLAY, 1, 22.
- PAUSILYPE. « Strymon... s'alla noyer dedans vn fleuue, auparauant nommé Palestin. Les Dieux le transformerent en vne pierre appellée Paufilype, qui efface toute solicitude: ce que fignifie le mot παυσίλωπος. » ΤΥΑΝD, 220.
- PEITHON, PITHON, PYTHON (Ilsto, la persuasion, l'éloquence).

Ta langue fage, en ses clas inoyrins, Meut de Peithon la parolle diuine. BAIF, 1, 23.

Pithon en l'allaittant sa bouche composa D'une docs eloquence... RONSARD, 111, 195. ... la douce Python ses leures arrosa

De miel quand jeune enfant sa bouche composa.

1V, 398, note 73.

# PENIE (Ilevia, pauvreté).

... l'ennuy qui me ronge, auec la tyrannie De celle que les Grecs ont appellé Penie, Et mil autres malbeurs qui me suyuent de loing, Pour n'auoir iamais eu des richesses grand soing, Allentent ma sureur... Du Bellay, 1, 309.

- PERIPHRASE, PERIPHRAZE (Περίφρασε). Les Periphrases feruiront de Truchementz. » Du Bellay, 1, 22. « Phrases & Periphrases. » RONSARD, 111, 520.
- PETROMACHIE (Πέτρος, pierre; μάχη, combat). «La Petromachie de l'Université de Paris.» Du Bellay, 11, 408 et 564, note 124.
- PHALANGE (Φαλάγγιον). «En la Pouille il y a vne espece d'araignee que ceux du pays nomment tarentule; P. Rhodien la nomme phalange.» Ambroise Pare, Introduction.

Amour tu semble' au Phalange qui point, Luy de sa queue, & toy de ta quadrelle. Ronsand, vi, 6.

PHANTASME, PHANTOSME (Φάντασμα).

... fon vmbre à iamais sera Le phantosme & l'espouental Du chrestien... IODELLE, 11, 350.

Malgré mon vain desir Phentassic, qui poursuit, De bras & de pieds mors le Phantasme qui suit. TYARD, 185. Voyez FANTASTIQUE.

PHARE (de Φάρος, ville voisine d'Alexandrie, qui donna son nom au phare qui y fut construit).

Puis que vostre œil, seul Phare de nostre age,
Au plus obscur du perilleux orage
Guigne ma nef pour la tirer au port. DU BELLAY, 1, 281.
Soyez mon phare & gardez d'abysmer
Ma nef qui stotte en si prosonde mer. RONSARD, 111, 12.

PHITISIQUE (Φθισικός). « Elle le fait tabide & phitifique. » RONSARD, VI, 475. Tefike et tifique, dans l'ancien français. Voyez Littré.

PHRASE (Φράσις). Voyez PERIPHRASE.

PHTHINOPORE (Φθινόπωρον, fin d'automne).

Tu feras escouler les cheueux des bocages, Chauues seront les bois, sans herbes les riuages, Par la main Phthinopore ...

RONSARD, IV, 321 et 417, note 119.

PHYSIOGNOMIE (Φυσιογνωμία, pour Φυσιογνωμενία. Art de juger du caractère par les traits du visage).

Ils (les Rois) deuiennent appris en la Mathematique, En l'art de bien parler, en Histoire & Musque, En Physiognomie, à sin de mieux sçauoir Iuger de leurs suiets seulement à les voir. Ronsand, v, 350. En ce sens, on dit actuellement physiognomonie.

PLEIADE (Πλειάς, άδος). « Il me souvient d'avoir autresois accomparé sept poêtes de mon temps à la splendeur des sept estoilles de la Pleiade, comme autresois on avoit sait des sept excellens Poêtes grecs qui fiorissoient presque d'va mesme temps. » Ronsand, vi, 445.

POLYPE (Πολύπους).

... il se tient auss fort qu'un polype Feit contre un rec. , Ronsand, v, 125.

PROBOSCE, PROBOSCIDE (Ilpobomic, idoc, trompe, corne du rhinocéros).

... quelquefois le tue auec sa proboscide. IODELLE, 11, 272.

Mequeurs, causeurs, escornisteurs de tables,
Qui bien repeus autant de nez le sont,
Qu'a de probosce un vieil Rhinoceront. Ronsard, 14, 148.

PROËME (Προσίμιον, préambule, exorde).

Si le prône suit le proëme Voyci un sermon de carème, Baïr, 111, 258.

PROGNOSTIQUE (Προγνωστικόν).

Si l'oiseau (la grue) qu'on voit amener

En fuyant le temps qui ennuye

Peut de ses cris acertener

Du prognostique de la pluye. Ronsand, 11, 201.

PROPHETE (Προφήτις). Au féminin :

... la prophete

Clost foudain la bouche muette. DU BELLAY, II, 327.

Adiectivement:

Voyla le Somme tout moiteux, Tout engourdy, tout paresseux, Qui t'ouure une porte secrete
D'yuoire, & de corne prophete. Belleau, 1, 85.
... sa prophete borreur. Du Bellay, 11, 327.
... le laurier prophete. 363.

... sa prophete vois. Ronsard, v, 360.

Il est déjà employé ainsi dans la Chanson de Roland.

PROSPHONEMATIQUE (Протрамиратий, salutation).« Profphonematique. Au Roy treschrestien Henry II.» Du Bellay, 1, 222 et 495, noté 105.

PYRALIDE (IIupalis, idos).

La Pyralide en ce point ne vit pas, Perdant sa flamme ... RONSARD, I, 67 et 394, note 147.

On dit qu'en Cypre effoit iadis vne fournaise, En qui la Pyralide au milieu de la braise Entretenoit sa vie ... 111, 510.

... la Pyralide, Animal nay de feu, qui se nourrist au feu. IV, 55.

PYRAMIDE (Πυραμίς, ίδος). Déjà employé par Oresme. Voyez COLLOSSE.

PYRRICHE (Πυβρίχη, pyrrhique, danse militaire).

Or la Moresque, or la Pyrriche dansent. ΤΥΑΝΟ, 56.

RHETORIQUEUR, RHETORICIEN ('Phropueo'c, qui concerne les orateurs). « l'ay declaré en peu de Paroles ce qui n'auoit encor' eté (que ie saiche) touché de notz Rhetoriqueurs François. Cete figure a beaucoup d'autres especes, que tu trouvers chés les Rhetoriciens. » DU BELLAY, I, 50.

... la pluspart de vos Rhetoriqueurs Vous preschent autrement qu'ils n'ont dedans les cœurs.

Ronsard, v, 342.

RHEUMATIQUE ('Ρευματικός, exposé aux rhumes, aux rhumatismes). Voyez MELANCOLIQUE.

RHINOCERONT ('Ρινοκέρως, ωτος). Voyez PROBOSCE.

- RYTHME ('Pυθμός). « Quand a la Rythme, ie suy' bien d'opinion qu'elle soit riche. » Du Bellay, 1, 46. « Les Vers, encores qu'ils ne finissent point en vn mesme son, generalement se peuuent appeller Rythme: d'autant que la signification de ce mot ρυθμός est sort ample. » 48.
- SARCASME (Σαρχασμός). « Vn Sarcafms: c'est à dire, vne mocquerie. » RONSARD, 111, 532.
- SARDOYNE (Σαρδόνυξ).

La Sardoyne se trouse és riuages Indois. Belleau, 11, 253. Voyes CARCHEDOYNE.

SCHELETTE, SQUELETTE (Σκαλατός, séché).

Le n'ay plus que les os, vm Schelette ie femble.

RONSARD, VI. 300.

Vn squelete feiche ... 339.

- SCHEME (Σχήμα). Figure de mots ou de pensées. « Les ornant & enrichissant (les alexandrins) de Figures, Schemes, Tropes, Metaphores, Phrases & Periphrases essongnees presque du tout, ou pour le moins separees de la Prose triuiale & vulgaire. » RONSARD, III, 520.
- SCIAMACHE (de Duzuazio, combattre une ombre, s'escrimer contre des ennemis imaginaires). « Ie me trauaille faire entendre aus étrangers que nostre langue ... de bien loin deuanceroit la leur, si ces fameus Sciamaches d'au iourdhui uouloient prendre les armes pour la defendee. » Ronsard, 11, 477. Gandar, dans l'errata de son Etude sur Ronsard, s'excuse d'avoir d'abord « demandé à l'italien la racine d'un mot qui est tout simplement grec. »
- SELENITÉS (Edwirn; sélénite). « La pierre lunaire, ditte Selenités. » Belleau, 11, 245.

SFINGE (Σρίγξ, ιγγός. Subst. féminin).

Anne, vn enigme vous ameine, Digne de la Sfinge Thebeine BATF, IV, 273.

Voyez SPHINX.

SOLŒCISME (De Σολοικισμός, par l'intermédiaire du latin solα-

cismus). « Cecy n'est pas vn Solacifme, c'est vn Athelime. » RONSARD, VI, 445.

SPASME (Σπάσμα). « Mot Grec pour Paímoison. » MARCASSUS.

Vn Spasme auoit tous ses nerse estendus. Ronsard, 111, 110.

Antérieur au xvi « siècle.

SPHERE (Epaipa).

... la Sphere,
Ou bien le Ciel, qui mon vouloir tempere.. TYARD, 44.
La forme de l'ancien français est espere.

SPHINX.

Comme on Sphinx... IODELLE, 11, 147.
Vovez SFINGE.

SQUELETTE. Voyez SCHELETTE.

STRATAGEME (Στρατήγημα). « Affictes de camp, firalagemes. »
RONSARD, 111, 524. Henri Estienne signale ce mot comme
nouveau (Apologie pour Hérodote, c. 15): « Voici donc vn firatageme (puis que ce mot Grec depuis quelque temps a trouvé
lieu au langage François) autant braue qu'on pourroit fonger. »

STROPHE (Στροφή). Voyez ci-dessus, p. 14.

SYMMETRIE (Συμμετρία).

La Sphere en rond, de circuit lasse Pour ma faueur, malgré sa symmetrie, En nouueau cours contre moy s'est poussée. Tyard, 20.

SYMPATHIE (Συμπάθεια).

Les bauts esprits, qui mesme offensez sçauoyent mieux En vn tel tort aimer, voire aider leur patrie, Durant les maux publics par quelque sympathie, Tous presqu'auoyent des maux particuliers pour eux.

IODELLE, 11, 136.

... en cent & cent discours

Que des abus bumains nous saisons tous les iours,

Comme par sympathies. 322.

Toy qui as sympathie à son Esprit diuin. 347.

M. Mellerio avance, dans son Laxique de Ronsard, que ce mot, « si français aujourd'hui, est une heureuse innovation de Ronsard. » Cette assertion est inexacte. Voyez ci-dessus, p. 25.

SYMPOSE (Συμπόσιον, banquet). « Commentaires du Sympose de Platon. » Du Bellay, 1, 442.

SYNCOPE (Συγιοπή. Terme de grammaire, Retranchement). Voyez APOCOPE.

SYNODE (Zúvodos).

... c'est ce qu'entre eux ils nommoyent leurs synodes.

IODELLE, 11, 135.

Sefne et seune, dans l'ancien français.

SYSTEMATE (Σύστημα, ατος, accord de plusieurs tons). « Sons, fystemates, & commutations. » Ronsard, v1, 464.

TALAME (Θάλαμος, lit nuptial).

Autre talame n'ont que le bois leur repaire. BATF, II, 316.

TALENT (Takavrov).

Si Ronfard ne cachoit fon telent dedans terre.

RONSARD, V, 363 et 477, note 61.

Allusion à la parabole des Talents dans l'Évangile.

TETRAGRAMME (Τετραγράμματος, composé de quatre lettres).

Il me suffit, sans plus, que ie reuere
Tacilement son tetragramme nom. ΤΥΑΝΟ, 54.

THEOLOGIE (Θεολογία). « La Poësse n'estoit au premier age qu'vne Theologie allegoricque. » RONSARD, VI, 449.

THEORIQUE (Θεωρικός, ή).

Que me sert la théorique Du nombre Pythagorique? Du Bellay, 11, 37.

Cette expression remonte aux premiers temps de la langue. Ce n'est que fort tard qu'on a dit la théorie. THERIAQUE (Onpeaxn; en latin, theriaca).

Vendeurs de theriaque... RONSARD, VI, 319.
Triacle. dans l'ancien français.

THERMES (Θερμά). L'auteur du Quintil Horation reproche à Du Bellay de dire: « Thermes pour effuues. » Du Bellay, 1, 484, note 53.

THESOR (Θησαυρός). « Si tu as quelquefois pitié de ton pauure Langaige, si tu daignes l'enrichir de tes *Thefors*. » Du Bellay, 1, 41.

> Encependant, au thesor de ces riues le pilleray ces emeraudes viues. 124.

Ce mot remonte aux origines de la langue sous sa forme actuelle trésor, mais les poètes de la Pléiade ont voulu le rapprocher de son origine grecque. Cependant ils ont employé aussi l'ancienne forme:

Perle des perles la plus clere, Des thresors le plus beau thresor. DUBELLAY, 1, 212... nature choisit ses plus riches thresors. Tyard, 196.

THE SORISER (On σαυρίζω).

Qu'est-ce de l'or & de l'argent?

Qui les thesorise en est pale. BAIF, IV, 320.

Ce mot existait au siècle précédent. Voyez LITTE.

THYADE (Θυάς, άδος, bacchante).

... l'Amour eust domté
La baine sa contraire éprise en ces Thyades.
IODELLE, II, 189.

THYRSE (Θύρσος). « Ioignant Comus feroit Bacchus... auec fon Thyrse en la main gauche... Le Thyrse est vn baston comme vne iaueline, ayant le bout d'enhaut en figure de pomme de pin, la pointe contremont, & tout couvert de lhierre. » TYARD, 204.

TIARE (Τιάρα).

Ça ce Thyrse, & ceste Tiare. Bengen, ci-dessus, p. 5

TRAGIC, TRAGICQ (Τραγικός; en latin, tragicus).

... muglemens tragicqs ... IODELLE, II, 244. ... le tragic theatre... 246.

TRIADE (Τριάς, άδος).

Charles, vostre beau nom tant commun à nos Rois, Nom du Ciel reuenu en France par neuf fois, Neuf fois nombre parfait (comme cil qui assemble Pour sa persession trois triades ensemble). Ronsard, v, 350.

TRIETERIQUE (Τριετηρικός, triennal).

... festans leurs iours Trieteriques. IODELLE, 11, 189.

TROCHILE (Τρόχιλος, roitelet). Voyez CROCODILE.

TROFEE (de Tpónauor, par l'intermédiaire du latin tropaum).

O front, d'Amour le Trofée & la gloire.

RONSARD, 1, 27 et 386, note 57.

Déjà dans Rabelais, 1, 345: « En memoire de la prouesse que auez presentement saich, le veulx eriger en ce lieu vn beau trophes. »

TROPE (Τρόπος, tour). « Tropes, Metaphores. » RONSARD, 111, 520.

ZAPHIR (Σάπφειρος, saphir).

Tes deux Zaphirs, tes deux brillans flambeaux. TYARD, 109.

ZODIAQUE (ὁ Ζωδιακός, sous-entendu κύκλος).

O Ciel esteu, bautement decoré, Pour Zodiaque & divine demeure De ce faint Astre... TYARD, 44.

# H

#### MOTS TIRES DU LATIN

ous n'avons placé dans la liste suivante que les termes où l'influence de la Pléiade est le plus sensible:

Mots employes tout crument sous leur forme latine: genius, imperatrix, transfix;

Mots « écorchés du latin » comme on disait alors. On trouve dans notre édition de Du Bellay, 1, 484, note 53, la liste de ceux dont l'auteur du Quintil Horatian lui reprochait l'emploi:

Mots déjà connus mais qui, rentrant dans le cadre que s'était tracé l'École de Ronsard, ont été soigneusement mis en œuvre et dont la forme, la prononciation, l'orthographe ou le sens ont été plus d'une fois rapprochés de l'origine latine. Voyez INCLIN, RARITÉ, SURGIR, etc.

D'autres, en fort grand nombre, figurent dans le chapitre des Archaismes, dans celui des Sciences, Arts et Métiers, dans ceux qui sont consacrés aux parties du discours; on y trouvera notamment de nombreux adjectifs en eux tirés des ad-

jectifs latins en osus ou formés à leur imitation, et des verbes composés faits sur des modèles latins.

Plusieurs des expressions qui, au x V 1º siècle, ont passé du latin au français, n'y sont pas entrées directement, mais par l'intermédiaire de l'italien qui, comme le remarque Pontus de Tyard (250), les prend « du Latin son pere, mot pour mot. » De là bien des hésitations. Alme vient-il d'almus ou d'almo; sere de sera est-il fait sur le primitif latin ou sur le dérivé italien? L'imitation directe de Pétrarque semble indiquer que c'est par son influence que ces mots se sont introduits chez nous.

Parfois toute une locution dont chaque terme, pris à part, est littéralement transcrit par un équivalent purement français, n'en constitue pas moins dans son ensemble un véritable latinisme souvent assez peu intelligible. Du Bellay, dans la Précellence (1, 19), parle des Grecs « aux quelz la Muse auoit donné la Bouche ronde (comme dict quelqu'vn). » Il fait allusion à ce passage si connu d'Horace (Art poétique, v, 323):

... Graiis dedil ore rotundo
Musa loqui...

Ronsard a dit à son tour (111, 197):

Ainsi dist la Deesse, & de sa bouche ronde Enuoya de HENRY les bonneurs par le monde.

Et ailleurs (v, 137):

... La Vertu d'autre part Gettant sur ton berceau doucement son regart, Ensiant sa bouche ronde, inspira son baleine Sur toy...

ce qui a fait dire, non sans raison, à Marcassus : « Mal-aisément les François pourroient-ils comprendre ce que c'est que bouche ronde, s'ils ne sçauoient qu'il parle à la Latine. »

On lisait dans le 1er livre de la Franciade:

Les crus vieillards...

C'était un souvenir de Virgile, Énéide, VI, 304):

... cruda deo viridisque senectus.

Ronsard ne l'a pas laissé subsister; il a remplacé tout simplement « les *crus* vieillards » par « les *bons* vieillards » (111, 19).

Horace se moque des inutiles (Épitres, I, 11, 27):

... fruges consumere nati,

ce que Du Bellay rend par ce calque d'une extraordinaire fidélité (1, 293):

Ces nais à manger le bien.

Voici une autre transcription littérale du latin, pour laquelle une explication est fort nécessaire :

Cachant l'enfant dans les plis de mon sein.

RONSARD, III, 15 et 540, note 3.

Marcassus nous la donne: « C'est ce que disent les Latins sinus: C'estoit vne piece de drap, ou d'autre semblable matière... »

Caput en latin s'employait pour personne. Ronsard dit d'une façon analogue :

... teste rare & chere. V, 112. ... ma chere teste... 131.

Et nous serions tenté de sourire de cette expression si le vers de Racine (Phidre, I, I):

J'ignore le destin d'une tête si chère...

ne nous revenait à propos en mémoire.

France le petit œil & la perle du monde...

a dit Belleau (1, 183), et pour le bien comprendre il faut se reporter au mot latin ocellus, qui, au figuré, signifie objet précieux, charmant, chéri.

D'autres tournures du même genre sont plus intelligibles. Le lairans stomachus d'Horace (Satires, II, 11, 18) amène assez naturellement:

... ventre abboyant. BAIF, IV, 380.
... ton vuide estomac abboye. DU BELLAY, I, 468.

De revocare in dubium, nous avons fait révoquer en doute, latinisant sur ce point plus que Ronsard qui traduit revocare par rappeler (VI, 437): « rapellans tousiours en doute les principaux points de nostre religion. »

ABOLIR (Abolere).

... ta lyre abolie, Si ie vy, ne fera iamais. Du BELLAY, 1, 242.

« Si les vieux mots abolis par l'vsage ont laissé quelque reietton... tu le pourras prouigner. » RONSARD, III, 533. « Le Turc... occupant par armes la meilleure partie de toute l'Europe, où on souloit parler la langue Latine, l'a totalement abolis. » 535.

ABOMINER (Abominari).

Abominans le sang & les glaiues trancbans.

RONSARD, III, 368.

... Le Soleil de despit
Abominant la Terre... v, 256.

Très ancien dans la langue.

ABORTIF (Abortivus).

Ses vers naistront inutis Ainsi qu'ensans abortis Qui ont sorce leur naissance. Ronsand, 11, 136.

... nous pauures & chelifs Ici n'auons cognoissance Non-plus qu'ensans abortiss Du lieu de nostre naissance. 403.

« Morts à leur naissance. » Note de RICHELET.

ABSTRUS (Abstrusus). « Doctrines familieres & abstruses. »

Tyard, 228.

ADOMBRER (Adumbrare, représenter par le dessin).

Sept tableaux tous de rangs, qui par viue peinture Adombroient clerement toute sa geniture. DORAT, 27.

... triomphes futurs adombrez par figures. 29.

ADOPTER (Adoptare). « Adopts moy aufii en la famille Françoyse ces coulans & mignars Hendecasyllabes. » Du Bellay, 1, 40. « Ie veux bien auertir celuy qui entreprendra vn grand œuure, qu'il ne craigne point d'inventer, adopter, & composer à l'immitation des Grecz, quelques Motz Françoys. » 44.

L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay de dire Adopter pour Recevoir. Voyez Du Bellay, 1, 484, note 53.

ADOPTIF (Adoptivus). « La Rythme de notre Poète sera voluntaire, non forcée : receüe, non appellée : propre, non aliene : naturelle, non adoptiue. » Du Bellat, 1, 46.

ÆQUATEUR (Æquator).

Trop loing de l'Equateur ... IODELLE, 11, 347.

AFFECTION (Affectionem). « Les Oyzeaux, les Poissons & les Bestes terrestres de quelquonque maniere, ores auecques vn son, ores auecques l'autre, sans distinction de paroles signifient leurs Affesions. » Du Bellay, 1, 23.

AGENT (Agentem).

Il est agent, seule cause qui peut. Ronsand, 111, 260. Déjà dans Oresme.

AGGRAVER (Aggravare, alourdir, surcharger).

... personne aggraude. IODELLE, 1, 190.

... de paresse agraui. Ronsard, 111, 16.

... vn beau Liz, quand la pluye pefante Aggrane en bas sa teste languissante. v, 18.

... vn sommeil agraue. 100.

AGILITÉ (Agilitas).

... l'agilité qui le monde fait viure. RONSARD, VI, 396. Employé par Oresme.

ALIENE (Alienus). « Motz propres, vîntez, & non alienes du commun vîaige de parler. » Du Bellay, 1, 13. « le te veux estre aliene de mal dire. » 39. « La Rythme de notre Poëte sera... propre, non aliene. » 46. « Produysant pour desence tant d'excellens ouuraiges... alienes de ce genre d'ecrire. » 56. « Contreuenant à ton enseignement, tu dis alienes pour estranges. » escorchant là & par tout ce pauure Latin, sans aucune pitté. » Quintil Horatian. Voyez Du Bellay, 1, 477, note 9, et 484, note 53.

ALME (Almus, nourricier). Voyez ci-après: MOTS TIRÈS DE L'ITALIEN.

ALTILOQUE (Altiloquus, formé sur altiloquium, parole élevée).

«La composition des Alexandrins doit estre grane, hautaine, (& si faut ainsi parler) altiloque. » RONSARD, VI, 458.

AMEINE (Amænus, agréable).

... val ameine. DORAT, 24.

AMODERER (Admoderari, modérer, tempérer).

... fi le fiel n'amoderoit un peu

Le doux du miel dont mon cœur est repeu. RONSARD, 1, 7.

AMPLIFICATION (Amplificationem). « Le principal But ou ie vise, c'est la dessence de notre Langue, l'ornement & amplification d'icelle. » Du Bellay, 1, 57.

AMPLIFIER, EMPLIFIER (Amplificare).

... amplifier dextrement vn Empire. IODELLE, 11, 233.

« Ce que les Oracles disoyent en peu de mots, ces gentils personnages l'emplissoyent. » RONSARD, VI, 449.

AMPOULER. Voyez EMPOULER.

ANCELLE (Ancilla, servante).

... iadis tu fus celle Qu'elle choifit en Dieu, pour sa tres-bumble ancelle.

RONSARD, VI, 245.

# ANCILLE (Ancile, petit bouclier).

La gloire feust iadis du bault Palais Romain, Garder soigneusement un bouclier plus qu'humain, Qui enuoyé du ciel coulant par l'air liquide, Feust Ancille nommé, par Nume Sabinide. DORAT, 18.

# ANGELIQUE (Angelicus).

Quant à la voix, ie l'anois angelique. Du Bellay, 11, 391.

ANHELER (Anbelare, haleter).

... Atlas
Anhele deffous fa charge. DU BELLAY, 1, 151.

#### ANIMANT (Animantem, un être animé).

Celuy vrayement estoit & sage & bien appris, Qui cognoissant du seu la semence diuine Estre des Animans la premiere origine, De substance de seu dit estre noz esprits.

DU BELLAY, 11, 221.

### ANIMER (Animare).

... que les prez & les campagnes S'animent dessous mostre vois. Ronsard, 11, 131.

Iean Second...
Dont la main industrieuse
Animoit egalement
La carte laborieuse,
Et la table dextrement. 422 et 505, note 218.

#### Dans l'édition de 1587, on lit:

A'moit d'amours & de pleurs La carte laborieuse,

et Ronsard a fait sur ce mot a'moit une note, qui semble indiquer qu'il le préférait alors à animoit, qu'il regardait comme écorché du latin.

ANIMOSITE (Animositas). « Ceux qui ont quelque iugement

en la poesse... verront facilement si ie parle par animossié ou non. » RONSARD, VI, 443. Déjà dans Oresme.

ANTIQUAIRE (Antiquarius).

... vn titre venteux, antiquaire & moyfi.
RONSARD, III, 228.

APERT, APPERT (Apertus, ouvert, évident).

... gloire aperte. IODELLE, 11, 282.

... sa lumiere à noz yeux faire apperte. TYARD, 116.

APPENDRE (Appendere, pendre, suspendre à).

... is fais ven d'appendre à ton autel. Du Bellay, 11, 213.

Vne vierge chafferesse,
Pleurant de laisser les bois,
Append icy son carquois. 303.

l'appenderois à ta diuinité Vn liure faist de telle grauité, Que du Bellay luy quitteroit la place.

Ronsard, 1, 35.

En recompense s'apen Mon steau, ma sourche, & mon van. VI, 363.

APPETER (Appetere).

Le verdoyant mois de May Plus propre à tout amourette, Rendoit tout esprit plus gay De ce que plus il appette. IODELLE, 11, 79.

Déjà dans Oresme.

APPREHENSION (Apprehensionem, compréhension). « Tu n'es qu'vne odeur passagere qui trauersant nos apprehensions charme & ensorcele nos sens » Belleau, 1, 314. « le ne suis si ialouzement amoureux de mes premieres apprehensions. » Du Bellay, 1, 336.

APTE (Aptus). « Les Langues ne sont nées... les vnes infirmes...

م تمار

les autres... plus aptes à porter le faix des conceptions humaines. » Du Bellay, 1, 5.

Ce mot, que Rabelais (1, 243) a placé dans la bouche de l'Ecolier Limousin, avait été employé plus anciennement dans notre langue. Voyez LITTRÉ.

APTITUDE (Aptitudo).

... la naturelle, & tant grande aptitude. IODELLE, 11, 233.

ARCHITECTURE (Architectura).

Celuy qui sçait l'architecture vraye De cest amour... IODELLE, II, 54.

ARCTURE (Arcturus, du grec 'Apurospos).

... le brillant Arcture. TYARD, 233.

ARENE (Arena, sable).

... l'or de l'arene blonde. Du Bellay, II, 2.

... arene pousses
Aux bords... Ronsand, 11, 212.

Ce mot existe dans l'ancienne langue.

ARGUER (Arguere, accuser).

Rabrouer & redarguer
Le fot qui voudroit l'arguer. BAIF, 111, 206.
... l'accuser & l'arguer. 230.

Ancien dans la langue.

ARGUMENT (Argumentum, matière).

Mon feu s'accroift plus vebement,
Quand plus luy manque l'argument
Et la matiere de se paistre, RONSARD, 1, 212.

ARGUTIE (Argutia, finesse).

« Voyans qu'ils ne pouuoient égaler la Maiesté de Virgile, se sont tournez à l'ensture, & à ie ne sçay quelle poince, & argulie monstrueuse. » RONSARD, III, 525.

ARIOLE (Ariolus, ou bariolus, devin).

Tu es de Iupiter l'esprit & l'interprete, Des songes coniecteur, Ariole & Prophete. RONSARD, VI, 319.

ASPIRATION (Aspirationem). « L'b quelquesfois est marque d'aspiration, quelquesfois non. » RONSARD, VI, 455.

ASPRIR (Aperare, rendre apre).

Il faut qu'en la vapeur dans l'Ether amassee Par le mouvoir d'enhaut la slamme comancee Ne s'asprisse si fort qu'elle devore tout. BAIF, II, 23.

... borrible en son armet
Que la Gorgone asprist de mainte escaille.
RONSARD. III.

Ronsard, III, 13.

ASSERER (Asserere, attribuer, assigner).

Après la guerre il faut qu'on remette en vsage Les Muses & Phebus, & que leur bande asserre Des chappeaux de Laurier, de Myrte & de lierre Pour ceux qui vous seront present d'un bel ouurage. Ronsand, VI, 262.

ATTENUER, ATENUIR (Attenuare, amincir, affaiblir).

... estant d'ennuy attenuée... RONSARD, III, 333. En voulant l'atenuir le doigt ie me coupé. 410.

AUGURER (Augurare).

... augurer en bref l'beureuse destinee. IODELLE, 11, 171.

AUSTÉRE (Austerus, âpre, fort, grave).

La vraye ioye est chose austère. BATF, v, 129.

AVARE (Averus, avide, insatiable).

... des enfers brifer l'auare porte. Du Bellat, II, 15.

AVIDITÉ (Aviditas). Voyez ci-dessus, p. 26.

AVOLÉ (Advolatus, de advolare, voler vers).

... il faut donc que ma plaine
Nourrisse un auolé? BAIF, III, 80 et 378, note 24.

A sin qu'un (auolé peut estre)
S'en donne au cœur ioye... V, 51.

BELLIQUE (Bellicus). « Ont extenué en tout ce qu'ilz ont peu notz louanges belliques. » DU BELLAY, 1, 8.

Ceux qui sont employez aux affaires belliques. 213.

... la gloire bellique. 305.

... vertus belliques & ciuiles. 308.

... vn afaut bellique. Ronsand, 11, 126.

Hardy, ie me ru'ray dans la presse bellique. VI, 186.

« Innovation de Ronsard, » selon M. Mellerio. Il n'en est rien; le mot, déjà employé par Bercheure, n'a presque pas cessé d'être en usage. Voyez le *Glossaire* de M. Godefroy.

#### BELLIQUEUR (Bellicofus).

... fouldard belliqueur. Du Bellay, 1, 229 et 236.

... Dien belliqueur. 283.

... Prince belliqueur. 290.

... braue belliqueur. 341.

... bardy belliqueur. II, 23.

... grands belliqueurs. IODELLE, 11, 322. Les belliqueurs Romains... RONSARD, V, 208.

BENEVOLE (Benevolus). « Candide & benevole lecteur. » Ron-SARD, VI, 446.

BENIGNE (Benignus, bienveillant).

... vertu magesteuse & benigne. Bair, 11, 374.

#### BLANDICE (Blanditia).

Mainte blandice murmure
D'un doux babil sssteté. Baïr, 1, 69.
... de Volupté les trompeuses blandices. 11, 416.

... doucette blandice. 425.

... blandice ou louange. IODELLE, 11, 218.

... douces blandices. RONSARD, IV, 32.

... la begue blandice. VI, 345.

En usage dans l'ancienne langue.

BLANDIR (Blandiri).

Ton doux pere tu blandis. BATF, 11, 44.

BUCGINATEUR (Buccinator). « O bien-heureux Adolescent, qui as trouvé vn tel Buccinateur de tes louanges! » Du Bellay, 1, 43. L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay d'avoir employé ce mot pour publieur. Voyez Du Bellay, 1, 484, note 53.

BUCCINE (Buccina, trompette).

... la torte buccine. DU BELLAY, 1, 147.

... entonner
Iusqu'au bout la buccine torte
Que le Mantuan fist sonner? 241.

C'est maintenant (6 Carles) que mes vers Egaleront l'une & l'autre buccine. 302.

CADUQUE, CADUCQUE (Caducus).

Ie n'ay rien dessus tout mon corps Qui me sace monstrer caduque. Belleau, 11, 396.

Bien que la chair foit caducque & mortelle.

Du Bellay, 1, 92.

Chose caduque, ou humaine. IODELLE, II, 327. In apprendras icy que les choses mondaines, Par l'exemple de moy, sont caduques & vaines.

RONSARD, V. 296.

Déjà ancien dans la langue.

CÆSURE (Casura). « Nous auons aussi vne certaine casura de la voyelle e. » RONSARD, VI, 450.

CALUMNIATEUR (Calumniator). « Nul n'y vouldra (ce croy ie) contredire, s'il n'est maniseste calumniateur de la verité. »
Du Bellay, 1, 12. « Epistre au lecteur par laquelle suc-

cinctement l'Autheur respond à ses calomniateurs. » RONSARD, VI, 436. Chalengere dans l'ancien français.

CARME (Carmen, chant, vers).

(Ennius)... ne ceffoit de murmurer ses carmes.

RONSARD, 11, 12.

« Carmes Heroïques. » 111, 520. « Tous ceux qui escriuent en carmes..., ne sont pas Poètes. » 523. « Suy Virgile qui est maistre passé en la composition & structure des carmes. » 532. « Carmes rymez. » v1, 454. « Telle maniere de carmes ont esté sort vstez entre les vieux Poètes François. » 459.

Anciennement employé.

CASSER (Quassare, ébranler, briser).

De viellesse casse... DORAT, 45.
O prompts destrs d'esperance cassex. RONSARD, 1, 86.
I'ay la mer seule & les vents en partage,
Qui d'esperance & de biens m'ont casse. 111, 56.

Toute douleur...
Se peut casser par patience. v, 86,
Voilà comment il faut casser
L'effort des ennuis odieux. v1, 98.

CAVÉ (Cavatus, creusé).

Caue au flanc d'un rocher. Du Bellay, 1, 397.

CERVE (Cerva, biche). « I'en dy autant de quelques mots... que i'ay forgez sur les vocables latins, comme cerue pour bische. » Du Bellay, 1, 337.

> Telle qu'on voit dans les forests de Crete, Par le long coup d'vne steche secrete La pauure Cerue euiter le berger Qui l'a blessée... 343.

CHARTE (Charta, papier).

De voz beautez mon cœur foil doncq' fans cesse Le marbre seul, & la table, & la charte.

DU BELLAY, 1, 90.

Voyez CARTA (Mots tirés de l'italien).

# CLAMER (Clamare).

Permettez moy que vostre ie me clame.

DU BELLAY, 11, 374.

CLASSE (Classis, flotte).

... vne naualle classe. DORAT, 29.

CLINER (Clinare, incliner).

... en terre clinoit... Baīf, 1, 365.

Se clinant contre bas... Belleau, 11, 336.

En se clinant pour faire sine. Ronsard, 11, 80.

... cliner bas humainement sa veue. Tyard, 50.

COGITATION (Cogitationem). « Du tens donques & du Lieu qu'il fault elire pour la cogitation, ie ne luy en bailleray autres preceptes, que ceux que son plaisir & sa disposition luy ordonneront. » Du Bellay, 1, 53.

COLLAUDER (Collaudare, louer sans réserve).

... n'oubly pas

De collauder fort sa beauté. BAIF, III, 304.

Ayant collaudé vos merites. 1V, 137.

Sur la fin de sa vie, Ronsard critiquait ce mot. Voyez cidessus, p. 44.

COLLOCATION (Collocationem). « Parsaiche collocation & ordre des choses inuentées. » RONSARD, VI, 452.

COLLOQUER (Collocare).

Tel iour beureux, qui tant d'aise m'apporte, Soit par mes vers iusqu'au Ciel colloqué.

RONSARD, VI, 108.

L'homme qui veult (viuant) colloquer son mesnage. 406.
Ancien dans la langue.

COMBUSTION (Combustionem).

De l'edid l'Allemaigne est en combustion. IODELLE, II, 155.

- COMMUTATION (Commutationem). En termes de musique.
  « Intervalles, fons, systemates, & commutations. » RONSARD,
  v1, 464.
- COMPARTIR (SE). Se diviser, se partager, se séparer en compartiments.

Là parterres dressez tondus se compartissent. BATP, 1, iij.

COMPLEXION (Complexionem).

L'homme des elemens tient ses complexions.

DU BELLAY, 1, 446.

« Ie me donneray bien garde de forcer ma complexion pour leur plaifir. » RONSARD, VI, 438.

Heureuse (di-ie) beureuse, 6 ma complexion! TYARD, 188.

- COMPOSER (SE) (Se componere). « Se compose donq' celuy qui voudra enrichir sa Langue, à l'immitation des meilleurs Aucteurs Grecz & Latins. » Du Bellay, 1, 17. « Se compose pour se mette ou se renge à l'imitation. C'est parlé Latin en Françoys. » (Quintil Horatian.) Voyez Du Bellay, 1, 478, note 15.
- CONCENT (Concentus, accord de voix ou d'instruments).

Si dostement les diuers sons des cordes

De l'Espinette, ou du Leut, tu accordes

Au doux concent de la voix tant seraine. TYARD, 53.

- « ... de declarer icy que c'est que Musique, si elle est plus gouvernée de sureur que d'art, de ses concens, de ses tons... ie n'auroys iamais fait. » Ronsard, vi, 464.
- CONCION (Concionem). « ... batir le Cors entier d'vne belle Histoire y entremeslant à propos ces belles Concions & Harangues. » Du Bellay, 1, 42.
- CONDIGNE (Condignus, tout à fait digne).

... condigne recompense! BAIF, 1, 89.

CONFEDERER (Confæderare).

Tous deux la Messe ouye, & repeuz du saint pain... S'estoient consederex... RONSARD, V, 250.

CONFERER (Conferre, rapprocher, comparer).

Ie confere ceste Cité
A ce que lon m'a recité
Iadis de l'antique Capue. [ODELLE, 1, 35.

CONIECTEUR (Coujector, devin). Voyez ARIOLE.

CONSEQUUTION (Consecutionem). « La fignification de ce mot ρυθμός est fort ample, & emporte beaucoup d'autres termes, comme... Confequation, ordre & comparaison. » Du Bellay, 1, 48.

CONSORT (Consortem, compagnon).

Tu es, comme d'estat, de mort leur tiers consort.

DORAT, 65.

... la Tourtre & son doux consort. TYARD, 91.

CONSUMER (Consumere, absorber; consumere diem, passer le jour).

I'dy consumé quasi ce iour A contempler en ceste ville De pluseurs la pompe inutile. IODELLE, 1, 34.

- CONTEMPTIBLE (Contemptibilis, méprisable). « Ce feroit chose trop facile, & pourtant contemptible. » DU BELLAY, 1, 37.
- CONTROVERSE, CONTROVERSIE (Controversia). « La raison & modestie accoutumée en toutes honnestes controversias de lettres. » Du Bellay, 1, 77. « Sans controverse ny debat. » RONSARD, VI, 478.
- CONVENT (Conventus, assemblée, couvent).

... se trouuer tousours en un mesme convent?

DU BELLAY, 1f, 216.

Elle s'en court par ces connents De faind François, faind Augustin. IODELLE, 1, 30.

CONVERSATION (Conversationem, genre de vie). « Louans ceux qui embrassoient la conversation d'vne si religieuse deuotion. » RONSARD, VI, 477.

COPIE (Copia, abondance). « Il fault donques necessairement que ces deux Langues soint entendues de celuy qui veut acquerir cete copie & richesse d'Inuention. » Du Bellay, 1, 13. « La Langue Latine... contresse... la copie de Platon. » 16.

Rabelais a dit: « corne de copie. »

CORPOREL (Corporalis).

... prison corporelle. Ronsard, v, 304. ... corporelle penses. Tyard, 154.

CORRUPTELE (Corruptela, corruption).

Le Temps ailé en s'enfuyant ameine La corruptele à nostre race bumaine. RONSARD, 111, 282.

COTHURNE (Cothurnus, de xólogyos).

l'empruntay le Cothurne, & le Soc, à la Grece.
IOBELLE, II, 178.

COULPE (Culpa, faute).

... Quel bien l'arriveroit

Si ie mourroy par ta coulpe, 6 rebelle! BAIF, 1, 113.

« Pour la coulpe de ceux qui l'ont euë en garde. » Du BELLAY, 1, 9.

... dans des corps attachez,
Qui seruent de prisons à leur coulpe ancienne.

RONSARD, LE

RONSARD, IV, 404.

Sa coulpe luy foit tant qu'il viue

Ce mot est très ancien comme terme de dogme.

CURE (Cura, soin, souci).

... mainte épineuse cure. BAIF, 1, 26.
... on si doux filet qu'en sortir ie n'ay cure. 97.
... de mon mal n'a cure. RONSARD, VI, 11.
... franc d'amoureuse cure. TYARD, 181.

Representée. VI, III.

DEBELITER (Debilitare). « Maladie qui distempere ou debelits

ma personne. » TYARD, xij. Debiliter se trouve déjà dans Oresme. Voyez DEBILE.

DEBELLER (Debellare).

Moy le Dieu des guerriers, qui par ta main debelle Les ennemis domtez... BATF, IV, 391.

> Tenant main forte à la droiture, Qui les méchants debellera? v, 392.

Dėjà dans Oresme.

DEBILE (Debilis). « Ornemens, sans lesquelz tout oraison & Poème sont nudz, manques & debiles. » Du Bellay, 1, 13.

Les deux épithètes mancus et debilis sont très souvent rapprochées en latin.

Mes iambes & mes bras debiles par la goutte.

RONSARD, VI, 320.

« Toutes raisons & entreprises des hommes... estoyent trop soibles & debiles pour moyenner vne bonne Paix. » 447.

... debiles membres. TYARD, 185.

Ancien dans la langue.

DECLINATION (Declinationem). « Elle (la langue françoise) n'a ses Declinations, ses piez & ses Nombres, comme ces deux autres Langues. » Du Bellay, 1, 18.

DECOURS (Decursus, temps de décroissance).

... au decours de la Lune. DU BELLAY, I, 407.

Ancien dans la langue.

DEDUIRE (Deducere). Voyex INDUIRE. Ancien dans la langue.

DEFORME (Deformis).

... un deforme Therfite? IODELLE, II, 204.

Voyez DIFFORME.

DEFRAUDER (Defraudure). « Bien souftiens-ie que celuy est

trop grand Admirateur de l'Ancienneté, qui veut defrauder les Ieunes de leur gloire meritée. » Du Bellat, 1, 34.

Ne defraudant les ouurages Du laboureur... RONSARD, VI, 91.

## DEIFIER (Deificare).

Son Efprit ie deifiroy. IODELLE, 11, 173.

... il n'y a bois, antre ny rocher, Qui ne vous déisse & qui ne vous appelle.

RONSARD, VI, 401.

Ancien dans la langue.

## DEITE (Deitatem).

La Terre au Ciel, l'homme à la Desté, Sont assemblez d'un nouveau mariage. Du Bellay, 1, 284. Sa deité le rend verd & gaillard. 409.

« Vaincu de la puissance de sa deité. » RONSARD, VI, 437. Ancien dans la langue.

## DELEBLE (Delebilis).

... peu durable & deleble memoire. TYARD, 141.

C'est une formation populaire, qui a encore moins réussi que la forme savante delebile, qu'on emploie quelquefois.

DELIBER (Delibars). « C'est vn homme (le Poète héroïque) lequel comme vne mouche à miel delibs & succe toutes sieurs. » RONSARD, 111, 523.

DEMIS (Demissus, humble, simple).

Affez affez le Poète a peu voir L'humble argument, le comicque deuoir, Les vers demis, les personnages bas, Les mœurs repris, à tous ne plaire pas. IODELLE, 1, 13.

DEPOULPE (Du bas latin depulpare, ôter la chair).

Ie n'ay plus que les os, vn Schelette ie semble Decharné, denerué, demusclé, depoulpé. RONSARD, VI, 300. « Innovation de Ronsard, » dit avec raison M. Mellerio dans son Lexique de Ronsard. Par malheur, confondant pulpe, chair, avec pouls, il ajoute : « qui a perdu le pouls, dont le cœnr ne bat plus. »

DEPRAVER (Depravare).

Mandats, faux titres, escritures,
Depravez par leurs impostures. RONSARD, II, 374.

DEPRIMER (Deprimere, abaisser, ravaler).

... ceulx que par tes vers toymesmes tu deprimes.

Du Bellat. 11, 261.

DESOLE (Desolatus, laissé seul, délaissé).

... terres désolées
De laboureurs... RONSARD, III, 282.

DESPECTE (Despectus, mepris).

En despecte, ie suis creue De despit... IODELLE, I, 52.

DESTRE. Voyez DEXTRE.

DETESTER (Detestari, maudire, exécrer).

... ceste peste Huguenotte il fuit & deteste. IODELLE, 11, 348.

DEXTERITÉ (Dexteritas).

La grace, la vigueur, & la dexterité. IODELLE, II, 289.

DEXTRE, DESTRE (Dexter, tra, trum, droit, qui est à droite).

Adjectivement:

... le Seigneur esbranflant fa main dextre.

DU BELLAY, 11, 23. ... on dextre éclair ... Ronsard, 1, 11.

... l'effort de ta main dextre... 11, 87.

Dextre, destre. Substantivement, la main droite:

La mer doit estre la peur
Du trompeur,
Qui a dementi sa dextre. Du Bellay, 1, 378.

... regardant à dextre & à senestre. 424.

D'un ouurier laborieux. IODELLE, 11, 336.

... Luy flatant de la destre

Les genoux, de la senestre Le sous-menton luy toucha. Ronsand, 11, 131.

... sa vaillante dextre. VI, 159.

Ancien dans la langue.

- DIFFORME (Difformis). « ... teftes difformes. » RONSARD, II, IIO. Voyez DEFORME.
- DIRES (Diræ, imprécations). « Dires ou imprecations. » Ronsard, IV, 390, note 53.
- DIRRIGER (Dirigere). A toutes leurs plus grandes vertuz, comme à vn certain but, dirrige la pointe de son Style. DU BELLAY, 1, 17. L'auteur du Quintil Horatian lui reproche de dire dirige pour adresse. Voyez Du Bellay, 1, 484, note 53.
- DISCIPLINE (Disciplina, science, doctrine). « Ceux cy aprenoint les Disciplines & l'Art de bien dire. » Du Bellay, 1, 29. Déjà en ce sens dans Oresme.
- DISCORDER (Discordare).
  - ... vne paix qui nous fait discorder. IODELLE, 11, 132.
- DISCOURS (Discursus). Dans le sens qu'a aujourd'hui le mot cours: « le discours fatal des choses mondaines. » DU BELLAY, 1, 39.
- DISCRETION (Discretionem). « Faudroit qu'il fust chargé d'or, à la discretion du peintre. » TYARD, 219.
- DISERT (Disertus, éloquent).
  - ... tant de diserts écrinains. IODELLE, II, 135.
- DISPUTATION (Disputationem). « Ceste Disputation n'est propre à ce que i'ay entrepris. » Du Bellay, 1, 11.
- DISTEMPERER (Distemperare, faire trembler). « Maladie qui diftempere, ou debelite ma personne. » Tyard, xij.

DIVERTIR (Devertere, ou divertere, détourner).

On ne peult divertir le cours de la douleur.

DU BELLAY, 11, 193.

... pounoir l'humeur brusque ou baute, En y consentant divertir. IODELLE, 11, 301.

... diuertir l'achoison

De toute estrange poison. RONSARD, V, 171.

... tout ce qu'en sa memoire

Pouuoit venir qui len peuft diuertir. VI, 421.

DOCTE (Declus). « Nous ecriuons ordinairement des Poèmes autant les Indoches comme les Decles. » Du Bellay, 1, 55 et 486, note 66.

... ceux-là qui se vont masquans
Du nom de Docte... IODELLE, 11, 206.

DOMESTIQUE (Domesticus). « Ayant pour exemple domestique les vertus de ton pere. » RONSARD, VI, 450. Domesche, en ancien français.

DOMICILE (Domicilium).

Du noir Pluton le trifle domicile. DU BELLAY, 1, 231.

EDIFIER (Edificare, construire).

Pedifiray vn temple dyapré. Du BRLLAY, 1, 232.

Ancien dans la langue.

- EDITION (Editionem, publication). « l'ay bien voulu en recuillir vne partie des moins malfaictz, attendant l'entiere edition. » DU BELLAY, 1, 338.
- ELABORÉ, ELABOURÉ (Elaboralus, travaillé). « C'estoit veritablement le portrait de sa maistre se assez legerement elabouré. » BELLEAU, 1, 259.

... Palais de marbre elabourez. Du Bellay, 1, 218.

Ce marbre elabouré, qui ton corps enuironne. 11, 157.

... Ouurage elaboure à la Corintbienne. 241.

Tu toucherois, nonneau temple les cieux,

Elaboure d'une merueille grande. RONSARD, Amours, liv. I.

Dans l'édition de 1584, que nous suivons, ce passage est ainsi modifié (1, 61):

Coin, tu serois un temple precieux Enrichy d'or & de despense grande.

« Riches paroles & phrases elabouréss. » RONSARD, III, 532. ... marbre elaboré. VI, 258.

Ce mot est déjà dans Rabelais.

## ELECTION (Electionem, choix).

- « Election de sa demeure. » BELLEAU, 1, 78.
- «.... ie ne veux pas (Lecteur) que sans election & iugement tu te prennes au premier venu. » Du Bellat, 1, 37.
- « Ce sont les principales raizons, qui m'ont donné courage de continuer iusques icy en l'estude des choses que i'ay suyuies, non tant de ma propre eledion, que pour ne laisser mon esprit languir en oyssueté. » 335.
  - « De l'election de son sepulchre. » Ronsand, 11, 315.
- « Choisir auecques meure & prudente election. » VI, 451.
- Soubz l'Elocution se comprend l'Eletion des paroles. » 453.
   Le mot est ancien dans la langue.

# ELEMENTAIRE (Elementarius, formé des quatre éléments).

... chercher aux cieux leur substance plus purs Que n'est l'elementaire. IODELLE, II, 184. DIEV seul est eternel : de l'homme elementaire Ne reste apres la mort my veine ny artere.

RONSARD, VI, 311.

- ELIDER (Elidere). « I, & a, voyelles se penuent elider & manger. »
  RONSARD, VI, 455.
- ELOCUTION (Elecutionem). « Elecution n'est autre chose qu'vne proprieté & splendeur de paroles bien choisses. » RONSARD, VI, 453.
- EMENDATION (Emendationem). « Ic ne veux oublier l'Emendation, partie certes la plus vtile de notz Etudes. » Du Bellay, 1, 54.

#### EMONDÉ (Emundatus).

... elle' sont de tout vice emondées. DU BELLAY, 1, 137.

EMPLIFIER. Voyez AMPLIFIER.

EMPOULLER (Ampullari). « Tu vois que telz epithetes sont plus pour empouller & farder les vers que pour besoing qu'il en soit. » RONSARD, VI, 454.

#### ENCUSER (Incusare, accuser).

N'élois-lu content du delit Qu'au ieune bomme tu as fêt fere, Sans aler encore à son pere Encuser le pauure garçon? BATF, IV, 125. ... à mal tu l'as mis, ... l'encuser enuers son pere. 126 et 456, note 40.

Ie me suis perdu comme vn rat
Qui s'encuse de son rabat. 127.

## ENCUSEUR (Incusator).

Puny les encuseurs de la peine semblable Que portroit l'accusé, s'il se trounoit coupable. BATF, v, 239.

#### ENHORTER (Inhortari, exhorter).

... l'enhortant de baster sa braus entreprise. BAIF, 11, 68. ... la preuue & l'esset dont benin enhortez De vostre ayde & saueur nostre viue esperance. IV, 330.

Mon amy, ie l'enhorte
De les chaffer... RONSARD, VI, 71.
Plus l'enhortoit nentrer en amitié
Auec son frere... 421.

EQUATEUR. Voyez ÆQUATEUR.

ERRATIQUE (Erraticus, vagabond).

... la course erratique
D'Arethuse... RONSARD, 11, 313.
... les versus des sept Feux erratiques. 1v, 263.

ERREUR (Error, action d'errer).

... les erreurs de Crete. DU BELLAY, II, 93.

ERUDITION (Eruditionem). « Les femmes mesmes aspiroint à ceste gloire d'Eloquence & Erudition. » Du Bellay, 1, 29.

ESSENCE (Essentia).

... sermences

Qui doiuent engendrer les mortelles essences. BATF, 11, 8.
Pour fauuer ce bon Roy qu'elle a mis en essence. DORAT, 38.

Tirer d'Amour une cinquiesme essence. Du Bellay, 11, 62.

... de l'Amour, où il se va baignant

Tire vne quinte essence... 336.

... C'est toy (l'Amour) qui donnes toute essence.

IODELLE, II, 25.

Son essence cinquieme ... 26.

... conferuer ses essences. 226.

A fon regne rendoit toute essence suiette. 227.

Ton excellence fut à ce monde incognue Qui n'ofa regarder les rayons de tes yeux: Seul ie les adoray comme un threfor des cieux, Te voyant en essence, & les autres en nue.

RONSARD, 1, 322.

« En effence. En ta pure & simple nature. » RICHBLET.

Elle cognoist des Anges les essences. RONSARD, IV, 262.

... la mort est la fin de toule essence née. v, 256.

En vous ie suis : vons estes mon essence. VI, 429.

« Magnanimes & non foruoyans de leur premiere effence. » 463.

Mot employé fort anciennement par les théologiens et les

Mot employé fort anciennement par les théologiens et les philosophes.

ESTIMATEUR (Æstimator). « Ces rayfons me semblent suffisantes de saire entendre à tout equitable Estimateur des choses.» Du Bellay, 1, 8.

ETERNE (Ælernus, éternel).

Et le pria pour eterne memoire. RONSARD, Franciade, III.

Le poète a fait disparaître éterne de ce vers qui est devenu : Et le pris de garder telle armeure. III, 75.

EUBAGE (Eubages, eubagum, devins des Gaulois).

Aufquels tu fers de Barde, & de Druide, & d'Eubage.

EVADER (Evadere, s'évader, s'échapper).

... ne pouuant euader. DORAT, 18.

EXECRATION (Executionem). « Execution fur l'Angleterre. » Du Bellay, 1, 315.

Plus d'execrations. IODELLE, 11, 238.

EXTENUER (Extenuere). « Ont extenué en tout ce qu'ilz ont peu notz louanges belliques. » Du Bellat, 1, 8.

EXTERMINER (Exterminare, bannir).

... exterminer les vices. Du Bellay, 11, 414.

EXTIRPER (Extirpare, arracher, détruire).

Extirpe ces meschans... Du Bellay, 1, 322.

Ancien français: estreper.

EXTOLLER (Extollere, elever).

Qui fuyura la diuine Muse
Qui tant sceut Achille extoller? Du Bellay, 1, 241.

La donc' say ta plume voler,
Pour France & son Prince extoller. 258.

FABRIQUE (Fabrica, bâtiment, édifice). « Comme si en la façon qu'on rebatist vn vieil Edifice, ils s'attendoint rendre par ces pierres ramassées à la ruynée Fabrique de ces Langues sa premiere grandeur & excellence. » Du Bellay, 1, 28.

FACIENDE (du latin fictif faciendus, devant être fait, de facere, faire). « Le plus grand desplaisir que le sçaurois auoir en ce monde, c'est d'estre estimé ou recherché du peuple, comme celuy

qui ne se messe de faciende, de faction, ny de menée quelconque. » RONSARD, VI, 44I.

FACOND, FACONDE. Voyez FACUND et FACUNDE.

FACTEUR (Factor, auteur, créateur).

Ie ne veulx point scauoir, si l'amitié
Prit du sacteur, qui iadis eut pitié
Du pauure Tout sendu par la moitié,
Sa celeste origine. Du Bellay, II, 336.
... bien-beureuse & contente

Aupres de son facteur... RONSARD, 1V, 372.
Tu retournes de terre à ton premier facteur. V, 137.

FACUND (Facundus, éloquent).

Si tu m'eusses, facund Mercure, Volu estre un peu sauorable.

DU BELLAY, 1, 199.

Estimé le plus sage & sacond de son temps.

RONSARD, 1, 346.

« La langue Grecque n'eust iamais esté si faconde & abondante en dialectes. » VI, 451.

Ancien dans la langue.

FACUNDE, FACONDE (Facundia). « ... le confesse, que les Aucteurs d'icelles (les langues Grecque & Latine) nous ont surmontez en Scauoir & facunde. » Du Bellay, 1, 20.

La grace, & la faconde. 153. ... combatre la faconde. 274. ... ie louë ta faconde. 11, 91. En vain lon trauaille su monde, Si la lyrique faconde Fait muette la vertu. RONSARD, 11, 112.

FAME (Fama, la Renommée).

... ceste volante Fame. IODELLE, 11, 247.
Ainsi disoit la Fame... RONSARD, 111, 21.

... la Fame emplumee. v, 97.
... ennemi de la Fame. TYARD, 87.

FAMEUX (Famosus). « Ce que ie dy ne s'adroisse pas à ceux qui par le commandement des Princes & grands Seigneurs traduy-sent les plus fameux Poètes Grecz & Latins. » Du Bellay, 1, 15. « Cest epithete est deshonnorable : car il se prend en mauuaise partie comme libelle fameux. » Quintil Horatian.

FASCINATEUR (Fascinator). « ... fascinateurs & enchanteurs. »
ROMSARD, VI, 475.

FASCINER (Fascinare).

(Deux vieilles ayant) fasciné la chambre.

RONSARD, IV, 139 et 390, note 54.

FATAL (Fatalis, marqué par le destin, souvent dans un sens indifférent, ou même favorable).

... vostre doux surnom fatal

Et bien-beureux à nostre France. BAIF, 11, 407.

Chantez Vierges ce nom fatal,

Ce beau nom... BELLEAU, 11, 461 et 491, note 117.

Fauorisant le Ciel en sa baute entreprise Par un ordre satal, par une stable loy. DORAT, 39.

Esbranlani fon Vrns fatale. DU BELLAY, 1, 239. ... hochs Forns fatale. 414.

L'heureux decret des trois vierges fatales.
226 et 496, note 110.

... Pheur fatal de fon nom. IODELLE, II, 173.

L'amitié qui me lis à toy dés ma isunesse, De ma Muse (6 Symon!) print son fatal lien. 178.

Heureux celuy qui souffre une amoureuse peine Pour un nom si fatal... Ronsand, 1, 260.

« Si fatal. Deftiné de tout temps à se faire aimer, disent Euripide & Lycophron. » RICHELET.

> Pour ses satales louanges Ne celebre que ton nom.

RONSARD, 11, 94 et 484, note 51.

Prince fatal... 111, 21.

Vn C. fatal, lettre qui par neuf fois A commence le beau nom de nos Rois. 234.

17

O couleur blanche, ennemis fatale Du noir... TYARD, 69.

FATALITÉ (Fatalitas).

Si i'obtien ce feul bien de ma fatalité. IODELLE, 11, 326.

FATIDIQUE (Fatidicus, a, qui révèle l'avenir).

... la vieille Manton, fatidique beroine. RONSARD, IV, 135.

FAUSTE (Faustus).

Lès augures jujant qui seront plus faustez à têt set.

BAIP, V, 351.

FAUTEUR (Fautor).

... ingrais Gregois, fauteurs d'Vlyffe. IODELLE, 11, 276.

FEBRICITANT (Febricitare, avoir la fièvre).

... re febricitant ... TYARD, 188.

FELICITÉ (Felicitas). « Selon la felicité de sa Nature. » Du Bellay, 1, 12. « La felicité qu'ont les Grecz en la composition de leurs motz. » 19.

FENESTRE (Fenestratus, qui a des senètres, des ouvertures).

... Mendians fenestren par le front. RONSARD, 111, 281.

... le chef d'Argus, fenestre de cent yeux. VI, 26.

- FERTILE (Fertilis). Au figuré. « Voyla pourqoy leurs bienheureux Siecles etoint si fertiles de bons Poêtes & Orateurs. » Du BELLAY, 1, 29. L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay de dire Fertile pour abondant. Voyez Du Bellay, 1, 484, note 53.
- FEVRE, FEUVRE (Faber, ouvrier qui travaille les corps durs).

  « Les Medicins (dict-il) promettent ce qui appartient aux Medicins, les Feuures traictent ce qui appartient aux Feuures. » DU BELLAY, 1, 55.

Contre le feure (Vulcain) s'écriant. BAIF, 1V, 258. ... le feuure Lemnien. Du Bellay, 1, 291.

Ton grand nez te sert...
De besague au séure. Ronsand, 11, 59.

Le Potier bait le Potier, Le Feuure le Charpentier. 156.

Ancien dans la langue.

FIER (Ferus, farouche).

... la mort, bien qu'elle foit
Plus fiere qu'un ours, l'inbumaine.
DU BELLAY, 11, 355.

... l'Orque qui ne pardonne, Tant il est fier, à personne. Ronsand, 11, 213. Ie ne le puis bair, quoy que tu me sois fiere. v1, 12.

Fier, substantivement:

... depuis que ceste fiere
Tua de sa dextre meurtriere
La seure garde de mon corps. Du Bellay, 11, 357.
Voyez FERE dans les Mots tirés de l'Italien.

FIGURE (Figuratus, orné de figures).

... colle figurée. RONSARD, IV, 359.

FISQUE (Fiscus).

Tout crime amende doit, mais font-ce legitimes Façons de s'enrichir, que de laisser aux crimes Les chemins pour remplir vn fisque?... IODELLE, 11, 237.

FLAC, FLACQUE (Flaccus).

Les durs tetins plus ne tirent, Mais flacs au sein se retirent. BAIF, 1, 80.

« Vn Poëte... disoit que les vers de luy, par luy pronuncez, etoint sonoreux & graues : par autres, sacques & esseminez. » DU BELLAY, 1, 53.

Les sormes de ce mot, qui est ancien, ont beaucoup varié. Flasque a prévalu.

FLORIDE (Floridus, fleuri). e Descriptions florides. > Ronsard,

FLUIDE (Fluidus). « Beau & fluide Langaige. » Du BELLAY, 1, 41.

FONDE (Funds, fronde).

Le certain coup de sa fidele fonde. DU BELLAY, 11, 18.

FORTITUDE (Fortitudo). « Force ou fortitude est vne vertu d'endurer & souffrir les perils & dangers. » Ronsand, v1, 467. Employé par Oresme.

FORTUNER (Fortunare, rendre fortune).

O Dieu bautain, Tu m'as bien tost mieux fortunee, Que ie ne me disois mal nee! IODELLE, 1, 89.

Il appartient aux Afres, mon Afrès, Luire sauuer fortuner & conduire. RONSARD, 1, 246.

... le Ciel t'a fait (Te fortunant de main non chiche) Ieune, dispost, sçauant & riche. II, ISS. O songe qui m'abuses, Me fortunant de se plaisantes ruses. III, 330.

FRAUDĖ (Fraudatus).

... Iunon qui se vit fraudée de sa queste. RONSARD, IV, 357. ... fraudez de telle gloire. VI, 341.

FRENER (Frenare, brider, réfréner).

Frener le cours de ma volonté fiere. Du BELLAY, 1, 116.

FREQUENTATIF (Frequentatious). « Verbes frequentatifs. » RONSARD, VI, 462.

FRONTISPICE (Frontispicium. Bas-latin). « Ainsi est nommé le portail ou le deuant de quelque superbe edifice. » DE LA PORTE, Epithetes.

... l'art d'un edifice
Qui par les traits de quelque frontispice
Tout entier se deuine. IODELLE, II, 34.

Ie chanteroi d'Annet les edifices,
Termes, piliers, chapiteaus, frontispices.

RONSARD, VI, 367.

FRUCTIFIER (Fractificare). « Il eschauffe la terre & la sai& frudifier par ses rayons. » RONSARD, VI. 470. Ancien dans la langue.

FUNERAL (Funeralis, Bas-latin). ... des tombesux, funerales maifons. RONSARD, III, 60.

FURIAL (Furialis, de furie).

Furialle ardeur. IODELLE, II, 97. ... poifen furiale. 285.

GEMME (Gemma, pierrerie).

... la gemme dure. DU BELLAY, 1, 272. ... dedans l'or les gemmes bien encloses. Ronsand, 1, 29.

GEMME. Abondant en bourgeons, en pierreries.

... PInde annoblie Des tresors de son bord gemmé. RONSARD, II, 417. L'honneur gemme d'une prairie. 423.

GENIAL.

Ie m'en-vay sur le bord des riues plus secrettes Cueillir en mon panier un monceau de fleurettes, A fin de les semer sur ton lic genial, Et chanter à l'entour ce beau Chant nuptial. RONSARD, III, 415.

« Il a traduit icy purement le Latin, genialis leftus, c'est à dire le lict que ton bon Ange garde; lict de plaisir, lict heureux, &c. » MARCASSUS.

GENIE (Genius).

Du grand François ornement des grandz Rois La bonne indole & l'ancien genie.

RONSARD, VI, 390.

Voyez GENIUS, ci-dessus, p. 18.

GESTES (Gesta, les choses faites).

L'age ne sert de rien, les gestes font la vie.

RONSARD, V. 242.

GLIX (Glis, loir).

... que les Glix sont beureux qui sommeillent Six mois en l'an... RONSARD, III, 281.

GRAMMARIEN (Grammarius). « Comme disent les Grammariens. » Du BRLLAY, 1, 40.

GRATIFIER (Gratificari).

Gratifiant aux larmes de leur mere. Ronsand, III, 157.

La syntaxe est calquée ici sur la langue latine, dans laquelle ce verbe est suivi du datif.

HEBETER (Hebetare, émousser, rendre obtus).

... le fardeau de ceste lourde masse Hebete noz esprits... DU BELLAY, II, 404.

HEREDITAIRE (Hereditarius). « Droict bereditaire. » Ronsard, vi, 478.

HIERRE, IERRE, LIERRE (Hedera).

... vn char d'Ierre environné. BATF, III, 25 et 376, note 10.

... verd lierre. ... 27.

L'hyerre... DU BELLAY, I, 236.

Là vous voirrez mille peuples diners D'habits, de mours, de langage, counerts L'un de Lauriers & Pautre de lierre. RONSARD, III, 240.

Pay pour maison vn antre en un rocher ouvert, De Lambrunche sauvage & d'Hierre couvert. 397.

Entrelaffez de l'hierre. RONSARD, V, 168.

Le Louure de l'hierre & de buis couronné. 254.

... courennant cet enfant de l'hierre. 435.

... ma Dame a peint d'une espingle poignante Mon sort sur le lierre... VI, 23.

A l'entour

Du corcueil croife lierre, 117.
... du rampant l'hierre. TYARD, 150.

HISTRION (bistrionem. Mot étrusque).

... les Hiftrions fans Loix. IODELLE, 11, 242.

HOMICIDE (Homicida).

... beauté claire, promte, homicide. IODELLE, II, 2.

... l'efie homicide. Ronsand, III, 15.

... armes homicides. 497.

HONNEUR (Honor, ornement, parure).

Elle arracha l'honneur blond de sa teste.

DU BELLAY, 1, 368.

HOROLOGE (Horologium).

... lois de la ville & d'horologe... RONSARD, V, 182.

HOSPITAL (Hospitale, asile, refuge).

... languir au list d'un hospital. Ronsand, IV, 350.

... la Terre hospital de toute creature. v, 369.

HUMEUR (Humor, liquide, larme).

... Phumeur du vin nouneau distille. BELLEAU, 1, 191.

... d'une humeur glacée

Sa rude barbe est tousiours berisses. Du Bellay, 1, 352.

... coft humeur qui l'oreille me serre. 11, 132.

... Phumeur que produit

En May la nuit. RONSARD, 11, 317.

· ... paistre la basse bumeur de la terre. » 111, 524.

... trop abonds

L'humeur en moy, qui proye au dueil me donne. TYARD, 25.

HYULQUE (Hiulcus). « Regarde principalement qu'en ton Vers n'y ait rien dur, byulque, ou redundant. » Du Bellay, 1, 52. L'auteur du Quintil Horation reproche à Du Bellay de dire : biulque pour mal ioind (Voyex Du Bellay, 1, 484, note 53).

IGNARE (Ignarus). « Nul s'il n'est vrayment du tout ignere. » Du Bellay, 1, 44. ... fi ce grand Troyen iugé des Grecs barbare N'eust esté non plus qu'eux de ses sorces ignare.

IODELLE, 11, 251.

- ILLUSTRATEUR (Illustrator). « Onelques vns se plaignent de quoy se blâme les traductions poétiques en nostre langue, dont ilz ne sont (disent-ilz) illustrateurs ny gaigez ny renommez. » Du Bellay, 1, 75.
- ILLUSTRATION (Illustrationem). « La deffence & illustration de la langue françoise. » DU BELLAY, 1, 5.
- ILLUSTRER (Illustrare). « Ne te puis mieux persuader d'y ecrire (eu nostre vulgaire), qu'en te montrant le moyen de l'enrichir & illustrer, qui est l'Imitation des Grecz & Romains. » Du Bellay, 1, 36. « Sur toutes choses, prens garde que ce genre de Poème soit eloingné du vulgaire, enrichy & illustré de motz propres. » 39.
- IMBECILLITÉ (Imbecillitas, faiblesse). « Sans affecter la nourriture des hautes cymes, ausquelles elles (les chenilles) ne peuvent atteindre à cause de leur imbecillité. » Ronsard, III, 524.

#### IMPERATRIX.

L'Imperatrix sa mere... IODELLE, 11, 167.

## IMPETRER (Impetrare).

... impetrer toute grace. BATF, 1, 315.

... sa chere Euridice

En vain elle impetra. Du Bellay, 1, 156.

... de sa femme impetrer le retour. 400.

... impetrer la paix... 465.

... autant qu'impetrer on peut De vous vne bumble demande. TYARD, 158.

### IMPOLLU, IMPOLU (Impollutus).

O fleuron impollu... BATF, 11, 389.

... fes filles impolues. Du Bellay, 1, 91.

#### IMPROSPERE (Improsper).

... & fort improspere. IODELLE, 1, 187.

... destin improspere. 11, 262.
Fut le cours de mes ans (en un secle improspere
D'une mort qui n'est point improspere) arreste. 280.

## IMPUDICITÉ (Impudicitia).

Tesmoin ce Roy qui sut par l'impudicité De sa semme contraint d'aller une cité Fonder en terre estrange... IODELLE, II, 276.

Tiendrois-tu point, 6 Romaine cité,
De ton autheur ton impudicité?

DU BELLAY, 11, 376.

# IMPUDIQUE, IMPUDIC (Impudicus).

... impudique flamme. Du Bellay, 1, 268. ... son impudique tefe. Ronsand, 1, 49.

# Impudic, substantivement :

L'impudic s'auance partout. BAIF, V, 77.

IMPUGNATEUR (Impugnator, qui attaque). « Viril impugnateur de l'ambition. » TYARD, xij.

# IMPURITÉ (Impuritas).

... par l'impurité de nature... IODELLE, 11, 277.

INCANTATION (Incantationem). « Incantations & magies. »
ROMSARD, 111, 526. Ancien dans la langue.

# INCITER (Incitare).

La gloire incite l'empereur. Du BRLLAY, 1, 271. ... d'one part & de l'autre incité. 353.

En ce moys delicieux
Qu'amour toute chose incite. 11, 306.

Ta vois fi fort incite. IODELLE, 11, 191.

... fans qu'un vouloir franc, & iuste amour l'incite. 216.
Ancien dans la langue.

# INCLIN (Inclinis).

... l'inclin des nations. RONSARD, V, 118.

18

INCOATIF (Inchoativus). « Verbes incoatifs. » RONSARD, VI, 462. Ancien dans la langue.

INCORPORER (Incorporars).

... fon fils, qu'en toy tu incorpores. IODELLE, II, 152.

Votre plafer s'incorpore

Et le mien est en dessein. TYARD, 155.

L'esprit incorporé devient ingenieux. Ronsand, 1, 285.

INCORRUPTION (Incorruptionem).

Changeant l'Auril de sa ieunesse Au bien de l'incorruption. RONSARD, 11, 189.

INCOULPABLE (Inculpabilis).

Is no dy pas qu'en tout incoulpable is fois. IODELLE, 1, 178.

INCUBE (Incubus). Voyez EMPOUSE, p. 77.

INCURSION (Incursionem). « Incursions d'estrangers. » Du Bel-LAY, 1, 8.

INDELEBLE (Indelebilis).

... pourtrait indeleble... TYARD, 103.

Voyez DELEBLE.

INDICE (Indicem).

... perjuraque pectora vertit, In durum silicem; qui nunc quoque dicitur Index.

OVIDE, Mélamarphoses, 11, 705.

Ie ne crains point la fable antique Du facond nepueu Atlantique, Qui vengea & bien son iniure Contre le rustique pariure, Laisant pour tesmoing du supplice La pierre que lon nomme Indice.

DU BELLAY, 11, 414.

INDISCRET (Indiscretus).

... caquet indiscret. Ronsand, 1, 90.

## INDOCTE (Indoctus).

Du peuple l'indocte vois. Du Bellay, 11, 51.

... indocte prescheur... 402.

Où est l'aureille bouchée

De telle indocte effeffeur? RONSARD, 11, 421.

... vne femme indocte... VI, 10.

Voyes DOCTE.

#### INDOLE (Indoles).

... sa bontë nayue, indole & pietë. Ronsand, v, 360.

La bonne indole. v1, 390.

Claude Garnier le qualifie de « mot nouveau. »

INDUIRE (Inducere, conduire dans, introduire). « ... la gloire seule, non l'amour de la Vertu, nous deuroit induire aux Actes vertueux. » Du Bellay, 1, 60.

> Ie ne veux pas icy, par le menu deduire Pluseurs autres raisons, que ie pourrois induire. 216.

## INEGAL (Imaqualis, disproportionné).

Vous m'impofez au dos une charge inegale.

RONSARD, 111, 230.

INEXTINGUIBLE (Inextinguibilis). « La pierre inextinguible ditte Asbestos. » BELLEAU, 11, 246. Rabelais a dit : « La pierre dicte asbeste n'est plus inextinguible que la soif de ma paternité. » Gargantua, 1, 5.

INFANT, adj. (Infantem).

... d'une infante main. Ronsard, 111, 363.

## INFELICITÉ (Infelicitas).

... voulant efprouuer par l'infelicité

Les contraires effets de la prosperité... BELLEAU, 11, 252.

« le ne scay si l'infalicité de nostre siecle en est cause. » Du BELLAY, 1, 219.

Où es tu, Mort, si la prosperité N'est sous les cieux qu'une inselicité?

IODELLE, I, 117.

N'enstant son cœur en la prosperité, Ne l'abaissant en l'insellicité. RONSARD, V, 282. ... mes Rois cognoissans qu'une telle cité Leur seroit, comme elle est, une inselicité. 346.

Ce mot est un de ceux que Corneille a repris à la Pléiade, et dont on a cherché, bien à tort, à lui attribuer la création. Voyez notre Lexique de cet auteur.

## INFERTILE (Infertilis).

... infertil meftier. IODELLE, 11, 217.

... ie seme au riuage infertile. Du Bellay, 11, 190.

INFIRMER (S') (Informers, affaiblir).

Ma voix s'infirme... IODELLE, I, 149.

INFLUS (Influxus, écoulement dans, sur).

... l'influs des planetes. Belleau, 11, 157. Comme fi les flambeaux des celeftes Cantons Empruntoyent de la Terre & l'influx & les noms. 167.

INFLUXION (Influxionem, action de couler dans).

Bien que l'esprit bumain s'enfle par la doctrine De Platon, qui le vante influxion des cieux.

RONSARD, 1, 285.

INFUS (Infusus).

... csux qui ont leurs sciences insuses. Du Bellay, 1, 301.

Esprit insus parmy toute la masse. 427 et 467.

... graces insuses. Tyard, 98.

INGRAT (Ingratus, désagréable).

Pour auoir esté ingrats
A la Déesse alterée. TYARD, 157.

INHUMAIN (Inhumanus, contraire à la nature de l'homme).

« Langue inhumaine, incapable de toute erudition. » Du

Bellay, 1, 28.

INNOVER (Innovers). « Ne crains donques, Poëte futur, d'innover quelques termes. » DU BELLAY, 1, 45. « Aufquelles langues mortes il n'est licite de rien innover. » RONSARD, III, 533. Déjà dans Calvin.

INNUMERABLE (Innumerabilis). « Innumerables commoditez. »
Du Bellay, 1, 5.

INSIGNE (Insignis).

... les Aftres infignes. Du Bellay, 1, 447.

INSPIRER (Inspirare, souffler dans).

Le docte Dieu, qui inspire en mon cour Du fainct ruisseau la feconde liqueur.

DU BELLAY, 1, 159.

... la chafte Cyprienne T'inspira par tout le corps Vne odeur Ambrosienne. 1, 287.

Inspire, en me baisant, ton baleine & ta grace
Et ton cour dedans moy. Ronsard, 1, 363.

... les douceurs

Que Melpomene inspire dans les cœurs. VI, 233.

INSTANT (Instantem). « Voulant fatisfaire à l'inftante requeste de mes plus familiers amis. » DU BELLAY, 1, 72. Employé par Rabelais.

INTELLECT (Intellectus). « Ceux qui ont plus de befoing du vis intellect de l'Esprit que du son des paroles mortes. » Du Bellay, 1, 27. L'auteur du Quintil Horatian lui reproche d'avoir employé ce mot pour entendement. Voyex Du Bellay, 1, 484.

Vous aimez l'intellect, & moins ie vous en prise.

RONSARD, VI, 267.

« La partie raisonnable est celle où est l'intelled, qui, comme vn grand cappitaine du hault d'vn rempart, commande à ses soudars. » 467. Ce mot se trouve déjà dans Oresme.

INTELLECTUEL (Intellectualis). « Le premier curieux traittant des chofes materielles, & le fecond curieux des chofes intellectuelles. » TYARD, 255. Ancien dans la langue. INTERMISSION (Intermissionem). « Sans intermission. » Ronsard, 11, 270.

INVETERÉ (Inveteratus). « Renommée inueterée, laquelle a gagné credit au cerueau des hommes. » RONSARD, 111, 525.

IRRISION (Irrisionem). « Auecques vne petite maniere d'irrision & contournement de nez, ie les aduerty', qu'ilz n'attendent aulcune response de moy. » Du Bellay, 1, 77.

JECTER (Jactare). « Ie me suis hasté d'en saire vn petit Recueil, & tumultuairement le iester en Lumiere. » Du Bellay, 1, 68 et 490, note 77. Cette expression est blamée par l'auteur du Quintil Horation, qui est d'avis de dire mettre en lumière.

JUBE (Juba, crinière).

Il (un lion) secous en tremblant ses iubes iaunissantes.

IODELLE, 11, 270.

JURER (Jurare, invoquer, prendre à témoin).

O Dieux vangeurs, que lon iure. Du BELLAY, 11, 12.

LABILE (Labilis, glissant).

... 6 ame labile! BATP, v, 45.

LAIRES (Leres).

... 6 vous les populaires, Des Dieux superieurs, Faunes, Satyres, Laires. BAIF, 11, 111.

LAMENTER (Lamentari, se lamenter, déplorer).

O clers flambeaux dignes d'estre adorez!

Par qui ie crain', l'effere, ie lamente. Du Bellay, 1, 92.

Ores ie chante, & ores ie lamente. 127.

(La burpe tracienne) Lamenta quelque fois. 156.

Comme la mere au riusige lamente. 223.

Si de bon cœur deuant toy ie lamente. 11, 19.

... le cry du peuple lamentant. 405.

Ton frere en pleure, & ta four en lamente. Ronsand, v, 301.

... les Grands lamentent leur fortune. VI, 337.

LAMIENS (Lamia). Voyez EMPOUSE, p. 77.

LAMPE (lampas, lampe, lumière).

Par vous iay veu la lampe du foleil. RONSARD, VI, 424.

LANGUIDE (Languidus, languissant).

... languide il dort ... IODELLE, 11, 190.

LAPAS (Lapathum, patience, oscille).

La blanche affarge, ou le lapes. BATF, 11, 154.

LAPIDE (Lapidatus) an figure :

La verité lapidée. TYARD, 140.

LAPS (Lapsus, écoulement).

Mais la memoire emprainte en ma pensie, De sa beauté na peut estre esfacée Au lapa du temps... TYARD, 14.

LARVE (Larva).

Tes larmes qui font peur seulement aux enfans.

RONSARD, V, 424.

« Larues, malins efprits. » TYARD, 221.

Voyez EMPOUSE, p. 77.

LASCIF (Lascivus, lascivæ bederæ, lierre capricieux. HORACE).

Du sep lascif les longs embrassements. Du Bellay, 1, 123.

LASCIVETÉ (Lascivitas).

Voyant en nostre Eglise une lasciueté. RONSARD, V, 377.

LAVACRE (Lavacrum, bain).

Ayant neuf fois deuant ton Simulacre

Enduré le fainst lauacre

De la fontaine verree. BERGER. Ci-dessus, p. 54.

LAVATOIRE (Lavatorium) « Isis la fit descendre dedans son laustoire. » TYARD, 222.

LEMURS (Lemures). Voyex EMPOUSE, p. 77.

LENT (Lentus, ductile, visqueux).

... les fentes estoupe
De lente poix... Ronsard, v, 69.

LIBERALITÉ (Liberalitas).

Ne donnez à regret le bien de vostre main, La liberalité doit tousours estre franche. Ronsand, vi, 399. Ancien dans la langue.

LIBERTIN (Libertinus, affranchi).

Horace barpeur Latin, Estant fils d'un libertin. Ronsard, 11, 154.

LIBRAIRIE (Librarium, libraria).

Prens ce Liure pour gage, & luy fais, ie te prie, Ouurir en ma faueur ta belle Librairie. RONSARD, 1, 348.

... ma Librairie belas!
Grecque, Latine, Espagnole, Italique,
En me tançant d'vn front melancolique
Me dit, que plus ie n'adore Pallas. VI, 108.

C'est le terme de l'ancienne langue. « La librairie de Saince Victor. » RABELAIS, I, 245. « Le 6 de mars, je fus voir la Librarie du Vatican. » MONTAIGNE, Voyages.

Voyex BYBLYOTHEQUE (Mots tirts du grec).

LIBRE (Liber). « L'amour, les vins libres, & toute bonne chere. »
Du Bellat, 1, 39.

... burtant D'un Pié libre la Terre. 195.

L'auteur du Quintil Horatian a reproché à Du Bellay ces latinismes. Voyez Du Bellay, 1, 481, note 35, et 485, note 53.

LICITE (Licitus, permis).

... Guerre licite ... IODELLE, II, 293.

LIME (Lima, lime, critique).

Iette au feu tes Sonnets, tes plumes, & tes limes.
Du Bellat, II, 259. Sonnet d'un quidam.

... respondre à propos, sans parler de mes limes. 261.

... le souci de sa lime nous ronge. RONSARD, V, 237.

LIMER (Limare, au figuré, ronger).

... l'Enuie qui fe lime. DU BELLAY, 1, 165.

... le soing qui ores Lyme ton cœur... 399.

Ce trifle repentir, qui me ronge, & me lime. 11, 181.

Tousours celle qui me lyme Tient de mes pensers la cyme. 320.

... celle qui me lime. Ronsand, 1, 42.

LINEAMENT (Lineamentum). « Non que ie me vante... d'auoir en cest endroid contresaid au naturel les vrais lineamens de Vergile. » Du Bellay, 1, 336. « Quelques traiz, ou lineamens de voz beautez. » Tyard, 9.

### LINEATURE (Lineatura).

Il ne s'arreste en ta lineature,

Grace ou beaule ... Bair, 1, 314.

Si les mains de la nature

Toute sa lineature

N'ont mignarde proprement. DU BELLAY, 11, 36.

Si tu n'auois de la lineature

De son beau nez bien portrait la peinture.

RONSARD, I, 121. ... cestuy-là par la lineature

Des mains predit le malbeur menaçant. 11, 287.

... tret parfait en sa lineature. TYARD, 79. Ce mot est déjà dans la Délie de Scève (CCLXXXVIII).

# LIQUIDE (Liquidus).

O ciel / 6 terre / 6 element liquide | DU BELLAY, I, 108.

L'auteur du Quintil Horatian reproche au poète de dire liquide au lieu de clair. Voyez DU BELLAY, 1, 484, note 53.

# LUBRIC, LUBRIQUE (Lubricus).

Le pueril' Aage, Lubric & volage. Du Bellay, 1, 184. Ne foit doncques le Roy inutile & oyfif, Paresseux, fait-neant, mol, lubrique, & lascif. 11, 484.

LUMINAIRE (Luminar, aris).

... fur vn aix seruant à cest affaire Met pres du mur son petit luminaire. Du Bellay, 11, 293.

LUNATIQ (Lunaticus).

... le cerueau lunatiq. Belleau, 11, 251.

MACTER (Mactare).

Comme si fust une genisse Pour la mader en sacrifice. Bair, v, 56.

Ie veux macter aux Dieux vne Hecatombe. RONSARD, 1, 108.

« Tuer, immoler. Il faut faire ce mot Latin, François. » MURET. Il paraît qu'il n'avait pas été fort bien accueilli, car dans la dernière édition de Ronsard, suivie par nous, tuer a remplacé maîter.

MACULE (Macula, tache).

... nettoyer fa macule... Ronsand, III, 147.

Corneille a repris ce mot. Voyez notre Lexique de ce poète.

MAGISTRAT (Magistratus, magistrature).

... les Dames auoyent Entre leurs mains le fait de la police, Le magistrat, les loix, & la iustice. Ronsand, 111, 86.

MAGNANIME (Magnanimus). « Les plus magnanimes Roys. » RONSARD, VI, 465. Employé par Brunetto Latini.

MAGNANIMITÉ (Magnanimitas). « Liberalité, magnanimité. » RONSARD, VI, 467. Employé par Oresme.

MAJEURS (NOS) (Majores nostri, nos ancêtres). « L'ignorance de notz maieurs. » DU BELLAY, 1, 9. « La Simplicité de notz Maieurs. » 18.

MALEFICE (Maleficium).

... ingrat malefice. TYARD, 84.

Ancien dans la langue.

MANES (Manes).

... Manes bien beureux ... IODELLE, II, 212.

O nuit, & iour, & Manes flygieux.

RONSARD, 1, 86 et 398, note 188.

Muret recommande de « faire françois ce mot-là. »

MANICLES (Manicula, diminutif de manica, menottes).

Les manicles aux mains... Ronsard, 1v, 365.

MANQUE (Mancus, estropié).

Le manque fruid qui sept mois ba. BATF, IV, 186.

(La guerre) Les bonnes arts defauorise,

Manques du loyer merilé. v, 33.

... tousiours le desauantage Repoussant mon noble courage, A rendu manques mes plaisers. 188.

« L'Ode est manque au Grec. » BELLEAU, I, 21. « Ornemens sans les quelx toute oraison & Poëme sont nudz, manques & debiles. » DU BELLAY, I, 13. « Etant manque l'Idée. » 29. « Toute Doctrine leur seroit manque & inutile. » 37.

... le manque Flanc. 200.

L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay d'avoir employé cette expression pour la côté gauche. Voyez Du Bellat, 1, 484, note 53.

Sans toy douce Santé,

La force & la beauté

Sont manques de puissance. RONSARD, 11, 411.

(Les Dieux)... veulent leurs Oracles Estre tousiours voilez de ne sçay quels obstacles, Et manques en partie... 1v, 180.

(La vertu)... manque est de foy-mesme, & iamais ne se montre En lumiere se l'Or pour guide ne rencontre. 343.

... nostre langue en est moins embellie, Car elle est manque... VI, 234. MECANIQUE (Mechanicus). « Ouuriers & gens Mecaniques. » Du Bellay, 1, 54.

MEDIOCRITE (Mediocritas).

La mediocrité fait la personne beureuse. Rons and, v1, 352.

« Lesquelles vertus moralles confissent tousiours en la mediocrité & au milieu de deux vices. » 467.

MELLIFIQUE (Mellificus, qui produit du miel).

... mignotise mellifique. BATF, III, 206.

MINISTERE (Ministerium).

Aux ordinaires mesme, & sacrez ministeres De leurs religions... IODELLE, 11, 236.

MOL.

... vn Zepbire mol. Ronsand, III, 422.

« A la façon des Latins, mollis Zephirus, pour, doux. » Mar-

MOLESTE (Molestus).

O doulce Chartre! o bienheureux seiour, Qui m'a rendu la liberté moleste. Du Bellay, 1, 123.

Soubs le faiz tant molefte. 245.

Ennuy, trauail, seruitude moleste. 11, 16.

... fardeau moleste. 11, 28.

Des Harpyes la bande & puante & moleste. I ODELLE, 11, 183. ... vne image de mort, à ses amis moleste. 290.

Ce vers, tiré d'une pièce Pour le tombeau de M. Theuet, se retrouve textuellement dans l'Epitaphe de Madame Catherine de la Madelaine, par Tyard, pp. 196-197, qui, à l'exception des noms et de quelques légères variantes, est identique à celle de Jodelle, ce que personne n'a remarqué.

... guerre molefte. RONSARD, III, 264.

... exil tresmoleste. IV, 367.

... fortunes molestes. v, 267.

... pauuretė molefte. VI, 248.

## Moleste, substantivement:

Si m'en croyez, vous pafferez le reste De vos longs iours sans peine ny moleste.

RONSARD, III, 300.

Dans l'édition de 1584, que nous suivons, le dernier hémistiche est devenu :

... sans que rien vous molefte.

... nous partissions ensemble nos molestes.

RONSARD, IV, 23.

... vieillard allegé de ses premiers molestes. 178.

Ce mot si employé par les poètes de la Pléiade n'a pas été inventé par eux. « Molestes, vieux, mot ponr fascheries, » dit Marcassus.

#### MOLESTER (Molestare).

... l'oiseau qui te ronge & moleste. Du Bellat, 1, 255.

L'artisan sans fin molefté,

A peine fuit sa panureté. IODELLE, 1, 18.

Elle ne me molefte en rien. 31.

... vn feu, non feu dininement celeste, Mais qui sans plus les sols bumains moleste. Tyard, 62.

- MOLESTIE (Molestia). « Plus de molestie, que de gloyre. » DU BELLAY, I, 15.) L'auteur du Quintil-Horatian lui reproche d'employer molestie pour enney. Voyez DU BELLAY, I, 485, note 53.
- MONDAIN (Mundanus, du monde). « Te fourniront de matiere les louanges des Dieux & des Hommes vertueux, le discours fatal des choses mondaines. » DU BELLAY, 1, 39.

... ricbeffe mondaine. RONSARD, V, 303.

Tous les regnes mondains se font & se desfont. 352.

... le flot mondain. VI, 317.

# MONUMENT (Monumentum, tombean).

... FItalie of nofire monument. Du Bellay, 1, 312.

Pirois de ton antique race,

La veriu, l'honneur, & la grace, Recercher soubs le monument. 11, 89.

MORETUM. Assaisonnement composé d'ail, de vin, etc.

Voyla comment la seulse lon saisoit Qui Moretum en latin se disoit. Du Bellay, 11, 297.

MORTUAIRE (Mortuarius).

... mortuaires oizeaux. Du Bellay, 11, 6.

MOTEUR (Motor).

Effrit moteur du grand Corps de ce Monde.

Du Bellay, 11, 139.

Ce grand Esprit, premier moteur de l'oniners.

RONSARD, VI, 476.

Fixe moteur de ma force premiere. TYARD, 19.

L'Elernel, premier moteur. 121.

MUTATION (Mutationem).

... mutations de proxinces. Du Bellay, 11, 359.

MUTILE (Mutilus, mutilé).

Parracheray mon ail comme mutile.

IODELLE, 11, 69 et 358, note 18.

NATIVITÉ (Nativitas).

... des leur nativité. DU BRLLAY, 1, 214.

La divine Pafitee

Orna ta nativité

D'une douce gravité. 286.

NAUFRAGE. « Cest vn mot escorché du Latin, menfragus, par lequel on entend vn homme qui seul est resté de tous ses biens qu'il a perdus en mer. » MARCASSUS.

> Cest estranger pauure chetif & nu, Vn vif naufrage à ma riue venu, Couuert d'escume & de bourbe & de sable.

> > ROMSARD, III, 124.

Naufrage vif... v, 63.

NERF (Nervus, corde d'un instrument de musique).

Deffus les nerfs de ma Lyre. DU BRLLAY, 11, 110.

NEVEU.

De tes foupirs nos neueux fe riront.

RONSARD, 1, 11 et 383, note 37.

« Il prend neueux pour ce que les Latins appellent nepoles. » MURET.

NOCENT (Nocentem).

Cil qui bouilloit en l'eau, & rotissoit au seu Les innocens, nocent eau & seu a repeu. DORAT, 31.

NOCTURNE (Nocturnus). « Ly donques, & rely premierement, (ô Poëte futur), fueillette de Main nocturne & iournelle, les Exemplaires Grecz & Latins. » Du Bellay, 1, 38.

NOTAIRE (Notarius). Voyez SECRETAIRE.

NOTOIRE (Notorius, qui fait connaître).

... bonte notoire. BELLEAU, 11, 148.

... malbeur notoire. Du Bellay, 1, 112.

... l'habit qui pouvoit la rendre plus notoire, 217.

... tu m'as fail notoire. 11, 315.

OBLATION (Oblationem).

Faire de son cueur net ardante oblation. TYARD, 170.

OFFENDRE (Offendere, heurter, toucher).

C'est là la vraye loy, eternelle, & qui rendre Peut seule entre les loix l'homme mortel capable De la garder, sans elle & sans soy-mesme offendre.

IODELLE, II, 41.

... ma voix offensee
De trop de peur se retient amassee
Dedans la bouche... RONSARD, 1, 106.

OPPOSITE (Oppositus).

Candie aussi à l'opposite on void. DU BELLAY, 1, 396. 'A l'opposite & contraire iournée. TYARD. 85.

ORAISON (Orationem, discours).

Si l'auois de puissance autant que l'ay d'oser, De ces deux oraisons l'oserois composer Vn liure tout entier... RONSARD, IV, 239.

ORBE (COUP) (Iclus orbus, contusion). Voyez Du CANGE.

... à coups orbes de sa masse.

Ronsand, 11, 105 et 484, note 55.

ORER (Orare, parler).

Soit pour orer deuant les senateurs.

RONSARD, Poèmes, liv. 1. A Pierre du Lac.

Le poète n'a pas laissé subsister cette expression et a refait ainsi le vers (v, 97):

Soit barengant deuant les Senaleurs.

ORIGINEL (Originalis).

Par son propre peché, ou par l'originel. IODELLE, 11, 290.

ORQUE, OURQUE (Orca, épaulard).

Ie voy sortir des abismes Vne Orque pour m'abysmer. Du Bellay, I, 140.

... l'Ourque Angloife... DORAT, 35.
... l'Ourque au pesant cors. IODELLE, II, 334.

ORQUE (Orcus, enfer).

La gift l'Œuure, la gift la Peine, Ses pas de l'Orque retirer. DU BELLAY, I, 179.

Victime de l'Orque noir

De l'Orque qui ne pardonne. Ronsand, 11, 213.

... l'Orque despiteux... IV, 206.

OYSIF (Otiosus). « Epithetes non oyfifi. » Du Bellay, 1, 39. L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay d'employer oyfif pour superflu. Voyez Du Bellay, 1, 484, note 53.

PACIFIER (Pacificare).

S'il n'y a plus d'espoir que lon nous pacifie.

IODELLE, II, 155.

PACIFIQUE (Pacificus).

Christ pacifique Roy... IODELLE, 11, 148. ... Christ est un Roy pacifique. 320.

PAIR, PER (Par). Pareil, égal.

Vierge sans pair... RONSARD, 111, 125.
Vne Dame sans per... TYARD, 22.

PALAT (Palatum, palais). « Nous ne les decoupons pas (notz paroles) dedans le Palat, comme les Oyzeaux. » Du Bellay, 1, 20.

PALUD (Palus, paludis).

... Pouverture borriblement pierreuse
D'un noir palud estoit environnée. DU BELLAY, 1, 406.
... le palud Stygien... 411.

PALUSTRE (Palustris).

Les Grenoilles paluftres. TYARD, 205.

PANDRE (Pandere, étendre, présenter).

Ie veux leur donner un festin.

Et cent fois leur pandre la coupe. Ronsand, 11, 434.

« Comme par forme de defy, & pour prix, à celuy qui aura mieux beu... Ou bien c'est vne allusion à la coustume ancieune, de bailler la coupe de main en main. » Note de RICHELET.

PARDE (Parda, panthère).

... les Pardes affamees. BELLEAU, 1, 251.

PARDONNER, v. a. « Pardonner aux noms des personnes vicieuses. » Du Bellay, 1, 39. — « Horace point n'a pardonné aux noms (comme tu latinises en Françoys) ou plustost n'a point espargné les noms des personnes. » Quintil Horatian. Voyez Du Bellay, 1, 482, note 39, et 484, note 53.

PART (Partus, progéniture).

... auoria du part... Ronsand, III, 338.

... on part... IV, 317.

... fon Part... v, 46.

### PARTIR (Partiri, partager).

Tantoft va partiffant ses cheueus en deux pars. BELLEAU, II, 141.

Ilz partiront le monde,
De la terre & de l'onde
Estans seuls gouverneurs. Du Bellay, 11, 436.
... les saisons

De l'an par les trauaux du Soleil se partissent.

IODELLE, 11, 226.

... partissant la tache A sa troupe lasciue... 245.

l'auray pour moy les cieux & le tonnerre, Et pour sa part ce Prince aura la Terre, Anst tous deux partirons l'Vniuers.

Ceci est le texte de l'édition de 1567; dans celle de 1584, que nous suivons, Ronsard, faisant disparaître le verbe partir, a ainsi modifié le dernier vers:

Ainst tous deux aurons tout l'Vniuers. 111, 471.

Auparauant l'auoy, Brinon,
Orné mon liure de ton nom;
Mais ores ie me delibere,
Afin de doublement l'orner,
De le partir & d'en donner
Vne partie à ta Sidere. VI, 370.

... nous partissions ensemble nos molestes. Ronsard, IV, 23.

Ainst Amour & Pallas te partirent, Et tous les deux dedans ton ame mirent, Te partissant, diuerses passions. v, 97.

# PARTURER (Parturire).

Nature, de gros germe pleine, Vous parturoit à toute peine, RONSARD, VI, 130.

PASSION (Passionem, souffrance).

Si ne le voir m'est une passion. Du Bellay, 11, 114.

### PAST (Pastus, nourriture, aliment).

Le seul bonneur du past Olympien. IODELLE, 11, 179. ... que sert l'autre past à leur immortel estre? 188.

Nul past teut soit-il suggesser.

Nul past tant foit-il fauoureux, Ne vin, tant foit-il delecable, Au caur ne m'est point agreable. Ronsand, 1, 118.

PATIR (Pati, souffrir, subir).

Sans faire ny patir chose qui te déplaise BATF, 11, 414.

# PATRIE (Patria).

Pour la patrie c'est un besu mot. Baïr, v, 61.

Bien malbeureuse est la patrie,
Qui par un ensant est regie,
Où les Princes mangent matin!
Que la patrie est bien beureuse
Où la personne valeureuse
Regne par un meilleur destin! 115.

La patrie est où l'on est bien. 130.

Vn Roy doit aimer sa patrie. 141.
... douce & bonne Patrie. 220.

Deffus l'autel sacré de sa douce patrie. Belleau, 1, 167.

«Pecheroy'-ie pas (comme dit le Pindare Latin), contre le bien publicq', si par longues paroles i'empeschoy' le tens que tu donnes au seruice de ton Prince, au prosit de la Patrie?...» DU BELLAY, I, I. « A l'entreprise de laquele (la Desseus) rien ne m'a induyt que l'affection naturelle enuers ma Patrie. » 2. « Le deuoir en quoy ie sus obligé à la Patrie. » 32.

Celuy qui sa patrie & son prince desend. 11, 497.

... aimer, voire aider leur patrie. IODELLE, 11, 136.

... mettre tout moyen, Artifice & scauoir, mesme la propre vie

Pour aider, secourir & seruir sa patrie. RONSARD, 111, 348.

L'auteur du Quintil Horatian a vivement reproché à Du Bellay l'emploi de ce mot : «Qui a Pays n'a que saire de Patrie, » dit-il; il met l'expression au nombre des corruptions italiennes et prétend que nos anciens auteurs n'en ont point usé. Cela est inexact. Voyez ci-dessus, pp. 23 et 24.

PECUNE (Pecunia).

... la foif de pecune. TYARD, 136.

Ancien dans la langue.

PELLUCIDE (Pellucidus, transparent).

Il ne se feroit pierre au terrestre element Qui eust le lustre clair, & qui sust pellucide.

BELLEAU, 11, 158.

... l'Onyce est obscure, & l'autre ainst que verre Est claire & pellucide, & voit-on au trauers. 253.

PENATES (Penates). Voyez EMPOUSE, p. 77.

PENDRE (Pendere, suspendre, être suspendu).

(Mon ame) Pend ce veu politique

Deuant vostre grandeur. DU BELLAY, 1, 237.

Les Heroines tout au tour
De sa bouche Latine pendent. RONSARD, v, 308.

Toufours le regardoit & pendoit de sa face. VI, 412.

Souvenirs de Virgile (Énéide, 1v, 79):

... pendet narrantis ab ore.

# Dépendre de...

Ce grand bonbeur tien,
O peuple Chretien,
Pend de l'entreprise
Du chef de l'Eglise. DU BELLAY, 1, 279.

... l'ay veu que sous la Lune Tout n'estoit que bazard, & pendoit de sortune.

RONSARD, 1, 344.

... toute France qui pend

De vos vertus, vostre presence attend. 111, 297.

... ce vaillant Admiral,

Frere d'Odet de qui pend l'esperance, Non de moy seul, mais des Muses de France. VI, 160. Voyez PANDRE.

PERDURABLE (Perdurabilis, qui dure très longtemps).

... laurier perdurable. IODELLE, 11, 174.

... la barque
De perdurable exil. RONSARD, II, 206.
... vn perdurable nom. 287.

PERENNEL, PERANNEL, PARANNEL (Perennis, qui dure toute l'année, intarissable).

... Ce sourjon perannel. BATF, 1, 6.

... tarir la fource parannelle. 123.

Pour ne tarir iamais de larmes eternelles En toy nous esmouuous ces sources perannelles. 11, 117.

Le vif sourgeon per-ennel.

RONSARD, 11, 123 et 486, note 61.

(vne fontaine) Qui tant plus va coulant, plus se regorge pleine Comme ayant de son eau le surgeon perennel. VI, 145.

PERFAICT (Perfectus).

Vn accord f perfaid. Du Bellay, 11, 437.

PERMEABLE (Permeabilis). « Le Ciel est vne substance liquide, outrepassable, ou (pardonnez-moy ce mot) permeable. » TYARD, 258.

PERTURBATION (Perturbationem).

... me combler de perturbation. TYARD, 35.

PESTILENT (Pestilentem).

Vent pestilent, air infed ... Du Bellay, 1, 130.

PHALEUCE (*Phaleucium*, vers phalecien, qui tire son nom de Phalèque).

Tes phaleuces tant doulx. DU BELLAY, 11, 55.

PHYLOSOPHER (Philosophari). « Le Françoys & l'Allement,

non seulement le Grec, ou Romain, se peut donner à Phylosopher. » Du Bellat, I, 22.

PLANTE (Planta, plante du pied).

... addressez mes plantes
Par vostre vol, dedans le bois sacré. Du Bellay, 1, 403.

PLAUDIR (Plaudere).

Adieu, plaudisses entre wus. BATF, 1v, 138.

PLENITUDE (Plenitudo).

... de ma plenitude Vous estes tous remplis, ie suis seul vostre estude. Ronsard, v, 426.

POLLU, POLU (Pollutus, souillé).

... voyans polus leurs autels venerables. BATF, III, 166.

... les faints lieux ont polus. 169.

... nopces pollues. DU BELLAY, 1, 227.

Vous dites que des corps les amours sont pollues.

RONSARD, 1, 285.

POMPE FUNEBRE (Pompa funebris).

Loin de ce mort soient les pompes funebres.

RONSARD, V, 286.

POMPER (Pompare).

... pomper la vidoire bonorée. Ronsard, 111, 95. a C'est vn mot qu'il a forgé a son plaisir pour dire, rendre

pompeux. » MARCASSUS.

Se pomper:

Mars Neptune suivoit sur vn char triomphant, Qui se pompoit monté sur vn grand Elephant. Donar, 24.

PORTENDRE (Portendere, présager).

Voulant sauoir, du songe tout esmeu, Que portendoit ce grand fantaume veu.

RONSARD, La Franciade, IV.

Ces vers se trouvent dans un morceau retranché en 1584.

PORTER (Portare, supporter). « Strymon... aduerty de la mort de Rhefus... porta cefte nouvelle avec tant d'impatience, qu'il s'alla noyer... » TYARD, 220.

POSTPOSER (Postponere, mettre après).

... toute chose

Au bien de l'Auoir se postpose. Bair, v, 49.

... aux vaines grandeurs postpose aueuglement Les beautez & beaux dons... IODELLE, II, 184.

POUPE (Pulpa, poulpe, poisson; race).

Qu'il y a de poupes au monde!
Qui bantent & la terre & l'onde. BAIP, V, 88.

PRECAIRE (Precarius). « Droid precaire. » RONSARD, VI, 478.

PREDESTINER (Pradestinare, réserver par avance).

Puisque mon sort ces lieux me predestine.

DU BELLAY, 1, 398. ... le filet que Clothon

Luy a predestiné... IODELLE, 11, 231.

Voyez PRESCIENCE.

PREFIX (prafixus).

... le iour prefix. BATF, 11, 343.

... retour prefix. DU BELLAY, 1, 223.

Ainfi tous les iours prefix
A ton filz,

Leur terms beureux accomplissent. 386.

N'est-ce pas toy, qui as prefix le tour De l'Océan, qui nous baigne à l'entour. 11, 15.

PRÉMIER (Præmiari, récompenser).

Premiront chacun à fon ranc. Bair, 11, 397.

... ne porter nulle rancune

Au juge qui premira Pone. 1V, 143 et 456, note 45.

Iamais les Muses poureuses

Ne voudront le prémier

De laurier ... RONSARD, VI, 58.

PREOCCUPER (Presoccupere, prévenir, devancer). « Pourquoy pren-ie tant de peine, lecteur, à presoccuper l'excuse de ce qui sera trouvé (peult estre) la moindre saulte de mes œuures? » Du Bellay, 1, 79.

PRESAGIER (Præsagire, présager).

... ie presagy... BATF, IV, 393.

... presagians par naturel augure De ce logis mondain la misere future. RONSARD, IV, 370.

PRESCIENCE (Præscientia).

... de sa prescience en vain nous deuisons.

RONSARD, V, 371.

« Ce grand Esprit... a eu prescience & a predestiné ceux qu'il feroit venir mesme en la fin des siecles à la cognoissance de sa diuinité. » VI, 476.

PRESCRIPT (Prescriptum, prescription). « Nous vsons du prescript de Nature qui pour parler nous a seulement donné la Langue. » Du Bellay, 1, 20.

PRIME, PRIM, PRIN (Primus, prima, premier, première).

... prime rencontre. BAIF, IV, 330.

Le forfaiteur, fort on estime.

Le blaspbemateur, est le prime. v, 77.

... se fait fort comme le prime

De plus sçauoir où plus il fault. 99.

L'ignorant tenu pour le prime,

Braue parmi le monde vain. 113 et 392, note 55.

... composer vers de prime excellence. Du Bellay, 1, 299.

... d'on prin-vol. 11, 63.

... prime ieunesse. IODELLE, 11, 166.

... en leur prime abord ... 253.

... de prime effort ... 256.

Tu auois tes cheueux saus ordre destiez, Frizez crespez retors, primes & deliez, Comme silets de soye... Ronsand, 111, 401. ... de prime face... 524.

Vn petit poil follet luy couuroit le menton, Gresle, prime, frise... 1V, 27.

... en la prime faison. V, 122.

Ce mot a disparu de divers passages où Ronsard l'avait d'abord employé. On lisait dans le 3° livre de *la Franciade* (édit. Blanchemain, 111, 161):

... pareil au coton

Prime & douillet, dont le fruitier autonne
La peau des coings blondement ennironne.

Mais le morceau où ces vers se trouvaient a été supprimé. Les suivants :

> ... son frere qu'on loura Pour des cheualiers le prime,

ont été ainsi transformés (11, 297):

... son frere qui aura Sur tous Cheualiers l'estime.

Ce passage:

La volupté sur toute doucereuse C'est en amour cueillir la prime steur,

est devenu (111, 114):

Des voluptez la plus delicieuse C'est de cueillir une premiere steur.

PROCURER (Procurare, pourvoir à, s'occuper de). « Nous procurons estre faicits Phylosophes. » Du Ballat, 1, 24. « Ceux qui procurent auecques toute industrie entendre ses secrez (de la Nature). » 26.

le voy mon bien & mon mal ie procure. 94.

PRODIGIEUX (Prodigiosus, monstrueux, inouï). a Tu feras tresaduifé en la composition des vocables, & ne les feras prodigieux. » RONSARD, 111, 534.

PROFESSION (Professionem). « Vous... qui craignez Dieu & faices profession (comme vous dittes) de maintenir son saince Euangille. » RONSARD, VI, 44I.

PROMOTION (Promotionem). « S'ilz plaignent l'empeschement de ma promotion, ie les remercie de leur bonne volunté. » Du Bellay, 1, 78.

PROMPT (Promptus, aise, facile).

... ceux aufquels il est Prompt de verser des vers quand il leur plaist. Ronsard, V, 47.

PRONUBE (Pronuba Juno, Junon protectrice des mariages).

Ianthe... appelloit Hymenie, La pronube Iunon... Ronsard, IV, 82.

PROPITIATION (Propitiationem). « La faueur & propitiation diuine. » RONSARD, VI, 477.

PROSPERE (Prosperus, propice, favorable).

O fortune à double visage Prospere à ce que s'ay pensé! IODELLE, 1, 74.

PROVOIR (Providere).

... ton tresbeureux sort iusques à l'an dixiesme, Prouoyant l'a gardé... Dorat, 37.

PSALME (Psalmus).

... quelque Psalme entre les meurtres chantent.

RONSARD, V, 114.

PUERILITÉ (Puerilitas).

La puerilité est nostre aage second. RONSARD, VI, 405.

PULULER (Pullulars, se propager). « Si les anciens Romains eussent été aussi negligens à la culture de leur Langue, quand premierement elle commença à pululer. » Du Bellay, 1, 10.

... toufiours y pullule une bydre de forfaicts. 325.

PURGATOIRE (Purgatorius, qui purifie).

Fay facrifice aussi de brebis noires:

Ces choses soient tes premiers purgatoires.

DU BELLAY, I. 402.

PURITÉ (Puritas).

... iamais purité ne fust plus grande au Ciel. TYARD, 193.

PUSILANIME (Pusillanimus). «Vice abiect, pufilanime & villain.» Ronsard, vr., 475. Ancien dans la langue.

QUADRATURE (Quadratura). « Quand en la Quadrature des Vers Héroiques la sentence est trop abruptement couppée. » Du Bellay, 1, 52.

QUERELLE (Querela, cri plaintif).

Comme fur l'arbre sec la veusue tourterelle Regrette ses amours d'une triste querelle. Du Bellay, 11, 398.

> ... iour & nuit par les fueilles nouuelles En gemiffant redoublent leurs querelles.

> > RONSARD, V, 301.

Ainst se plaint d'une longue querelle Par les forests la vesue Tourterelle. VI, 428.

QUINTE ESSENCE. Voyez ESSENCE.

QUOTIDIAN (Quotidianus).

La douce rose te soit
Tousours quotidiane. Ronsand, vi, iis.

RADICE (Radicem).

Des mains d'Amour la radice plantée.

Dans l'éd. de 1584, Ronsard a substitué racine à radice. IV, 113.

RANE Rana, grenouille).

... vne importune rane... DU BELLAT, 1, 469.

RAPINE (Rapina, rapt, enlevement).

... one doules rapine. DU BELLAY, 1, 128.

RARITÉ (Raritas).

Donc vn facheux, sans l'auoir merité, Iouyra seul de telle rarité? BAIF, 1, 360.

... de tes raritez la rarité maistresse. IODELLE, II, 27.

... sa beauté rassemble en soy les raritez Qu'à part on attribue à plusseurs Destez. 184.

... tant de raritez. TYARD, 60.

« Si par forte fortune y a rarité ou penurie de pecune en nos marsupies, » dit l'écolier Limousin. RABELAIS, 1, 242.

RAVIR (Rapere, entraîner, arracher).

... loups ranissans. DORAT, 27.

... les deux cours en un cours assemblez Vont rauissant les arbres & les bledz. Du Bellay, 1, 269.

RECLAMER (reclamare, appeler, invoquer de nouveau).

Mais, & fille de Latonne, Qu'encor' reclamer ie doy. DU BELLAY, II, 303.

RECLUS (Reclusus, enfermé).

... ce qui est reclus
Dans terre... IODELLE, 11, 185.

... dans le tombeau reclus. Ronsand, v, 299.

RECUSER (Recusare).

Le quier' cela, que trouner ie recuse. Du Bellay, 1, 95.

L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay d'avoir employé ce mot pour refuser (Du Bellay, 1, 484, note 53.)

REDARGUER. Voyez ARGUER.

REDONDER (Redundare).

... ma bonté à mon malbeur redonde. BAIF, I, 287.

... il abondoit

De famille chex foy, qui encor redondoit Par diuers Hymenee en tant d'autres familles.

IODELLE, 11, 248.

Telle iniure redonde aux plus grands de l'Europe.

RONSARD, V, 406.

... def-jà sur vous redonde Le miel de vostre saconde. TYARD, 122. REGNE, RENE (Regnum, royauté, puissance, royaume).

Maintenir son peuple & son rene. BATF, 11, 408.

Regnes & Empires,

En meilleurs & pires,

On a ven changer. DU BELLAY, 1, 185.

... l'honneur des regnes estrangers. 358.

RELIGION (Religionem). « le treuue cette diligence fort bonne, pourueu que tu n'en faces point de religion, iusques à contreindre ta diction pour observer telles choses. » Du Brllay, 1, 52.

L'auteur du Quintil Horatian lui reproche de dire religion pour observance. Voyez Du Brllay, 1, 484, note 53.

RELIQUE, RELIQUES (Reliquia, reliquum, reste, restant).

... comme on voit le gleneur

Cheminant pas à pas recueillir les reliques. Du BELLAY, 1, 278.

... au moins quelque relique

Entiere peut rester de liberté publique. IODELLE, 11, 224.

Doy-ie long temps, lointain de ma Deesse Idolatrer vainement ses reliques? TYARD, 108.

REMORDRE (Remordere).

Leurs poisons sans fin remordans. IODELLE, II, 205.

REPUGNER (Repugnars, combattre contre, résister). « ... leur a été bien facile de vaincre ceux qui ne repugnoint point. » DU BELLAY, 1, 20.

RETENTER (Retentare).

... retenter des noces le plaifir. Du BELLAY, 1, 341.

Ilz prennent un peu le vent Et puis retentent la peine. 11, 310.

... retenter les amoureux combais.. 390.

REVOLU (Revolutus).

... Siecles reuoluz. Du Bellay, 1, 156.

RIRE (Ridere, au figuré).

Voyez la ienne vigne embrasser les ormeaux, Et toute chose rire en la saison naunelle. RONSARD, 1, 152. « Ce mot est vsurpé des Latins, duquel ils vsent sounent, pour dire, s'esgayer & se ressouir : comme, Ridet ager, rident prata. » Note de BELLEAU, éd. de 1623, p. 150.

RIVAL (Rivalis).

L'on aux rivaux, l'autre aux gendarmes nuit.
Ronsard, 1, 87.

RUER (Ruere, s'élancer, se précipiter).

Ruans, mordans, tousiours en rage. BELLEAU, I, 110.
... efclat de tounerre,
Qui l'a mis & rué par terre. BELLEAU, II, 44I.
On rûe au seu viandes amasses. DU BELLAY, I, 405.
... auoir rué vne telle tempesse. Ronsard, v, 294.
Que du plus baut des sénestres on rué
Les lys... vI, 203.

SACERDOTE (Sacerdotem). « Description du Sacerdote de Cybele. »
RONSARD, 111, 520.

Numa le Sacerdote instruit par Egerie. 111, 196. Lui dediant encens, sestes & sacerdotes. v1, 413.

SAGACE (Sagacem).

... d'un esprit sagace ils ont eu cognoissance Des bons (chiens) & des mauuais... RONSARD, v, 39.

SACRER (Sacrare, consacrer). « ... n'estimant rien, comme dist Horace, finon ce que la mort a facré. » Du Bellay, 1, 34 et 480, note 26.

> ... les Beautez du Ciel venues Sacrer au celeste Seiour. 187.

... sacrer leur memoire A la posterité... 215.

Icy rendu, il te sacra les ailes, Dont il auoit fait ramer ses aisselles. 396. Dignes qu'on seul Ronsard les sacre à la Memoire. 11, 245-

De ce grand cerf, que luy mesme a domté Le bois encor il te sacre & ordonne. 301. Puis que ie n'ay sacré vne ingrate leunesse
Au trauail inutil de ta sœur chasseresse. IODELLE, 1, 195.
... i'ay sacré tout ce que peut d'office
Et mon ame & mon corps, à ton plus baut service. 11. 220.

... facrant aux trois premiers Mon sang à eux voilé... 288.

Sacrant maints vœux à fon nom immortel.

RONSARD, Franciade, liv. 1.

Ce vers a été ainsi modifié, 111, 19:

Chantant maint bymne à fon nom immortel Apres ma mort le mien (mon livre) pourra reniure. Sans le facrer aux Princes ny aux Dieux. VI, 265. Le voy chacun preparé en delices, Pour ce iour gras facrer au Dieu yurongne. TYARD, 72.

... sa vile fantafie, Qui à la faim de l'or paste est sacrée. 95. ... ie suis sacrée, A Pastibée, & Eraton, 150.

# SAGETTE, SAIETTE (Sagitta).

Encor n'estoyent ne sagettes ny arcs. BAIP, 11, 405.

Des doctes saurs les saiettes divines. Du Bellay, 1, 111.

Is peuse voir son sourcil ressemblant
A l'arc d'un Turc qui la sagette a mise

Dedans la coche... Ronsard, 1, 139.

... Vne viste sagette. 111, 36.

## SAGETTER (Sagittare, lancer des flèches).

Si in scauois, Ianot, quelque bonne recette Contre les seux ardens du seu qui me sagette. BELLEAU, 11, 47.

... mon Antoinette
Dont le fousenir me sagette. 379.
Vne langue qui me sagette. 397.
... tousiours Phabus ne sagette les Grecz.
Du Bellay, 11, 205.

Mille fleches me sagettent. Ronsand, VI, 346.

SAPEUR (Sapor, saveur).

Exempts de froid de chaud, de sapeur, & d'odeur.

BELLEAU, 11, 161.

SCABREUX (Scabrosus, raboteux). « (Françoys premier) a nostre Langaige, au parauaut fcabrosux & mal poly, rendu elegant. » Du Bellay, 1, 11. « Style coulant & non fcabrosux. » 19.

SCINTILE, SCINTILLE (Scintilla, étincelle).

... f. onques
Tu as fenty d'amour quelque scintile. DU BELLAY, 1, 105.

Adonques font inutiles
Les Scintiles
Du feu d'Amour perissant. 182.

... one scintille qui fort
De deux pierres qui s'entre-chocquent. 11, 418.

... fes deux filles
Aux yeux armez d'amoureuses scintilles.

Ronsard, 111, 67.

« Mille autres telles ecstatiques descriptions... t'irriteront les naïsues & naturelles scintilles de l'ame. » 521. « D'vne petite scintille sont naistre vn grand brazier. » 526.

SECRETAIRE (Secretarius, confident, de secretum, secret). « O terrace, prez, monts, iardins & bois, fidelles fecretaires & seurs tesmoins de mes flammes. » Belleau, 1, 256.

Ie me plains à mes vers, fi s'ay quelque regret : Ie me ris auec eulx, ie leur dy mon secret, Comme estans de mon cœur les plus seurs secretaires.

DU BELLAY, 11, 167.

... les Docteurs de ces settes nouvelles...

Parlent profondement des mysteres de Dieu:

Ils sont ses Conseillers, ils sont ses Secretaires,

Ils sçauent ses aduis, ils sçauent ses affaires.

RONSARD, V, 371.

Vous ruisseaux, vous rochers, vous antres solitaires...
... de mon testament soyez presents Notaires.
Soyez de mon mal-heur sideles Secretaires. VI, 307.

Leut, doux soulas, sidele secretaire
De la douleur, dont mon ame estoit pleine. TYARD, 88.

SEMESTRE (Semestris).

... le Deesse (Ceres), & sa Semestre fille.
Ronsard, 111, 217.

« C'est Proserpine qu'il appelle Semestre, à cause qu'elle demeuroit six mois aux ensers & six mois auec nous. » Mar-Cassus.

SEMPERVIVE (Sempervive, Joubarbe).

Is vous fais un present de ceste Semperuiue. Elle vit longuement en sa ieune verdeur. Ronsand, 1, 296.

SENESTRE (Sinister, gauche, de mauvais augure, d'heureux augure, ainistre).

L'un à defire, l'autre à senestre. Baïr, v, 47.

Heureusement tonnant à la senestre. Du Bellay, 11, 23.

... quel demon d'une senestre main

Berça mon corps quand le Ciel me fit naistre?

Ronsard a fait disparaître le mot senestre de ce passage, ainsi rédigé dans l'édition de 1584 (1, 28):

Quel des Démons m'eschauffant en son sein, En lieu de laiß, de soin me sit repaistre? ... la main senestre. 205.

Voyez DEXTRE.

SENSUALITÉ (Sensualitas). « Les paffions de l'appetit & de la fenfualité. » ROMSARD, VI. 467.

SERENER. On lit dans le Threfor de Nicot : « Sereiner la tempefie, id est, appaifer. RONSARD. Tempestatésque serenat. VIRGILE.»

Madame sans delay
Me serène sa face. BAIF, 1, 36.

Si le foyer à mon retour Serenoit la chambre alentour. 11, 154.

... ferenant fon front d'ung nouveau teind.

DU BELLAY, 1, 363.

... serener d'un beau iour La lumiere nouveau-nee. 11, 316.

... il me plaist d'asseurer
Et serener mon front... IODELLE, 11, 24.

Tout l'air riant se serenoit. 343.

Serenant leurs adverfitez. Ronsard, II, 84.

O terre fortunée

Des Muses le seiour,

Que le cours de l'année

Serène d'un besu iour. 205.

Serenez la tempesse... 1V, 416.

Le Ciel pour ce iour-là serenoit la montagne. V1, 272.

Vueilles, Soleil mien gracieux,

L'esprit tenebreux serener. TYARD, 94.

SEVELI (Sepelitus).

... personnes seuelies. Ronsand, VI, 243.

Mot ancien dans la langue.

SIBLER (Sibilare, siffler).

... sa langue en sifflant fible... Ronsand, IV, 182.

SIMULACRE (Simulacrum).

... deuant ton simulacre. BERGER. Ci-dessus, p. 54.

SIN, SING (Signum, signe, seing).

... vn fin au visage. BATF, V, 138 et 394, note 75.

De vostre election faites nous voir la Bulle,

Et nous monstrez de Dieu le sing & la cedulle.

RONSARD, V, 343.

SOC (Soccus).

Pempruntay le Cothurne, & le Soc, à la Grece.
IODELLE, II, 178.

SOLENNEL (Solennis, qu'on a coutume de faire chaque année, annuel).

Ce temple frequenti de fostes solennelles Passeroit en honneur celuy des immortelles. RONSARD, 1, 205. SOLICITUDE (Sollicitude, inquiétude).

Solicitude est le propre Heritage Ell' suyt des Roys les Palais sumptueux.

DU BELLAY, 1, 203.

Ancien dans la langue.

SOMMER (Summare, récapituler, résumer).

Et qui pourra les grains de l'arene sommet Que l'eau de l'Ocean laue aux bords de la mer. BATF, 11, 124.

> Or attaquons quelque vieil bomme, Et le prions vn peu qu'il somme Le temps vescu de ses ans vieux. V, 209.

SORDIDE (Sordidus).

Ceux-là qui mesme entre eux des vices plus estranges, Plus sordides, plus saux, se voyent entachez.

IODELLE, 11, 237.

SOURCIL (Supercilium, sourcil; au figuré, gravité, austérité).
... ces vieux fourcils defitez. IODELLE, 11, 204.

SPECULATION (Speculationem). « ... quand pour les Maladies, troubles d'Afaires domeftiques, & autres empeschementz qu'ameine le Tens, nous ne sommes plus aptes à la Speculation des choses. » Du Bellay, 1, 24. Ancien dans la langue.

SPLENDISSANT (Splendens).

... rameaux de fin or splendissant. BATF, II, 314.

STRUCTURE (Structura, construction). « La difference de la proprieté & frudure d'vne langue à l'autre. » Du BELLAY, 1, 336.

Inscription pour une ftructure. Iodelle, 11, 160.

SUADER (Suadere).

Du peuple suade tu gaignes la poitrine. Ronsand, IV, 238. SUASION (Suasionem).

... à ta suasion. IODELLE, II, IS7.

... ta grass parole & ta fuation. RONSARD, IV, 235. Employé par Oresme.

SUBJECTION (Subjectionem).

Se meit en ta subiection. TYARD, 16.

SUBJUGATEUR (Subjugator).

Et ses subingateurs sous soy subinguers. IODELLE, II, 222.

SUBJUGUER (Subjugare). « Subjuguer & mettre foubz l'obeiffance. » RONSARD, VI, 467.

SUBMETTRE (Submittere).

... la gorge des gens d'Eglise N'est point à autre ioug submise. IODELLE, 1, 18.

Ce m'est grand heur & grand contentement,
Me submettant. Ronsand, vi, 269.

SUBTILITÉ (Subtilitas).

... subtilité mestes à l'aspre force. IODELLE, 11, 265.

SUBVERTIR (Subvertere, bouleverser).

Il ne faut point ouir vostre docte eloquence, Qui pourroit subuertir des Iuges le sentence.

Ronsard, 111, 275.

SUCCUBE (Succeeds). Voyez EMPOUSE, p. 77.

SUPERBE (Superbus).

Vous n'estes si superbe, ou si riche en beauté, Qu'il faille desdaigner un bon cœur qui vous aime.

RONSARD, 1, 271.

«Si excellente. » RICHBLET. C'est plutôt fière, orgueilleuse.

SUPERFLUITÉ (Superfluitas).

... franches ... des superfluitez. IODBLLB, II, 230.

SUPERSTITION (Superstitionem).

Cedent aux loix, & mesme aux superstitions.

IODELLE, II, 227.

Ancien dans la langue.

SUPPORTER (Supporture, porter, transporter).

... vn Dieu qui te supporte, En lieu de moy le sert d'heureuse escorte. Ronsand, 111, 130.

SUPPOSER (Supponers, mettre sous, soumettre).

Là fut Pafiphe au taureau supposee. Du Bellay, 1, 396. Les autres vont supposer les confeaux. 406.

SURGIR (Surgere).

En peu de temps le gracieux Zepbyre, D'un vent beureux em-poupant ton nauire, Te fit surgir dans le port amoureux. Ronsand, 1, 58. Sourdre dans l'ancien français.

SUSPENS (Suspensus).

Lors que chacun en tremblotant du cœur Atlend suspens qui sera le veinqueur. RONSARD, III, 97.

SUSTENTER (Sustentare, soutenir).

... Pattente
Qui me sustente,
D'un doux espoir de te renoir. BAIF, 1, 354.

TABERNACLE (Tabernaculum). Ronsard a employé ce mot en parlant des temples payens (111, 407):

Ici comme iadis en ces vieux tabernacles De Delphe & de Delos, se rendront les oracles.

TABIDE (Tabidus). « Elle le fait tabide & phitifique. » RONSARD, VI, 475.

TARD (Tardus, tardif).

... fon allure est st tarde. Bair, 11, 5.
... au seu des tardes chandelles. Belleau, 1, 53.

Le tard vaisseau... Ronsard, v, 20.
... tarde serée. v1, 443.
... beure desa tarde... Tyard, 187.

TARDITÉ (Tarditas).

La tardité de la infle vengence. DU BELLAY, 1, 204.

TAXER (Taxare, blamer). « Si quelques vngs directement ou indirectement (comme on dict) me vouloient taxar. » Du Bellay, 1, 77.

... taxer & blasmer... Ronsard, v, 394.

TENU (Tenuis, mince, fin).

Cetuy-là se desafubloit Le chef de sa tenue coiffure. BAIF, 11, 197.

TRANSFIX (Transfixus, transpercé).

Transfix, desfaid ie fuis... IODBLLB, II, 345.

TRANSLATEUR (Translator). « Encores seroy' ie bien d'opinion que le scauant Translateur sist plus tost l'office de Paraphraste que de Traducteur. » Du Bellat, I, 22.

Ce gentil translateur... RONSARD, V, 232. C'est Lauardin, ce sçauant translateur. VI, 354.

TRANSLATION (Translationem). « Vous autres, qui ne vous employez qu'aux Translations. » Du Bellay, 1, 16. « La translation du quatricime liure de l'Eneide. » 335.

TRANSMETTRE (Transmittere).

... ce grand Dieu transmist ce vain destr. BELLEAU, 11, 265.

TRANSMUER (Transmutare). « Eux (les Romains), en guise de bons Agriculteurs, l'ont premierement transmute (leur langue) d'vn lieu sauuaige en vn domestique. » Du Bellay, I, 10. Ancien dans la langue.

TRIBUTAIRE (Tributarius).

Que tributaire soit à iamais leur prouince. Du Bellay, 1, 315. UMBELLE (Umbella, ombrelle).

... du perfil aux petites vmbelles. Du Bellay, 11, 296. USITE (Usitatus).

D'une este encor' non viitée. Du Bellay, 1, 205.

### USUFRUIT (Usufructus).

Saus plus un viufruit pour present ie demande.

RONSARD, IV, 84.

Tu denois pour le moins luy presser d'auantage L'vsusruit de nos Cieux. v, 310.

Chacun de son labeur doit en ce Monde attendre L'vsusruit seulement... VI, 312.

Les mortels ont çà bas pour vsufruict la vie. 355.

VACATION (Vacationem, profession). « le passe le temps sans discourir, practiquer ny affecter choses plus hautes que ma vocation. » RONSARD, VI, 442. « Ma principalle vaccation a esté plus d'escrire que de parler. » 466.

VAGUE (Vagus, errant, mobile).

... les oiseaux, vagues bostes de l'air. Ronsard, v, 293.

VAGUER (Vagari).

... tels escripts vaguent saus cognoissance, Ainst qu'ensaus trounez, publiques de naissance.

DU BELLAY, 1, 472.

- VARIE (Varia). « Ie ne fai point de doute que ma Poéfie tant uarie ne femble facheuse aus oreilles de nos rimeurs. » Ronsard, 11, 476 et 478.
- VASTITE (Vastitas, dévastation). « Ardeur de batailles, cufité d'Italie, incursions d'estrangers. » Du Bellay, 1, 8.
- VATES. « C'est vn mot fait du Latin, qui fignisse Deuins ou Poëtes. » MARCASSUS.

... les Vâtes ont esté
Tousours à tort ingrats enuers ta maiesté. Ronsand, IV, 359.
... de ton temps les Vâtes ont menti. V, 122.

VEHEMENT (Vebementem).

... force vehemente. Du BELLAY, 1, 247.

VENERATION (Venerationem). « Sur toutes choses tu auras les Muses en renerence, voire en singuliere veneration. » RON-SARD, VI, 448. VENUSTÉ (Venustas, agrément). « Venusté de paroles. » Du Bellay, 1, 19 et 485, note 53.

VER (Ver, printemps).

... le peu durable ver. Du Bellay, 1, 195.

VERSER (Versare, fréquentatif de vertere).

Bien que voulusse alors dessus-dessouss Verser les murs de Troye pariurée. DU BRLLAY, 1, 392.

VERSIFICATEUR (Versificator). « Vous autres fi mal equipez, dont l'ignorance a donné le ridicule nom de Rymeurs à noître Langue (comme les Latins appellent leurs mauuais poètes Verfificateurs). » Du Bellay, 1, 54. « Il y a autant de différence entre vn Poète & vn Verfificateur, qu'entre vn bidet & vn genereux courfier de Naples. » RONSARD, III, 523.

Tels ne furent iamais les verfificateurs Des Muses auorions... v, 421.

... les vers par leur nombre arrangent & disposent Et sont du nom de vers dits Versisicateurs. VI, 218.

VESPRE (Vesper).

Au matin on bouton, à vespre elle est desclose.
RONSARD, VI, 432.

VIATEUR (Viator).

Le sentier de la vertu
N'est un grand chemin hatu,
Où tous vinteurs arrivent. DU BELLAY, 1, 242.

Viateur, si tu as soucy
De sçauoir qui m'a mis icy... 11, 408.

l'eftois plus efferdu qu'un viateur de nuit. Ronsand, vi, 191.

VIGILANCE (Vigilantia).

... par sa vigilance Chassant du Poideuin l'Ourque Angloise... DORAT, 35.

VIGILES (Vigiliæ), s. f. « Qui desire viure en la memoire de la Posterité, doit... endurer... de longues vigiles. » Du Bellay, 1, 38. L'auteur du Quintil Horatian lui reproche de dire : « vigiles pour veilles. » Voyez Du Bellay, 1, 484, note 53.

VILTE (Vilitas).

Vilté de l'humaine race. TYARD, 145.

Aucien dans la langue.

VOCABLE (Pocabulum). « le te veux bien encourager de prendre la sage hardiesse, d'inuenter des vocables nouneaux. » RONSARD, 111, 533. « Tu scauras dextrement choisir & approprier à ton œuure les vocables plus significatifs des dialectes de nostre France. » VI, 451.

ZELATEUR (Zelator). « Vous qui estes si grands Zelateurs des Langues Greque & Latine. » Du Bellay, 1, 28.

# III

# MOTS TIRÉS DE L'ITALIEN ET DE L'ESPAGNOL



as poètes de la Pléiade se montrent assez réservés dans l'emploi des termes italiens; ce n'est pas de propos délibéré qu'ils les introduisent dans notre langue; mais l'imitation des

idées de Pétrarque les conduit, par une pente presque insensible, à se servir parfois des expressions de leur modèle.

Ils blâment à plusieurs reprises et assez vivement les termes militaires empruntés à l'Italie, qui avaient fait chez nous une si prompte invasion.

C'est Du Bellay qui ouvre le feu (11, 40):

Ce font beaux motz, que brauade, Soldat, cargue, camyxade, Ausc' vng braue fan-dieu: Trois beaux detz, vne querelle, Et puis vne maquerelle, C'est pour faire vng Demi-dieu.

En 1552, dans l'Eugène, Jodelle revient plus vivement à la charge (1, 72-73):

O vray Dieu quels borribles mots!

Premierement ssonné m'ont Auec leurs mots, comme estocades, Cap de dious, ou estaphilades Ou autres brauades de guerre.

Vous faschez vous des mots de camp?

Ronsard, plus retenu, en fait usage avec une intention légèrement ironique dans le passage suivant (v, 33):

O fortuné celuy...
Qui ne fçait quel mot c'est que Cargue, camisade,
Sentinelle, diane, escarmouche, embuscade;

mais dans l'énumération des connaissances militaires indispensables à un roi, il s'en sert comme de termes consacrés, et recommande à Charles IX (v, 349):

> De scauoir comme il faut dresser une embuscade, Ou donner une cargue ou une camisade, Se ranger en bataille & sous les estendars Mettre par artisce en ordre les soldars.

Plus tard Henri Estienne, élevant à la hauteur d'une question patriotique la répugnance que ces termes inspiraient à Du Bellay et surtout à Jodelle, écrira dans la préface de son Traidé de la conformité auec le grac : « Messieurs les Courtisans se sont oublies insques la, d'emprunter d'Italie leurs termes de guerre (laissans leurs propres & anciens sans auoir esgard à la consequence que portoit vn tel emprunt. Car d'ici à peu d'ans, qui ne sera celuy qui ne pensera que la France ait appris l'art de la guerre en l'eschole de l'Italie, quand il verra qu'elle vsera de termes Italiens? »

Du Bellay, du reste, ne demeura pas longtemps réfractaire à l'élément italien. Son séjour à Rome, l'isolement littéraire dans lequel il se trouva tout à coup, la nouveauté des mœurs étranges qu'il observait, et dont il tenait à tracer un portrait satirique des plus fidèles, le portèrent à ne rien négliger pour introduire dans ses peintures une exactitude de détails absolue.

Il y a tel sonnet des Regrets où sont reproduits tout crus les mots les plus familiers de la conversation italienne (11, 210): Messer non, messer si, È cosi, seruitor. Dans sa Vieille Courtisane, Du Bellay arrive à la persection du genre, et changeant, avec une audace qui a le secret de se dissimuler, la terminaison des mots de nature à passer dans notre langue, il introduit sans secousse dans ses vers les termes familiers de la vie romaine de tous les jours.

Remarquons-le bien toutefois, ces termes n'expriment point des idées religieuses, philosophiques ou littéraires. Ils manquent d'élévation et de sérieux. Reproduire quelques mots italiens dans une intention satirique n'est point italianiser, c'est plutôt préluder inconsciemment à la guerre acharnée que dirigera avec tant de vigueur, contre l'italianisme, en faveur de l'imitation du latin, et même de l'ancien français, le docte et infatigable Henri Estienne, qui n'a fait en beaucoup de circonstances que confirmer ou développer les doctrines de l'école de Ronsard.

A l'exception des mots tirés des satires de Du Bellay, la liste suivante en contient peu qui aient été réellement créés par les poètes de la Pléiade. Lorsque Muret ou même Marcassus déclare que Ronsard est l'auteur d'une expression, nous avons soin de le dire, mais sans attacher beaucoup d'importance à ces renseignements, dont nous avons eu plus d'une fois l'occasion de constater l'inexactitude.

Quelques diminutifs tels qu'angelette, mollette, certains verbes composés comme dénerver, emperler, ont, d'après le témoignage des commentateurs, été formés par Ronsard à l'imitation de Pétrarque. Ce n'est pas dans la liste qui va suivre qu'on trouvera les expressions de ce genre, mais dans les chapitres consacrés aux diminutifs et aux verbes.

Nous avons signalé en passant les mots d'origine espagnole. Très peu nombreux, ils se sont pour la plupart introduits par l'intermédiaire de l'italien. Nos définitions sont généralement tirées des *Recherches italiennes* d'Oudin et du vocabulaire de la Crusca.

### ACCOLADE (Accollata).

Les serrant d'une accolade. Ronsand, 11, 125.

### ACCORT (Accorto).

L'homme qui est acort & sage. BATF, 1V, 96. Ce parler accort... BELLEAU, 11, 379.

... accort paffelemps. IODELLE, 11, 219.

... ame accorte & valeureuse. 281.

... accorte entreprife. 283.

... flame accorte. RONSARD, 1, 53 et 391, note 110.

... de plus accorts en ont receu dommage. VI, 8.

« Vne Princesse de gentil & accort esprit. » 447,

### ACCORTESSE (Accortexza).

L'accortesse & le bonbeur. I ODELLE, 11, 78. Preuoyance, & fouci, mesure & accortesse. 237.

### ACTUEL (Attuale, effettivo).

Pouldre, l'honneur de Cypre, actuelle à resouldre L'ulcere qui s'encharme au plus creux de mon sein.

RONSARD, 1, 281.

« Efficacieuse & propre à diuertir & adoucir. » Note de RICHBLET.

# ALGARADE (Algarada. Espagnol).

Quelque algarade il nous fera. BAIF, IV, III. ... rompre une lourde algarade. V, 211.

### ALME (Almo, du latin almus).

Les poètes de la Pléiade paraissent avoir pris ce mot à l'italien. Voyez ci-dessus, page 103.

... l'alme Soleil, le flambeau de l'annee. BATF, 11, 6. Riche present du Ciel, & de l'alme Nature.

BELLEAU, 11, 169.

Ie te faluë, ô feinde & alme Surdité. Du Bellay, 11, 405.
Alme Soleil... Ronsard, 1, 38.

Somme fils de la Nuiâ, & de Lethe oublieux, Pere alme, nourrifier des hommes & des Dieux. 11, 369.

Muret remarque que les Italiens ont dit Almo, et il ajoute : « Il ne doit sembler estrange si le Poëte à l'exemple des Italiens a dit Alme. »

Alme Venus ... RONSARD, III, 61.

Suivant M. Mellerio, Nicot signale ce mot comme une innovation de Ronsard. Cela n'est pas exact, il se contente de rappeler l'usage que le poète en a fait. L'écolier Limousin l'avait employé avant les poètes de la Pléiade, dans son éloge de « l'alpne, inclyte & celebre academie, que l'on vocite Lutece. » RABELAIS, 1, 241.

# ALTESSE (Altexta).

... là estoit la grande entree Aux Altesses des Dieux bautement eriges. DORAT, 26.

ARCADE (Arcata).

Vn theatre pompeux, & deux braues arcades. DORAT, 23.

ARQUEBUSADE. Voyez HARQUEBUSADE.

ARTISAN, ARTIZAN (Artesano).

... un artisan de son mestier. Belleau, 1, 53. ... artizan de seintise. 80.

Les vrais artisans de la vie. IODELLE, 11, 198.

... Dieu n'est pas artizan de mensonges. Ronsand, 111, 143.
... artizan de malice. 320.

« Plusieurs croyent que le Poète & l'Historien soient d'vn mesme mestier : mais ils se trompent beaucoup, car ce sont diuers artisans. » 524.

... l'araigne artizane admirable. IV, 200.

### Adjectivement:

... petit bec artizan. Belleau, 1, 204. Se mein artizane & fainte. Ronsard, 11, 79.

ATTAQUER « Ce mot Attaquer participe du françois Attacher (qui est le vray mot & nayf) & de l'italien Attacher. » HENRY ESTIENNE (Langage françois italianizé, èd. Lizeux, 1, 110).

... brauement attaquer les allermes. RONSARD, II, 287.

AUBADE (De l'espagnol albada).

... donner one aubade. Donat, 11, 52.

BANCADE (De l'espagnol bancada, ou de l'italien bancata).
... bancs, bancades & antene. BELLEAU, II, 72.

BARISEL (Barigello, prévôt d'archers).

Le n'auois peur d'un gounerneur fascheux, D'un barisel... Du Bellay, 11, 389.

BASTANT (Bastante, suffisant).

Seroit bastant & Pon, & l'autre file. TYARD, 59.

BASTE (Beste, il suffit).

.. ne veux consesser qu'amour soit malbeureux, Ou si c'est vn malbeur, baste, ie delibere De viure malbeureux en si belle misere. RONSARD, 1, 136.

BASTER (Bastare, baster, suffire).

Ne me bastant le cour, la force, ny l'baleine.

DU BELLAY, 11, 168.

... le Laurier qui François couronna

Baste seul pour la rendre (la poèsse francoise) à tout iamais
[viuante. 249.

Batte que ie me sens meilleur Chrestien que toy. 261.

... les ondes des ruiffeaux
Ne bastoyent à fournir brenuage à tes cheuaux.
RONSARD, III, 216.

BATAILLOLLE (Battagliole, fers fourchus sur les flancs des galères).

... si tost qu'il les veid il range stanc à stanc Galeres en bataille & foldats ranc à ranc, Fait dresser les pauois contre les bataillolles. BELLEAU, II, 71.

BEFFERIE (Beffa, beffe, gausserie, bagatelle, chose de rien).

La mensonge & la besserie Et la taquine tromperie Suit l'ame qui n'a point de Dieu. BAIF, v, 160.

BIAQUE (Biacca, blanc rasis, blanc d'Espagne, ceruse).

Croye, & Ceruse, & Biaque de Venise. Du Bellat, 11, 376.

BILLET (Biglietto).

Par billets au col attachez Bonnet detessoit les pechez. DU BELLAY, II, 360.

BLONDE (Bionda, lexiue pour blondir les cheueux, dar la bionda, fe lauer les cheueux auec vne lexiue pour les blondir).

... se faire la blonde. Du Bellay, 11, 389.

BOUFFON, BOUPHON, BUFFON (Buffone).

Voir les uns en Catons, les autres se tourner En bouphons... IODELLE, 11, 218.

Bouffons, flateurs, mocqueurs, ou farder Courtisans. 244.

... l'amuser par des bouffons. 299.

Les mines d'on buffon... Du Bellay, 1, 318. ... ces Buffons... Tyand, 56.

BOUFFONNER (Buffonare).

Bouffonnant, bondissant, & trepignant la terre.

Belleau, 11, 170.

Allons voir Marc Antoine on Zany bouffonner.

DU BELLAY, 11, 223.

laqueter, & bouffonner. IODELLE, 11, 77.

BOURAT (Buratto, forta di drappo rado e trasparente. Vocabolario della Crusca).

Garnels, bourats, chamarres, caparelles.

Du Bellay, 11, 386 et 561, note 98.

### BRAVADE (Bravata).

... monfire & brauade. IODELLE, 11, 52.

... la Troyenne brauade. 258.

Te paissant de vaine brauade. 299.

... bumbles brauades. 335.

Voyez ci-dessus, p. 31.

BRAVE (Bravo, au sens de beau, élégant).

Un theatre pompeux & deux braues areades. DORAT, 23.

Puis-ie bien laisser la maison,

Sans que ie voye grand soison

De choses braues & pompeuses. IODELLE, 1, 37.

Que la Princesse, en drap d'or accoustrie, Brave apparoisse... RONSARD, VI, 203.

« Brase se refere plus toft aux habillemens qu'à l'esprit. » 445.

# BRIGADE (Brigata).

Que n'es tu le premier d'une telle brigade? DORAT, 23. Is la voy, ie la voy entre ceste brigade. 52.

# BUFLE (Bufalo).

(Le François) ... n'euft fait f souvent d'un bufie sa monture.

DU BELLAY, II. 214.

... que l'aye bien tost une lettre de change, Pour n'aller sur le busse au departir d'icy. 215. ... voyons par le nez le soi busse mener. 223.

24

BUSSOLIN (diminutif de Bussels ou Bussele, boîte).

Vn buffolin de fuete.

BATF, IV, 344, et 463, note 115.

BUST (busc, de busto, buste, corset de femme).

A chaque coup de bust qu'elle sent sur ses dois. IODELLE, 11, 24.

CADENCE (Cadenza).

... garder mieulx la cadence. DORAT, 54.

... la cadence sainde

D'un Lut ... IODELLE, 11, 212.

CADENE (Cadena, chaisne). « Ils trouuent plus beau... Attacher à la cadene que Attacher à la chaine. » H. ESTIENNE, langage italianisé. 1, 111.

Aux ceps, aux fers, aux ge/nes, aux cadenes.

IODELLE, 11, 48.

CALAMITE (Calamita. La Pierre d'aymant ou calamite). Bel-Leau, 11, 179.

La Calamite errante... 180.

Un incogneu...

Qui à l'aymer par force nous incite,

Comme le fer, qui suyt le calamite. DU BELLAY, 11, 340.

Ce mot est entré de bonne heure dans notre langue, on le trouve dans le Trésor de Brunetto Latini.

CAMISADE (Camiscials). Voyez ci-dessus, p. 31. Claude Garnier a dit à propos des vers de Ronsard: « Mettre des chemises blanches par dessus l'armeure pour se recognoistre, quand on veut donner atteinte de nuit aux ennemis. » « ... batteries, camisades, sappes. » Belleau, 1, 196.

l'ay fait à gorge de canon A l'ennemy cent camisades. 11, 428.

Voyez pp. 178-179.

CAMPANE (Campana, cloche).

La campane dessus la quene

Du cheual qui mord & qui rue Auertist de s'en détourner. BAIF, V, 43.

CAPARELLE (Caparello, bout du tétin, selon Oudin, et probablement par suite mouchoir, fichu servant à couvrir le sein).

Garnels, bourats, chamarres, caparelles.

Du Bellay, 11, 386 et 561, note 98.

CAPELAN (Cappellano, capelan, chappelain).

C'est pour un Capelan... Ronsard, v, 413.

CAPELLE (Cappella, chapelle).

Suiure fon Cardinal au Pape, au Confistoire, En Capelle, en Visite, en Congregation.

Du Bellay, 11, 209.

CARE, CARRE, CHERE (Cara, mine, visage. Espagnol et provençal).

Elle a vne carre affuree. BAIP, 111, 206 et 384, note 57. Quelle care? quel embompoint? IV, 24.

Vos cares que baussiez, auiourdhuy portez basses. 342.

D'où faire chère, faire bonne chère, pour faire bon visage.

Pappercoy bien que ma maistresse

Ne me faict plus se bonne chere. Du Bellay, 11, 371.

CARESSE (Carezza).

Mon miel, ma douceur, ma carelle. BELLEAU, II, 398.

CARGUE (Carica). « Il y en a qui ne pouvant faire pis, changent en partie la prononciation Françoise en l'Italienne: tellement que les mots se trouvent estre comme mestifs... nous avons... exemple en ce mot Cargue pour Charge. » HENRI ESTIENNE, Dialogues du langage François italianise, éd. Lisseux, 1, 110. Voyez ci-dessus, pp. 177-178.

CARNEVAL (Carnevale).

Voicy le Carnenal, menons chascun la sienne.

Du Bellay, 11, 223.

CAROGNE (Carogna, caroigne, charoigne).

... di, carogne insete. BATF, IV. 103.

CAROLE, CAROLER. Voir ci-après, aux ARCHAÏSMES.

CARRACON (de Caraca, caraque; avec la terminaison augmentative one, grande caraque).

> Les Nefs, les Gallions, les Carracons pendoient A l'ancre dans le baure. RONSARD, V, 250.

CARTE (Carta, papier).

Qui font ainsi par leurs fouspirs menteurs, Et par leurs vers honteusement stateurs, Rougir la carte blanche. Du Brillay, 11, 335... mon pleur plus que l'ancre amoisit ceste carte.

IODELLE, II, 17.

... le labeur d'on Poëte
Que la rouille ne corront
Dont la carte n'est suiette
A rien qui soit en ce rond... 335.
La carte laborieuse. RONSARD, 11, 422

CARTEL (Cartello). BELLEAU, 1, 149.

CASSADE (Cacciata. En joüant à la prime, c'est pousser de son reste, pour faire peur à celuy qui jouë contre nous, donner la cassada, & donner la chasse, pour faire quitter le coup. De là : tour, niche, tromperie).

Me donnes-tu cette cassade? BATF, III, 303.

CASSINE (Cassina, lieu de plaisance, & ferme).

... les rouseaux de nos paunres cassines. Belleau, I, 184.

... paresseux en leurs cassines. 11, 41.

... pendre en leurs cassines Le lambris cannellé de cire & de senteurs. 94. Cassines de pasteurs... Du Bellay, 11, 272. CAVALCADOUR (De l'italien cavalcatore, ou plutôt de l'espagnol cabalgador, chevaucheur).

O fameux Escuyers, Caualcadours, Guerriers.

RONSARD, IV, 293.

CERVEL (Cervello). « Ceux qui ne sont pas accoustumez à ceste façon de parler Italienne, Stare in ceruello, ne cognoistront pas que ceux qui disent: Tenir quelcun en ceruelle, italianizent. » HENRI ESTIENNE, Langage françois italianizé, 1, 114.

« Ie ne sais point de doute que ie n'aye mis vn bon nombre de ces poëtastres, rimasseurs & versisicateurs en ceruel... » RONSARD, VI, 439. « Ie seray tousiours bien ayse de vous mettre en caprice & en ceruel. » 446.

CHAMARRE (Camorra, sorte de robe ou gaban).

... pour la chambre vestoit,
Vne chamarre, qui estoit
De peau de loup... Du Brillay, 11, 361.
Garnels, bourras, chamarres, capaselles. 386.

CHAMBELLE (Ciambella, sorte de gâteau, craquelin).

... crier les chambelles.

DU BELLAY, 11, 395 et 564, note 120.

CHARLATAN (Ciarlatano).

Les mieux disans & les plus graues
Font bien souvent les charlatans. IODELLE, 11, 196.

«Vn Charlatant vendeur de triacles. » Ronsand, 111, 523.

Au reste s'ey releu ta vilaine escriture Qui sent son Charlatan sucond à dire iniure. V, 428.

« Mot Italien, bouffon, hableur, vendeur de therisque. »

CHIORME, CHOURME (Ciurma, la chiurme ou chiorme d'une galère).

Nous sommes le chourme d'Vlis. BAIF, V, 64.

M. Mellerio remarque que ce mot est resté dans la langue moderne sous la forme chiourme, avec un sens restreint. Il ajoute qu'au seizième siècle il signifie troupe, foule; mais l'exemple qu'il donne se rapporte au contraire figurément au sens restreint qui, en réalité, a toujours été le seul en usage:

Prince, de qui le nom m'est venerable & fainti, Amour, ainsi que vous, en seruage m'estreint, De penser en penser me fait nouvelle guerre: A la Chiorme amoureuse ainsi que vous m'enferre.

RONSARD, 1, 238.

COCHE (Coccbio).

La courtisanne en coche... DU BELLAY, 11, 228.
... coches de vecture. 386.

COMPTE (METTRE A). (Metters a conto. Vocabolario della Crusca).

Vne faueur qui ne mettoit à compte.

DU BELLAY, II, 386 et 561, note 95.

CONCHE (In buon concio, bien vestu, en bonne conche).

... Dieux tous bien en conche. DORAT, 24.

Ronsard dit, en parlant de la troupe des Muses deslogées (III, 226):

Elle effoit mal en conche & pauurement veftue.

CONDEMNADE (Alla Condennata, forte de jeu aux Cartes).

Mais tant aims la condemnade Qu'il retint vn homme apointé Qui vn pas de luy ne s'écarte, Et pour luy manioit la carte,

BATF, V, 44 et 389, note 31.

CORAME (Corame, toutes fortes de cuirs, cuir).

Lias de parade, & corames dorez. Du Bellay, 11, 386.

CORNETTE (Cornetta).

Son morion, sa lance & sa cornette. RONSARD, V, 286.

# COURTISANNE (Cortegiana et Cortisana).

- « La Courtisanne repentie. » Du Bellay, 11, 374.
- « La vieille Courtisanne. » 382.

Dans ses Regrets (11, 216), Du Bellay désigne les courtisanes par cette périphrase, qui rappelle l'étymologie du mot, 11, 216 et 551, note 40:

... Celles

Qui se sont de la Court l'honneste nom donné.

COUVADE (Coveta).

... toy Dorat qui fais paresseux la counade. DORAT, 23.

DE-NERVER. Mot signalé par Muret comme fait par Ronsard à l'imitation de Pétrarque. Voyez pour cette expression et les autres du même genre les VERBES précédés de préfixes.

DENTERELLE.

La denterelle, & pellade bontenfe. DU BELLAY, II, 391.

DIANE (Diana). Voyez ci-dessus, p. 177.

DISIONTADE.

Guerin auoit la dissontade. BATF, v, 44 et 389, note 30.

DISPOT (Disposto).

Que chacun plus dispost se retrouve en sa bande.

IODELLE, 11, 126.

... vne disposte fille Qui deuide qui couft qui mesnage & qui file.

RONSARD, I, 195.

- ... balladins aux dispostes gambades. 111, 330.
- ... dispost, ieune & beau ie te voy. TYARD, 184. ... disposte allegresse. 102.

DISPOSTEMENT (Dispostamente).

.. à tromper dissossement babiles. RONSARD, IV, 132. ... dissossement legere. TYARD, 55.

DROIT (Dritto, au sens de vrai, véritable).

C'effoit une droitte Furie. DU BELLAY, 11, 360.

ECARMOUCHER. Voyez ESCARMOUCHER.

EMBUSCADE, IMBOSCADE (Imboscata).

... descouurir one embuscade. BELLEAU, 11, 114.

Voyez ci-dessus, p. 179, et ci-après ESCARMOUCHE.

EMPYRÉE (Empireo).

... Ciel Empyrée. TYARD, 64 et 82.

EN-DORER, voyez DE-NERVER.

ESCADRON, SCADRON (Squadrone).

Estienne, parlant des italianiseurs, signale cette double prononciation: « Ils disent aussi: Vn squadron ou Escadron (car on le prononce diversement).» Dislogue premier. 1, 292.

Foy un escadron ondoyant

De piquiers rangez en bataille. BELLEAU, 1, 86.

Vn scadron allumé de soupirs elancez

Qui connoient en mon cueur l'un sur l'autre entaffez. 89.

... vne suitte

De poisson plus petit, qui se sauce à la fuitte, Auec le sil de l'eau, en ondoyans scadrons. 208.

... deux escadrons en armes. DORAT, 24.

« Vous semble point, Messieurs, qui etes si ennemis de vostre Langue, que nostre Poëte ainsi armé puisse sortir à la campaigne, & se monstrer sur les rancz, auecques les braues Scadross Grecz & Romains? » Du Bellay, 1, 54.

Le beau scadron de l'equité. 210.

... l'escadron furieux. 256.

Par le milieu des scadrons ennemis. 400.

... ces squadrons furieux. 11, 269.

Vn escadron i'auoy de tous costez

De courtisans pompeusement montez. 395.

... on scadron de gensd'armes. Ronsand, iii, 531.

... on scadron de papillons. V, 218.

Vn nouveau scadron furieux D'amoureaux... VI. 378.

... faint fquadron des vertuz. TYARD, 134.

Voyes ESQUADRE.

ESCARDE (Scarda, carde, chardon).

(Le Herisson) Auecque son escarde droite. BATF, V, 168.

ESCARMOUCHE (Scaramuccia).

Le fresson, la guesse ou la mouche Dressoit gaillard son escarmouche. Belleau, 11, 115. Escarmouches, exploits prayment guerriers, surprises.

IODELLE, II. 221.

... escarmouche, suite, imboscade, surprise. 283.

Voyez ci-dessus, p. 179.

ESCARMOUCHER, ECARMOUCHER (Scaramucciare).

Si tost qu'on écarmoucha. Belleau, 1, 92.

... le foldat qui defiant la mort Prodigue de fa vie escarmouchoit vn fort. 217.

De ses cheueux l'or sin qui s'escarmouche Dessus son front... Ronsand, 1, 104.

ESCOFION, SCOFION, SCOFFION (Scoffions, elcoiffion, coeffe).

Le vy sa mignarde oreille,
Qui sur vn sconon vert
Monstroit son tour decounert. BATF, 1, 377.

Les scoffions... Du Bellay, 11, 386 et 561, note 98.

Sa teste en ce beau mois sans plus estoit counerte D'un riche escosion ouure de soye verte.

RONSARD, 1, 187.

Son chef estoit councit foliatrement D'un scofion attifé proprement. v, 71.

ESCORTE (Scorta). Voyez SCORTE ci-après, et SUPPORTER dans les mots latins, p. 173.

ESGALDRINE on SQUALDRINE (Squaldrina, garce à chiens).

Pour n'estre en rang d'esgaldrine tenue.

Du Bellay, 11, 385 et 561, note 93.

ESPACIER (Spatiare, se pourmener). « Observant la Loy de traduyre, qui est n'espacier point hors des Limites de l'Aucteur. » Du Bellay, 1, 13.

ESQUADRE (Squadra, escouadre, escouade, escadron).

Le Soldat auec quelle esquadre Il te vient voir... BAIP, 1V, 90.

Voyez ESCADRON.

ESTAFIER (Staffiere, estaffier, valet de pied).

Pay veu les nobles auilis... Estafiers, en pietre équipage, Suiure les vilains anoblis. BATP, V, 114.

ESTAPHILADE (Staffilata, au propre coup d'étrivières et par suite écorchure, blessure). Voyez ci-dessus, p. 279.

ESTOCADE (Stoccats.) Voyez ci-dessus, p. 179.

FANTESQUE (Fantesca, servante).

... is tenoy pour fantesque Vne ruses & visille Romanesque.

DU BELLAT, 11, 387 et 562, note 100.

FERE (Fera, bête sauvage). Les poètes italiens employaient souvent ce mot pour se plaindre de la cruauté de leurs dames.

« Presso i poeti sono cost addimantate le donne amate, per denotare la loro rigidezza. » (Vocabolario della Crusca.) Les poètes de la Pléiade n'ont pas manqué de les imiter, comme on peut le voir par plusieurs des exemples qui suivent:

Les lions, sères furieuses. BAIF, v, 88. Les sères, & tropeaux qu'amour vient enstammer Se ruent sur Venus... Du Bellay, 1, 459.

Autre beauté ie n'ay veu qui me plaise, Ny ne verray : Mais bien puissé-ie voir Qu'auent mourir seulement cette Fere D'on seul tour d'ail promette on peu d'espoir Au coup d'Amour, dont is me desespere. Ronsand, 1, 46. Ie vay chassant one Fere sauuage. 56. Que n'ay-ie, Amour, cette Fere aussi viue

... les seres troublées

De peur se vont tapir au prosond des vallées. 17, 361.

Entre mes bras, qu'elle est viue en mon cour. 79.

... maintenant ie me pers
Comme une sere errant par ces deserts. V. 104.

Va, genereuse & magnanime sere, De ta grand'queue irrite ta colere. 105.

... feres des bois. 120.

Orphe, que l'a serui...
... auoir parmi les bois

De-sauuagé les feres sous ta vois. 274.

... alaiter la fere de Mairée. TYARD, 106.

... vn autre fils d'Alcmene Affonmera la sere qui te ronge. Ibid.

Malherbe, qui rencontre cette expression chez Desportes, dit: Fers est un mot « qui se trouue assez en Ronsard; mais, ni là ni ici, il ne vaut rien. » BRUNOT, La Doctrine de Malberbe, p. 296. Voyez FIERE.

# FERIN (Ferino).

... lout ce que l'Afrique allaite de ferin. RONSARD, 1V, 25.

« C'est du pur Latin, ferinus, pour sauuage, » dit Marcassus. Il a raison quant à l'origine, mais il est probable que le mot s'est introduit par l'intermédiaire de l'italien.

# FERMÉ (Formo, arrefté, ferme).

Les Cieux fermen aux cris de sa douleur, Changeans de teint de grace & de couleur, Par sympathie en deuindrent malades.

RONSARD, 1, 97 et 400, note 206.

Muret explique ainsi cette expression: « Les cieux fermez, arreftez. Mot italien d'où vient que l'on dit Fermer le pas pour arrefter le pas; car icy le mot Fermer ne veut pas dire clorre. »

... fermez & roides sur l'arçon. Ronsand, 111, 76.

Hà ie voudrois, Escosse, que tu peusses

Errer ainse que Dêle, & que tu n'eusses

Les pieds sermez au prosond de la mer! V, 20.

FIASQUE (Fiasca, bouteille platte, fourniment à mettre de la poudre).

... le page malin, au flasque de son maistre Ayant robé la poudre... BAIF, 11, 14.

FIERE (Fiera, beste sauvage).

... depuis que ceste siere (la mort)
Tua de sa dextre meurtriere
La seure garde de mon corps. DU BELLAY, 11, 357.

Vovez FERE.

FORISSU, FORUSSI (Fuoruscito, banny).

Retourner forussiz... Du Bellay, 11, 219, et 552, note 42. ... les Chalcidians forussis... Ronsard, 17, 236.

La forme française est forissu.

... comme un estranger forissu de sa terre. BELLEAU, 11, 210.

FRESCADE, FRISCADE (Frescata, fracheur). « Iardinages, fueillees, friscades. » Belleau, 1, 238.

... dormant à la frescade. DORAT, 28.

FRUSTE (Frusto, ufe).

(Médailles) Frustes, vaines, sans marque...
RONSARD, VI, 411.

GALIASSE (Plus ordinairement Galéasse, de Galeaça, augmentatif de Galea, galère).

Le voy galiasses ramees. BAIF, 11, 458.

GAMBADE (Gambata).

... balladins aux dispostes gambades. RONSARD, 111, 330.
... les gentiles Dryades
Fouloient sous mes chansons l'herbette de gambades. V, 147.

GARBE (Garbo, bonne grace, Galbe).

... la garbe de Prince... RONSARD, III, 227.

GARNEL. Voyez GONNEL.

GENET, GINET (Ginete, Cheual de legere taille. Espagnol).

... vn beau ginet d'Efpagne. BATF, 11, 267.

Ou le coursier de Naple', ou le genet d'Espagne.

RONSARD, V, 253.

# GHIRLANDE, GIRLANDE (Gbirlanda).

Le ciel rauy, qui si belle la voit,

Roses & liz & ghirlandes pleuuoit

Tout au rond d'elle... RONSARD, 1, 54 et 391, note 113.

... girlandes de fleurs. IV, 40 et 378, note 9.

Ayant tous l'estomac de ghirlandes enceinst. VI, 324.

### GONNEL (Gonnella, juppe de femme).

Gonnels, bourats, chamarres, caparelles.

Dans la Courtisans romaine, gonnels remplace garnels, que porte le texte de Du Bellay, 11, 386. Voyez, p. 561, la note 98.

# GUELPHE (Guelfo).

... le pennache à la guelphe attaché.

DU BELLAY, 11, 391 et 562, note 110.

## GUERRIERE (Guerriera).

... gratieuse guerriere. BATF, 1, 34.

... douce guerriere. 76, 161 et 308.

... ma felonne guerriere. 116.

... Meline ma guerriere. 386.

... sa douce guerriere. BELLEAU, I, 224.

... cefte mienne guerriere. Du Bellay, 1, 107.

... ma doules guerriere. 116 et 146.

L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay d'avoir employé guerriere pour combattante. Voyez Du Bellay, 1, 484, note 53.

... ma guerriere Caffandre. RONSARD, 1, 4.

Muret explique ainsi cette expression: « Qui meines ordinairement guerre contre mon cœur. Ainfi Petrarque... O mia dolce guerriera. » C'est l'équivalent de ma doulce ennemie, employé par Du Bellay, 11, 304.

... fiere-bumble guerriere. Ronsand, 1, 57.

... ma douce guerriere. 92.

... me guerriere. 266.

... noftre douce guerriere. TYARD, 144.

Shakespeare fait parler Othello (sc. 1v) comme Pétrarque et les poètes de la Pléiade; il appelle Desdémone : « O my fair warrior! — O ma belle guerrière! »

Ronsard ne réserve pas uniquement à sa maîtresse ce nom de douce guerriere, il le donne aussi à la vigne (v, 217):

Vigne, ainçois douce guerriere.

Avant d'être adoptée en Italie, cette expression était en usage dans notre ancienne langue :

... ainc en nulle maniere ne forsit Que fuissiez ma guerriere.

QUESNE DE BETHUNE, P. PARIS, Romancero, p. 88.

GUINDER (Guindar. Espagnol).

... ores il faut Le guinder par l'air... RONSARD, 11, 149.

HARQUEBUSADE (Archibugiata).

l'ay fait à gorge de canon A l'ennemy cent camisades, l'ay donné cent harquebusades. Belleau, 11, 428.

IMBOSCADE. Voyez EMBUSCADE.

INFANTERIE (Infanteria). « Infanteria ou (comme aucuns parlent) fanteria. » H. ESTIENNE, Premier Dialogue.

En quel lieu l'Infanterie, En quel la Gendarmerie. RONSARD, VI, 340.

### INTRADE (Entrate, entrée).

... deux braues arcades
Pour au Tourney roial servir de deux intrades. DORAT, 23.

IALOUSIE (Gelosia, ialousie deuant la fenestre).

Siffer de nuist par une ialousie.

DU BELLAY, 11, 384 et 561, note 92.

LAMPEGEANT (Lampeggiante, esclattant).

Abl ail benin, lampegeante lumiere. TTARD, 90. ... lampegeans yeux. 129.

LOCANDE (Locanda camera, chambre garnie à louer).

... payer une chambre locande.

DU BELLAY, 11, 395 et 564, note 121.

MAGAZIN (Magazzino).

Donne que nos couteaux de sang bumain tachez Soyent dans un magazin pour iamais attachez.

RONSARD, V. 336.

MAGNIFIQUE (Magnifico).

Allons voir Marc Antoine ou Zany bouffonner Auec son Magnifique à la Venitienne.

DU BELLAY, 11, 223.

MAIN (La buona mano, les espingles des filles).

... prendre auant la main. Du Bellat, 11, 387.

MANCHE (Mancia, les espingles des filles). « La grande manche que demandent les courtisanes romaines. » RABBLAIS, 11, 301.

... la manche on me donnoit. Du Bellay, II, 392.

MARCADANT. Voyez MERCADANT.

MARRAN (De l'espagnol marrano, porc, maudit, excommunié).

... l'heretique Germain, Et l'Espagnol marrau, ennemis de sainst Pierre.

DU BELLAY, 11, 221.

MARTEL (Martello, le martel en teste, passion ou fantaisse de ialousse d'amour).

... nonueau martel. BELLEAU, 11, 406.

Le feindt martel. Du Bellay, 11, 375.

Donner à tous le martel en commun. 385 et 561, note 94.

... donner martel. 386.

... perdre à tous propos

Pour un martel, & repas & repos. 389.

... donner ou martel ou fonpçon. Ronsard, v, 68.

Vn doux martel... 107.

\*MASCARADE, MASQUARADE (Mascarata).

Amuser d'une mascarade. IODELLE, 11, 299.

Mascarade & Cartels ont print leur nourriture, L'un des Italiens, l'autre des vieux François.

RONSARD, VI, 310.

MASCHARÉ (Mascherato, masqué). « ... se verroit Silene mascharé & tout barbouillé. » TYARD, 203.

MATASSIN (Mattacino, petit fol, matacin. De matto, fol).

Vn nain, vn fou, vn matassin emporte Tout ce qu'il veut... BAIF, II, 209.

MATASSINER (Mattacinare, dancer les matacins).

... mataffinant des mains.

RONSARD, IV, 361 et 418, note 126.

MERCADANT, MARCADANT, MERCADIN (Mercadante, marchand).

Ce que vantent fi bault noz marcadants d'honneur.

DU BELLAY, 11, 254.

... ces mercadins

Ces petits muguets citadins, Ces petits brouilleurs de finances. IODELLE, 1, 43.

L'un ione auec l'habit d'un pompeux Empereur,

L'autre d'un crocheteur, l'autre d'un laboureur,

L'autre d'un mercadant... Ronsard, v, 226.

MESSER (Messere, messire).

... un Messere estranger. Ronsand, vi, 333.

Voyez ci-dessus, p. 180.

MODULATION (Modulatione, mesure harmonique). « Modulations, voyx, internalles. » RONSARD, VI, 464.

MORION (De l'italien morione ou plutôt de l'espagnol morrion, venant de morro, ou morron, signifiant le derrière de la tête).

Voyla le morrion lesse. BAIF, IV, 155.

... que l'araigne ourdiffe

Sa fine trame es vuides morions. BELLEAU, 1, 191.
Son morrion s'esseue a double cresse. Du BELLAY, 1, 429.

Son morion, fa lance & fa cornette. Ronsard, v, 286.

MOUSQUETTE (Mosquetto, mousquet).

... les bommes plus forts

Sont auiourd'buy tuez d'un poltron en cachette

A coups de barquebouze, ou à coups de mousquette.

RONSARD, V, 32.

Ayant rompu l'os de la iambe dextre D'une mousquette... 270.

MUSCATEL (Moscadello, raisin; et vin muscat).

... le viu preffuré
Du raisse muscatel... Bulluau, 11, 310.

MUSICAL (Musicale).

C'est le but, le loyer que toy, Muse, en mes vers Attens, d'auoir chanté sa Muse musicale. I ODELLE, 191.

MUSQUETTE (En espagnol, Mezquita, mosquée).

... fage les commet comme graues Propheles Pour contenir son peuple, & garder ses musquettes. RONSARD, III, 294.

OBJECT (Objetto, oggetto, ce qui se présente à la vue, et, dans le langage de la galanterie, la personne aimée).

26

... l'Amant, qui la divinité
De son obiect tant seulement embrasse.
Du Bellay, II, 132.

... l'obiect où plus mon cœur se fonde.

IODELLE, II, I6.

... faut-il que ie condamue A tout iamais mon œil d'estre priué De son obiet!... 69.

Comme la Mascarade ou le tournoy poudreux, Belle seinte de Mars, le soing de l'esprit chasse, Et les impressions des assaires essace Qui sout l'homme pensis, par leur obiet ioyeux.

RONSARD, VI, 394.

« Le plus serein des inuentions, lesquelles par vostre mesme obies me sont données. » TYARD, 9-10.

... obiect enamourant les cieux. 102.

... l'object qui nourrit Le plus vital de mon esprit. 114. Le faint bonneur de l'object. Auquel tu t'es fait subjet. 138.

### ŒILLADE (Occhiata).

O quelle ceillade! é quel ris! BAIP, 1, 61.
... les beautez, les graces & l'ocillade. RONSARD, V, 301.
... trifie ceillade enners le ciel baufie. TIARD, 179.

### ŒILLADER (Occhiare).

Ny Venus dou-luisant n'ocillada ta naissance. BATF, 11, 116. Indignes d'ocillader la grand'arche des cieux.

BELLEAU, II, 22.

Totilladant is meurs... 120.

... le faint prophete en ceilladant sa face. 149.

Quand ceste Royne...

Auroit deigné ceillader mes esprits. DU BRLLAT, I, 301. D'ung riz amer se prist à l'œillader. 11, 23. Diffinne ainst argentine, ceilladoit

Le Latmien... TYARD, III.

... de plus pres les ceillade. RONSARD, II, 125.

ONGLADE (Ungbiata).

... n'ayes plus de peur

De l'aigle, ny de son onglade. BELLEAU, 1, 70.

PACHE (Patto, paction, pache).

Là du cruel Tyran la pache fut brise.

RONSARD, IV, 85 et 385, note 30.

PARANGON (Parangone).

... un parangon que le blasme ne blasme. Baïr, 1, 393. De tél parangon plézir é prousit resoé. v, 327.

Au parangon du ciel luire comme la lune. DORAT. 26.

« Ce tant louable labeur de traduyre, ne me semble moyen vnique & suffisant, pour eleuer nostre vulgaire à l'egal & Parangon des autres plus sameuses Langues. » DU BELLAY, 1, 12.

... ceste Royne... que s'admire
Au parangon des plus diuins esprits. 301.
Vostre ail, Madame, en beauté nompareil,
Qui cà ne là son parangon ne treune. Ronsard, 1, 36.
... celle qui n'a point de parangon icy. 323.

PARANGONNER (Parangonare). « Mot italien dessa commun en nostre langue, qui signisie i'accompare, i'egale, » dit Muret, à l'occasion du premier des passages suivants. Plus tard il a substitué à « Mot italien » « Mot pris du grec παραγκωνίζομαι ». Mais ce terme qui signisse « écarter avec le coude » ne semble pas être le point de départ de parangonner. Quelle que soit d'ailleurs la première origine du mot, c'est par l'Italie qu'il nous est arrivé.

Ie parangonne au Soleil que l'adore L'autre Soleil... RONSARD, 1, 5 et 380, note 11. Is parangonne à vos yeux ce cryfial. 36. ... bel bons Dieux qui pourroit, Quand on Homere il parangonneroit, Qui pourroit faire esclairer la science Parmy les maux qui regardent la France? VI, 234. Ie parangonne à ton dueil ma tristesse. TYARD, 21.

PARDONNANCE (Perdonanza).

... voicy la pardonnance. DU BELLAY, II, 223.

PASSAGER (Passeggiars, se pourmener).

Ie passageoy pompeusement par Rome.

Du Bellay, II, 391.

PAUZADE (Posata).

Faisant d'eux-mesme une pauzade aizée.

RONSARD, V, 74.

« C'est vn lieu de repos. » MARCASSUS.

PEDANTE (Pedante).

... tu es un pedante.
... c'est un pedant': c' quoy qu'il se deguise,
Sera tousiours pedant'... DU BELLAY, II, 199-200.

PEDANTERIE (Pedanteria).

... plein de pedanterie. IODELLE, II, 319.

PEDANTESQUE (Pedantesco).

L'escole pedantesque... IODELLE, II, 139.

PEDESTAL (Pedestallo).

Aux quatre coings efficient couchez encor

Pour pedestal quatre grands lyons d'or.

DU BELLAY, II, 281.

PELLADE (Pelatia).

... pellade bonteufe. Du Bellay, II, 391.

#### PELLARELLE (Pelarella, pelade).

Outre la peur (geine perpetuelle) D'une veroile, ou d'une pellarelle.

DU BELLAY, 11, 389 et 562, note 106.

PENNACHE (Pennaccio, panache, de penna, plume).

... pennache orrible. BATF, IV, 154.

... ung menacant pennache. DU BELLAY, 11, 22.

... le pennache euentant. 388.

Tousiours sa semme attachoit son harnois, Et sur l'armet luy plantoit son pennache.

RONSARD, 1, 249.

... les bras chargez & le chef de pennaches. IV, 294.

PIAN PIAN (Pian piano, tout bellement).

Mais il me faut parler pian pian. BELLEAU, 11, 386.

PIANELLE (Pianella, mule, pantouffle).

Desia me suis mise à fraper Le mauueis de ma planelle.

BATF, IV, 193 et 456, note 58.

Gands parfumez, robbes & pianelles.

DU BELLAY, 11, 386.

PILLER (Pigliare, prendre, ravir).

... d'un tour de ses yeux, Piller les cueurs de mille bommes qui passent.

RONSARD, I. 101.

POSTE (Posta). « A tua posta, à sua posta, à lor posta, &c., qu'il aille comme il voudra, qu'ils facent ce qu'ils voudront. »

De deux ou trois à poste ie me mis.

DU BELLAY, 11, 385.

PREDICANT (Predicante, un Predicant. Un Ministre heretique).

Vous estes Predicans en possession d'estre Tousours tousours batus... RONBARD, V, 338. PREMIERE (Primiera, le jeu de la Prime).

... aux dez, à la premiere. Du Bellay, 11, 238. ... n'estoy pas ignorante du ieu, Fust aux eschets, ou sust à la premiere. 391. D'un sus, d'un dé, d'une premiere. Ronsard, 11, 37.

PRIMEVERE (Primavera, provençal, italien, espagnol; de primus, premier; ver. printemps).

... la doulce Primeuere. Du Bellay, 1, 459. ... changer hien tost espera Son trisse byuer en Primeuere. 11, 76.

QUADRELLE (Quadrello, quarreau ou carreau d'arbalefte).

Muret a dit, à propos de l'emploi fait de cette expression par Ronsard, dans le passage suivant (v., 6): « Quadrelle est vn pur mot Italien non encore cogneu entre les François, qui fignise fleche. »

Amour tu semble au Phalange qui point, Luy de sa queue, & toy de ta quadrelle.

QUATRIN (Quattrino, vn quatrin, monnoye de la valeur d'vn denier).

Nous n'auons un quatrin pour payer le naulage.

DU BELLAY, 11, 175.

Conclusion, s'auois mille receptes

Pour leur tirer les quatrins de la main.
386 et 561, note 97.

RECAME (Recamato, ricamato, brodé).

Recamé de pierreries. BATP, 1, 381.

De marbre Parien feroit vostre esseje,
Vostre robe feroit à plein sons essargie
De plis recamez d'or... RONSARD, 1, 204.

De franges d'or recamé. V, 167.

REPUTATION (Riputazione).

Le mot réputation était employé avant le xv1° siècle, mais les expressions tenir reputation, qu'on trouve dans Les Regrets,

207

et venir en reputation, dont se sert La vieille Courtisanne, paraissent des italianismes.

Tu dis que Dubellay tient reputation.

DU BELLAY, 11, 204.

Adonc ie vins en reputation. 390.

ROMANESQUE (Romanesca, Romaine).

Vne rusee & vieille Romanesque. DU BELLAY, 11, 387.

SBIRRE (Sbirre, vn archer de Preuoft, ou fergent, mais plus informé que les noftres).

... Sbirre oultrageux. Du Bellay, 11, 389 et 562, note 104.

SCADRON. Voyez ESCADRON.

SCOFFION. Voyez ESCOFION.

SCORTE (Scorta, escorte, connoy).

Le vil troupeau de ce grossier vulgaire, Qui à l'honneur d'un faux respet fait scorte.

TYARD, 117.

Voyez ESCORTE.

SEMPITERNEL (Sempiternale, éternel).

... d'un vol sempiternel. Du Bellay, 1, 134. ... les eaux qui roulent D'un cours sempiternel. Ronsard, 11, 319.

SENTINELLE (Sentinella). Voyez ci-dessus, p. 179.

SFRIZE (Sfrisato, balafré).

... mon visage en tant de lieux sfrizé. Du BELLAY, II, 391

SOLDAT (Soldato), Voyez p. 178.

SONNER (Sonare, jouer des instruments).

Ie pensoy qu'en pur don ta Muse m'eust donnée Vne Ode sur tou Luth divinement sonnée.

RONSARD, VI, 314.

SONNET (Sonetto).

... fonnex & cantiques. DU BELLAY, 1, 145.

Par moy les Graces divines Ont failt fonner affez bien Sur les rives Angewines Le Sonnet Italien, 164.

SOUS-VOIX (Soltovoce, tout bas, à basse voix).

... d'un charme à sous-voix l'ayant empoisonné.
Ronsard, IV, 139.

TIRADE (Tirata). « Mot nouveau comme canonnade, » dit Muret à propos de ce passage des Amours de Ronsard :

Amour archer d'une tirade ront Cent traits sur moy...

Le poète a fait disparaître ce terme de ses dernières éditions où on lit (1, 53):

Amour archer toutes ses sleches ront D'un coup sur moy...

TRADIMENT (Tradimento, trahison).

Ils ont ...

Fait tradimens incroyables ... BELLEAU, II, 93.

- TRADITEUR (Traditore, traistre). « Que diray-ie d'aucuns, vrayement mieux dignes d'estre appellés Traditeurs que Traducteurs? veu qu'ilz trahissent ceux qu'ilz entreprennent exposer. » Du Bellat, 1, 14 et 478, note 11.
- TRADUIRE (Tradurre, du latin traducere). « Pour acquerir le Nom de Scauans, tradssyfent à credict les Langues dont iamais ilz n'ont entendu les premiers Elementz. » Du Bellay, 1, 15. Au commencement du Quintil Horatian, l'auteur, après avoir cité le passage de l'Art poétique auquel son pseudonyme fait allusion, dit: « Telz font les vers d'Horace. Lesquelz ie n'ay pas traduicts, comme tu parles, car traducteur ne suis, & ne veux estre: mais les ay tournez ou translatez. »
- TRAMONTANE (Tramontana, l'étoile polaire, ainsi nommée en Italie parce qu'elle se voit au delà des Alpes et des Apennins).

Comme aux mariniers eclaire Celle Tramontane claire, Qui tant decore la nuit. DU BELLAY, 1, 235.

VAGANT (Vagante, errant).

(Fortune)... vagante sans arrest. RONSARD, V, 145. « Pour vagabonde. » MARCASSUS.

VASQUINE (Basquina, Vasquina, Espagnol).

... les Nymphes à minuit En leur simple vasquine. RONSARD, III, 357.

VECTURE (Veltura, voiture, ou le prix qui se donne pour la voiture. Dittionario... Per M. Filippo Venuti. In Geneva. 1638.)

... coches de vecture.

Du Bellay, 11, 186 et (62, note 99.

VERDUGADE (Vertugado, Espagnol).

... en ronde verdugade. BATF, I, 169. Ma verdugade s'eft defaite. BELLEAU, II, 366. Echeueles en simple verdugade. Ronsard, 1, 30.

VOL (D'VN PRIN-) (Di primo volo).

Mon faind dezir faindement emplume Iusq'au tiers ciel d'vn prin-vol m'acbemine.

DU BELLAT, II, 63.

ZANY (Zane, zani, vn zani, vn harlequin, vn bouffon).

Voicy le Carneual, menons chascun la sienne, Allons baller en masque, allons nous pourmener, Allons voir Marc Antoine ou Zany bouffonner.

DU BELLAY, 11, 223.

# MATÉRIAUX

## FOURNIS PAR L'IDIOME NATIONAL

1

# ARCHAÏSMES

l'exemple de tous les écrivains curieux d'enrichir leur langue, les poètes de la Pléiade ont fait aux archaismes une place prépondérante <sup>1</sup>. Leurs hardiesses sont de deux sortes : création et renouvellement.

C'est ce dernier procédé qui réussit le mieux, car les expressions anciennement employées ont encore dans notre langue des analogies et des attaches, qui nous les font accepter plus aisément que celles qui sont créées de toutes pièces ou violemment empruntées des idiomes étrangers.

I. Voyez ci-dessus, p. 30.

La liste qui suit présente avec celle des mots tirés du latiu d'étroits rapports: plusieurs des termes que nous avons énumérés dans la première sont anciens dans notre langue, ainsi que nous l'avons dit souvent, et que nous aurions pu le répéter en plus d'un endroit, et, d'un autre côté, presque tous les mots qu'on va voir sont tirés du latin, comme ceux de la liste précédente.

Toutefois, bien que certains vocables pris isolément puissent passer presque indifféremment d'une classe dans l'autre et nous aient causé quelques hésitations, la démarcation entre les deux groupes n'en demeure pas moins assez tranchée quant à l'ensemble.

Les expressions que nous avons appelées mots tirés du latin ont, quelle que soit leur date, une origine qui s'accuse, qui s'affiche pour ainsi dire, et saute aux yeux. Ce sont des mots transcrits par les traducteurs, les érudits, en vertu du procédé appelé formation savante, non à cause de la science avec laquelle il a été pratiqué, mais de la condition de ceux qui l'ont mis en usage.

Nos archaismes, au contraire, sont presque tous des mots populaires. Les uns ont été puisés dans nos vieux romans par les poètes de la Pléiade, qui les feuilletaient presque aussi assidûment que les exemplaires grecs et latins. Les autres remontent en réalité aux mêmes sources, mais n'y ont pas été recueillis directement. Les poètes les ont trouvés soit dans le langage populaire qui les recélait encore, soit dans les patois provinciaux où ils s'étaient réfugiés. Tel est par exemple ber, berceau, que les commentateurs de Ronsard estiment vendômois : il appartenait à l'ancien français; la langue officielle et littéraire ne le possède plus, mais il persiste dans presque toutes les provinces, conservé traditionnellement par les mères et les nourrices.

En somme, ces chapitres contiennent surtout les mots que

les novateurs ont introduits. Celui-ci nous offre les termes plus nombreux, et en général plus utiles, dont ils se sont efforcés d'empêcher la perte.

ACCOINTANCE. Familiarité, compagnie.

Bacchus ne luy est plus doux, Ny de Venus l'accointance. Ronsand, 11, 435.

ACCOINTER (S'). Entrer en liaison.

D'embas la troupe fainte autrefois amoureuse, Nous bonorant fur tous, Viendra nous faluer, s'estimant bien-beureuse

De s'accointer de nous. Ronsard, 1, 365.

ACCOISER, S'ACCOISER, S'ACOISER. S'apaiser.

(Ma chanson) ... accoise la tempeste. BATP, III, 35.

(Le vent) ... s'accoisant revient en son mesme circuit.

BELLEAU, II, 264.

... tous muets s'accoisent les ruisseaux.

Ronsand, 1, 109 et 402, note 231.

(Les ruisseaux) ... accoiseront leurs eaux. V. 162.

ACCOLEMENT. Embrassement.

... que finablement

Soit arraché du doulx accolement De son Iülle... DU BELLAY, 1, 369.

ACCOMPAGNER (S'). Vivre en société.

De quoy premier me plaindray-ie de toy? N'as tu daigné t'accompagner de moy? Du Bellay, 1, 372.

ACCOMPARER. Comparer a...

Paccompare le bouton
Au teton

De son beau sein qui pommelle. RONSARD, 1, 198.

« Il me souvient d'avoir autresois accomparé sept poëtes de mon temps à la splendeur des sept estoilles de la Pleiade. »

#### ACCONSUIVRE. Atteindre.

Acconsuiuit la beste en ses membres tremblante. BAIF, 11, 96.

ACOUHARDI. Rendu poltron.

Rendre à la bataille bardi Vn Capitaine acouhardi. Ronsand, 11, 432.

ACCOUSTUMANCE. Habitude. « ... longue accoustumance & long viage... » RONSARD, VI, 467.

ACERTENER. Rendre certain, confirmer.

... acertenant fon dire. BATF, 11, 170.

ACHOISON, ACHOYSON, Occasion.

... ne trouse achoison

De le traiter dans sa douce maison. BAIF, 11, 89.

... chaque accroissement nous monstre la saison De prendre la charrue, & en quelle achaison.

BELLEAU, 11, 349.

Cetuy par fer, par cordeau, ou porson, Cherche de mort voluntaire achoyson. DU BELLAY, 1, 202.

... dinertir Fachoison
De toute estrange poison. Ronsand, v, 171.

ACHOPER. Heurter, arrêter.

Nachopon au sueil de la porte. Bair, v, 91.

ACQUERRE. Acquérir.

... pour louange ou pour faueur acquerre.

DU BELLAY, 11, 164.

... quelque bonte acquerre. 184.

Heureux qui peult en Court quelque faueur acquerre. 214.

Bt quoy? penses tu bien par la bon bruit acquerre. 259.

... ceux qui pour acquerre De l'honneur vont à la guerre. RONSARD, VI, 242.

ACRAVANTER, Écraser,

Nez, bien plus elle doit geindre

Quand tu viens sous toy l'estreinstre Sous toy, Nez, l'acrauantant. BAIF, IV, 308.

... il devoit de sa tempeste

L'acravanter à bas... Ronsand, 11, 207 & 491, note 104.

ACQUESTER. Acquérir.

... de Muse acquesta le surnom. IODELLE, 11, 21.

ADENTÉ. Renversé sur les dents, mordant la poussière.

Adenté tout plat à bas. RONSARD, V, 219.

ADESTRE, ADEXTRE. Adroit, agréable.

C'est beaucoup la vertu cognoistre. C'est bien plus de se faire adestre A l'executer quand on l'ba. BAIP, V, 105.

Ta force aux armes adextre. Du Bellay, 1, 386.

... Peferiuain adextre. IODELLE, 1, 14.

... à l'escrime, ou à la luitte adeftre. RONSARD, 11, 179. ... ceste terre aux deux Pallas adestre. VI. 152.

ADEULE. Dolent, triste.

... adeulé de soucy. Ronsard, 1, 210.

A DIRÉ. Égaré.

... leur poule est adiree. BATF, 111, 203.
... belier adire. RONSARD, 111, 427.

Il est resté dans plusieurs patois.

ADMONESTEMENT. Avertissement.

... fuir tout admonestement. RONSARD, vi, 156.

ADOLORÉ. Chagriné.

... ceux qui ont le cœur Adoloré d'amoureuse langueur. Ronsand, III, 331. « Vieux mot pour dire trans ou trauerse. »

ADOLORER (S').

... l'espousé ne s'adolore pas De voir mourir sa semme entre ses bras. RONSARD, V, 161.

#### ADONC, ADONQUES. Donc.

... commençassent adonques
De souffrir... IODELLE, 11, 259.

Elle adonc en tirant sa parolle contrainte. Rons ARD, V, 346.

#### ADVOCASSER, AVOCASSER. Plaider.

Tu es banquier, tu auocasses. BAIF, IV, 416.
L'un demande, l'autre auocasse. V, 208.
... aduocassez bour nos vices. RONSARD, VI. 133.

#### AFFERMER. Affirmer.

Les bommes n'ont nul plaisir Sans l'amour, comme l'afferme Horace... BAIP, IV, 334.

#### AFFIERT (IL). Il convient, il appartient à.

Dire vray c'est chose gentile Qui afficit au cour genereux. BATF, V, 160.

## AFFINER, AFINER. Purifier, tromper.

... j'apareille

Pour les afiner des cauteles

Et des trousses, aust bien qu'elles,

Qui nous afinent tous les jours. BATF, IV, 43.

... cherchant, choififfant, affinant. Ronsard, 111, 248.

... en plein iour les gardes affina. V, 271.

## AFFOLER, AFOLER. Blesser, rendre fou.

Venez le Monstre affoler. DU BELLAY, 1, 148.

Didon, que l'Amour asole. 374.

... la douleur qui m'afolle. II, I.

Ainst disoit la Nymphe qui m'affolle. RONSARD, 1, 11.

Cet oysesu, c'est Amour qui vole,

Qui toussours les bommes affole. V1, 46.

# AFONDER, AFFONDER, AFFONDRER. Plonger au fond de l'eau, aller au fond.

... fur les eaux profondes Tu vas treffeur saus que point tu affondes. BATP, 11, 430. Vessie pleine de vent n'afonde. v, 90.

... pour l'affondrer infques dans le fablon Du plus creux de la mer, s'y lacerois du plon. BELLEAU, 11,55.

AFFRONTERIE. Effronterie.

Si tost que l'on fait teste à leur affronterie. IODELLE, 11, 139. AFFUBLER. Attacher, agraser.

Sa capeline affubla fur fa tefte. RONSARD, III, 16.

... affubler Parmet. v, 136.

... affublé d'un nuage. VI, 316.

AFLAC (A L'). A sec, aplati, devenu flasque.

Qui s'obstine sus la renanche Pourra bien se voir à l'aflac.

BATF, v, 20 et 387, note 11.

Voyez FLAC, ci-dessus, p. 131.

AFRES. Épouvante, effroi.

Ie viendray faire à ce trompeur Belles afres & belle peur. BAIF, IV, 114.

AGA. Voyez, regardez.

Aga la nouvelle Arondelle Vse de ruse plus nouvelle.

BATF, v, 64 et 391, note 41.

AGACER. Exciter.

... oyez dans le bocage Le flageolet du berger, Qui agacc le ramage Du rossignol bocager. BAIF, IV, 210.

AGRAVANTER. Abattre, ruiner, détruire.

Soit, foit toufours ton cœur de dueil agrauanté. BAIF, 11, 115. D'ennuis agrauanté... 127.

AGRELI. Rendu grêle.

... d'une voix agrelie. BATF, II, 194.

### AGUET. Piège.

... les aguets des inbumains corfaires

Font aux paffants embusches ordinaires. BAIP, 11, 208.

Vn aguet me tendit subtilement pense. TYARD, 192.

AGUETTER. Guetter, être aux aguets, épier.

... Inpiter qui l'aguete Vn jour luy vint dresser ceste embusche segrete, BATF, 11, 27.

... de serpents une enjance infinie De ses venins aguettent nostre vie. 208.

... Le traistre loup n'aguette Leurs moutons. III, 93.

... ne suis pas si nice, Que j'oigne un scorpion qui m'aguette & me point. 1V; 360.

Le loup qui ce porc aguettoit. v, 168.

... toy verité qui aguettes D'un ail vif les fautes secrettes. Belleau, 11, 117.

... vn ceil qui m'espie & m'aguette. 397.

... la mere estoit
Aupres de là, ce me semble,
Laquelle nous aguettoit. Du Bellay, 11, 305.

(Deux sigles) ... aguettent Aupres du throne de leur Roy, Le temps de ruer leurs tempeftes. RONSARD, II, ISO. ... leur massin essoit

Conché pres de leurs pieds qui les loups aguettoit. 111, 427. Tonfiours deuers le soir la beste vous aguette. 437.

Aguettez le troupeau... 448. Les boucs barbus qui l'aguetterent. VI, 343.

AGUIGNER. Regarder, lancer des coups d'œil.

... quelcun nous aguigne. Ваїг, 1, 222.

Mais pourquoy de les yeux peruers M'aguignant einst de trauers, Ne soufres-tu que ie le touche? 1V, 300.

Tu me fais bonte, & vile créature Quand ie l'aguigne, & quand ie me contemple.

DU BELLAY, 11, 24.

28

Finement il aguignoit. 351.
... ces monstres peruers
Qui la l'aguignent de trauers. 410.

AHAN. Fatigue.

Haleians d'ahan. BAIF, II, 212.

Qui busche long tems d'ahan sue. v, IIS.

le meurs de destresse d'ahan. BELLEAU, II, 441.

Trois sois recreu d'ahan, ie m'estens sur la place.

RONSARD, III, 212.

Mon corps d'ahan goute à goute suoit. 1V, 110.
... plein de foif & d'ahan. V, 139.

AHANER, AHANNER. Soupirer.

Ce pendant que s'ahanne A mon bli... Du Bellay, 11, 299.

A les voir on diroit qu'ils ahanent bien fort. IODELLE, 11, 128.

... en tirant il ahanne... Ronsand, III, 440.

... de grands pilliers de pierre, Qui sont veus soustenir la mine de leurs bras, Et ahanner besucoup, & si n'ahannent pas. v, 138. Vous les diriez qu'ils ahanent & suent. v1, 75.

Durant l'Esté que s'ahanne. 362.

AHERDRE. S'attacher à.

L'apuy s'abat de trop s'aherdre. BAIF, v, 95.

De ses cheueux si aherd au rocher
Que le pescheur ne l'en peut arracher. RONSARD, v, 125.

AHONTER. Déshonorer, faire affront.

... m'ahontant de toute indignité. RONSARD, 111, 93.

AHURTÉ. Obstiné, opiniatre.

Plus aburtez que denant. Du Bellay, 11, 310.

AHURTER (S'). S'opinistrer.

Contre le plus puissant ce garçon s'ahurta. Ronsand, VI, 318.

AINÇOIS, AINÇOYS. Mais, plutôt, au contraire, avant.

... ell' cuydera ainçoys Que la Mort de la Mort tu foys. Du Bellay, 1, 171.

Quel ennemy du François
Quelle ville, mais ainçois
Quelle mer, ou quelle terre. 243.
Tu grizonneras ainçois
Que tu soi's

Que tu soi's Au bout de ton nauigage, 385.

... n'ont est departies
A leurs amis les richesses trouvees
Ainçois les ont soingneusement couvees. 422.

Apres il chantera les magnanimes faits Que ton grand frere, ainçois que tes freres ont faits.

Ronsard, IV, 203.

... estre à la mercy de nos Princes Lorrains, Ainçois de nostre Roy... V, 188.

A tel besoin n'eut pas le cour failly, Ainçois armé d'honneur & de prouesse. 266.

... le Renouueau, qui d'aimer me conuie : Ainçois de me bair... VI, 12.

... foudars conduits deffous sa charge, Ainçois gardez comme dessous la targe, 159. Vieille vmbre de la terre, ainçois l'umbre d'enser, 302.

# AINS. Mais plutôt.

Ce vilain bomme decrepit
Ains vieille... BAIP, IV, 38 et 453, note 16.

... ains me contenterois De mon esprit, sans imiter les vieux. Du Bellay, 1, 297.

... il ne perdit caur,
Ains arrachant la Palme à l'ennemy vainqueur... 1, 310.

... tout poudreux, de mourir il l'essaye, Non de vieillesse, ains d'one belle playe. RONSARD, V, 283.

Helast ie suis à demy trespassi, Ains du tout mort... VI, 18. Ains que. Avant que.

Ains que venir au lieu de l'affembles. BATP, 1V, 225.

Ains que du premier poil la toyson colorée Eust frizé leur menton... Du Bellay, 1, 449.

> Ains que soit la Lune entiere Dix sois... RONSARD, 11, 337.

Ains que bastir les grans murs de Paris. III, II.
Ains que le mois se passe. v, 89.

AÏRER (S'). S'irriter, se courroucer.

Et quelcun fottement s'aïro De n'estre d'un grand reconnu.

BATF, v, 208 et 396, note 100.

AISSEUL. Essieu de voiture.

... l'aisseul du ciel luifant. DORAT, 20.

AJOURNER. « Te faudroit voir tous ces vieux Romans & Poëtes Françoys, ou tu trouuerras va Aiourner, pour faire Iour (que les Praticiens se sont fait propre). » Du Bellay, 1, 46.

ALANGOURE. Languissant, affaibli.

Vous maugreant alangouree. BATF, 111, 179.

ALENTER, ALLENTER. Rendre lent, retarder, calmer, arrêter.

Or mon pas lent violente, Or mon violent alente. BATF, 1, 27.

... vn feu qui ne peu s'alenter. BELLEAU, 1, 53.

... ce discours menteur

Le fait tost esperer d'allenter sa fureur. 11, 23.

... le cours du torrent tombant de la montaigne S'allente quelquefois au plain de la campaigne.

DU BELLAY, 1, 305.

... mil autres malbeurs qui me suyuent de loing, Pour n'auoir iamais eu des richesses grand soing, Allentent ma sureur... 309.

De deux iours l'on sa chaleur s'alentoit. RONSARD, 1, 86.

Mais la fièure d'amours
Qui me tourmente,
Demeure en moy toufours
Et ne s'alente. 11, 283 et 496, note 144.
... l'aftre foin qui m'encheuestre,
Seul m'alente... 417.

ALCUMELLE, ALUMELLE. Épée, glaive.

Ainsi ces Boreans à grand coups d'alumelles Chamailloient sur le chef... RONSARD, IV, 176.

> ... les coups des dures allumelles. 297. ... l'alumelle trampée. V, 33.

Donne que bors des poings eschappe l'alumelle De ceux qui sonstiendront la maunaise querelle, 336.

AMENUISER. Diminuer.

... n'a cure S'amenuisant ny d'eau ny de passure. BAIF, 111, 34.

Ronsard, qui, après avoir employé ce mot dans ses Odes, l'avait remplacé par soulager (Les Premières Poésies de Ronsard, par l'abbé Froger, Mamers, 1892, in-8°, p. 102), l'a maintenu dans le passage suivant (IV, 86) :

De iour en iour suinant s'amenuisoit ma vie.

AMOITIR. Mouiller, rendre moite.

... mon pleur plus que l'ancre amoitist ceste carte.
IODELLE, II, 17.

AMONNÉTER. Encourager, exhorter.

L'amonnétant d'aller en Dauphiné. Ronsand, vi, 366.

AMORDRE. S'attacher, amorcer.

Qui m'ont amors, qui m'ont apasté doucement. BAIR, 1, 109.
... il s'amord a l'ameçon. v, 114 et 392, note 56.
Si sascèe-t'il fort de demordre
Apres que lon a bien amors. 171.

ANNUYTER, ANUYTER. « Tu trouverras vn... Anuyler pour

faire Nuyt... & mil' autres bons motz, que nous auons perduz par notre negligence. » Du Bellay, 1, 46.

... quand il anuytoit. 362. Il adiourne, & puys annuyte. 11, 7.

ANONCHALLIR. Rendre nonchalant, froid.

... l'esprit languissant d'une amere tristesse
Anonchallit le corps de toute politesse. Tyand. 186.

ANTAN. Voyez ENTAN.

AOURSER. S'élancer comme un ours, devenir furieux.

... qu'eussent-ils peu contre Pallade S'aoursans contre l'escu qui brille borrible en sa senestre. Bair, 11, 66.

AOUSTÉ. Múri, parvenu au temps de la moisson.

Tu meurs n'estant pas aousté. Baïr, v, 210.

APANSE. Réfléchi, prémédité.

... de fet apanie. Bair, IV, 72.

APARAGER. Comparer.

Mars mesme le Dieu des combas Auecque vous n'oseroit pas S'aparager. Bair, 111, 188.

APASTELER. Nourrir, donner la pâture.

Apran d'apastelet le monde. Bair, v, 91.

APASTER, APPASTER. Repaitre, nourrir.

Appaste noz defirs d'un friand bamesson. Du Bellay, 11, 175.

Nos corps stotans apastent les poissons. Ronsard, 111, 60.

Voyez aussi Du Bellay, 11, 37, 377; Iodelle, 11, 200.

APOSTUMER. Venir à suppuration.

... la playe
Qui toufiours faigne, & qui ne guarit or,
Et qui pourroit apostumer encor. BELLEAU, 11, 38.

APPAROIR. Paraltre.

... qui fait apparoir cornue sa lumiere. Bair, 111, 9.

APPOINTER. Faire un appointement, un accommodement.

Combien de fois ce Peleïde Refusa les presens d'Atride Pour appointer?... RONSARD, 11, 351.

ARAIGNE, AREIGNE, ERIGNEE, YRAIGNE. Araignée.

Sont erignees qui s'entremangent. BAIF, V, 72.

... Pyraigne mesnagere. Du Bellay, 11, 48.

La loy (toile d'arcigne) est trop foible, & ne peut Le Prince enuelopper... RONSARD, 111, 190.

... en arnigne Arachne tu changeas. RONSARD, V, 235.

ARAISONER, ARRAISONNER.

Ainh d'araisona la vertu. Baïr, 11, 416.

Madame seule en pensant s'arraisonne. Ronsand, 1, 58.

le suis bien beste qui m'arreste

M'arraisonnant à ceste beste. 111, 229.

ARDOIR, ARDRE. Être plein d'ardeur, brûler.

... fa Caffandre qui l'ard. BELLEAU, 1, 49.

... faire ardoir les Nymfes dessous l'eau. 270.

Qui sit ardoir l'amoureuse Didon. 11, 90.

On dit pour vray qu'elle (la gagate) ne peut ardoir. 251.

... d'ardre encor, vous me ferez la grace.

DU BELLAY, 11, 131.

... il faut ardre tout beretique. IODELLE, 11, 150.

... auoit fait (que ie croy)

Sur l'autel d'or luy mesme ardre & sumer pour toy

L'encensoir plein de væux... 153.

Nous poind & nous and au dedans. 316.

... ars, prins, laffe... Ronsard, 1, 10.

... ardre à l'entour de la teste. II, 78.

Son cour ardoit de flames consumé. V, 71.

... espoir il donne D'ardoir en nostre Automne. Tyand, 114. ARNÉ. Voyes ERNER.

ARONDELLE, Hirondelle.

Qui t'aura, pierre d'Arondelle? BELLEAU, II, 239.

a Ode au roffignol & à l'arondelle. » TYARD, 154.

ARROI. Arrangement, disposition.

Leurs trofnes & leurs arroys. Ball, 1, 329.

... leurs braues arrois. II, 204.

En quel arroy il fait chaque voyage. 207.

... on tresbel arroy. 111, 285.

Mais il te faut payer les frais de son arroy. Ronsand, 11, 76. L'autre qui vient en magnifique arroy. 111, 163.

... elle vit un grand Roy

Que deux Tigres portoyent en magnifique arroy. IV, 321.

ARSOIR, HARSOIR. Hier au soir.

Moy! — Vous. — Qui ne suis arriuce Que d'arsoir en ceste contree. BAIF, 111, 238.

Harsoir, Marie, en prenant maugre toy Vn doux baiser... RONSARD, I, 188.

l'attachay des bouquets de cent mille couleurs, De mes pleurs arrofez harfoir dessus ta porte.

1, 291 et 427, note 378.

Harsoir en se iouant l'enfant de Cytheree ... IV, 14.

ARSOIRE. Brûlure.

... entrer en mes chaudes arfoires. Ball, IV, IS2.

ASPROYER. Devenir Apre, hérissé.

Tout à-l'entour s'y asproye l'hortye.

RONSARD, IV, 412, note 110.

ASSENER. « Affener, pour frapper ou on visoit, et proprement d'vn coup de Main. » Du Bellay, 1, 46.

> ... il se tourne, & promptement assene L'endroit certain où tressailloit la veine. RONSARD, III, 80.

#### ASSENTEMENT, Consentement,

Conduit tant par l'assentement Du chien que par sa propre veue. IODELLE, 11, 301.

ASSERVAGER (S'). Se mettre en servage.

Noble ne peut s'afferuager. BAIF, V, 28.

A-TANT. Après, bientôt après.

A-tant le iour sut grand, & sur ce ie m'esueille.

RONSARD, III, 343.

A-tant se teul la Nuit. 1V, 333.

A-tant se teut l'amoureuse Dryade. v, 301.

ATOUT. Avec, avec tout cela.

Mais ie n'ay eu ferme ny stable Ny le pas ny l'esprit atout. BAIF, IV, 86.

ATTEMPRANCE, ATTREMPANCE. Modération, désir modéré.

... de leurs mouuements une belle attrempance. BAIF, 11, 5.
... deguifez d'une attrempance vaine.

IODELLE, 11, 139.

ATTOUR. Ornement, parure.

... blanc attour d'une coysure sainde. Du Bellay, 1, 424.

ATTOURNÉ. Orné, paré.

... le chef de citez attourné. Ronsand, 111, 19.

ATTRAIRE. Attirer.

Qui attrairoit mes ennemis. BATP, ILI, 264.

Celuy, qui feeut les Boys

Et les Rochers attraire. DU BELLAY, 1, 193.

Li in lactori acquire. Do Dallari,

... ce cruel à mon amour attraire. 363.

C'est un gentil apas pour les oyseaux attraire. 473.

... Alors que l'ame éprise Ne peut auoir celuy qui toute à soy l'attrait. IODELLE, 1, 174.

## ATREMPER, ATTREMPER. Modérer, arranger.

D'extremes maux compasse un beureux bien, Attrempe-les... BAIF, 1, 15.

... atrempant ton chanter. 103.

De ma musette j'atremperoy le son. 111, 38.

AUBIN. Blanc de l'œuf, albumine.

L'aubin ressemble au feu qui peut tout animer.

RONSARD, 11, 33 et 468, note 17.

Ce font aubins alterez & pourris Qui d'une espece en une autre se forment Et d'aubins d'aust en oiseaux se transforment. V, 116.

Marcassus dit au sujet de ce passage : « Il prend assiss pour le iaune d'vn œuf, » et quelque étrange que paraisse cette interprétation, il faut avouer que l'ensemble du morceau semble l'exiger.

AUTRIER (L'). L'autre hier, avant-hier.

L'autrier en deuisant... BATF, 1, 103.

AVAL. En descendant.

... aual les fleuues. RONSARD, VI, 203.

AVALANT. Qui tombe.

Quand la Bize violente
Soufie la froidure,
La morte verdure
Sa beauté morne avalante
Tapifi piteuse dolente. BATP, 111, 61.

AVALE, AVALLE. Abattu, descendu.

... la perruque aualee. Baïr, 17, 195.
Fuyez à bride aualée. Du Bellay, 11, 2.
... le sein aualé. 294.

... si l'augure bien, quand ie voy pendre en bas Les nuaux auallex, mardy ne sera pas Si mouillé qu'auiourd'huy... RONSARD, 11, 282.

# AVALER, AVALLER. Abattre, faire descendre.

... puisse encor' dessus Pone & l'autre aelle De ces deux cœurs, le mien si bault voler, Qu'aultre amitié ne le puisse avaler. Du Bellay, 1, 269.

Bien malade est l'estomac,
O Lansac!
Lansac, l'honneur de Sainthonge,
Lequel ne peult avaller
Ton parler,
Oui iusqu'en l'ame se plonge. 274.

#### S'avaler:

... la chaleur s'auala. DU BELLAY, I, 374.
... lor: que le chaud s'auale. Ronsard, I, 101.
Sa barbe s'aualloit... IV, 279.

... le sourcy qui s'auale. v, 372. L'autre (nue) s'aualle aux plus basses campagnes. vi, 327.

#### AVEINDRE. Atteindre, prendre.

... sa grandeur ne sera courroucee, Qu'à mon retour des borribles combas, Hors de son croc mon Luth s'aueigue à-bas.

RONSARD, I, III.

De son bissac aveind vne Musette. III, 419.
... iamais de son costre elle ne l'aveignait. IV, 334.

## AVIER (S'). Commencer à vivre.

... dans nous s'auie
Contre nous ce felon... (l'amour). BAIF, 1, 242.

#### AVIVER.

... la flame vole en long : Puis eflargie aulua sa passure.

Ce mot, ancien dans la langue, était accompagné d'une note : « Avise, rendit viue. » Ronsard a modifié tout le passage, ainsi rédigé dans notre édition (111, 139) :

... on petit fen Qui denint grand, brenant sa nourriturs. AVOITRE. Enfant adultérin.

Nenny non bastarde tu n'es: Auoitre d'auoitre tu nais.

BATF, IV, 231 et 459, note 72.

BAGUE. Dans un sens libre.

Ceste Alix, mignarde & iolie, Bague fort bonne & bien polie. IODELLE, 1, 21.

La Fontaine a employé ce mot dans le même sens.

BAGUES. Bagages, hardes.

... maisons & bagues bien ouurées. Ronsand, III, 112.

BAILLER. Donner, livrer.

... bailler par efcrit aux bommes leur deftin. Rons and, vi, 23.

BALER, BALLER. Danser, sauter.

Tost en auant tost balant en arriere. BATP, I, 255.

Soit qu'elle parle, ou danse, ou balle, ou chante.

Du Bellat, 1, 120.

Bale au serain de la nuift. 11, 10.

... danser & baller. 195.

Baller, chanter, sonner, folastrer dans la couche. 213.

De bien baller on me donnoit le pris. 391.

Là Marion balloit ... RONSARD, 1, 162.

Tandis que vous dancez & ballez à vostre aife. 297.

... pour baller les Dames arrivoyent. II, 65.

Les vns au son de la flute percée

Baloyent armez une danse insensee. III, 19.

Ie n'oferay par les danses baler. 135.

... fantosmes ballans dessous l'aueugle nuich. TYARD, 166.

BALIER, BALLOYER. Balayer.

... les Zesirs de l'air ont balié les nues. Baïr, 11, 124. (Le vent) ... Balloyant terre & mer de son aile qui bruit.

BELLEAU, 11, 264.

Balier, faire la lexiue. 363.

... l'autre encor' va deuant balloyant. DU BELLAY, II, 446.

Aucunesois s'en-venoit balloyer
Le flot qui vient à Boulongne ondoyer. RONSARD, III, 243.

... ce vent qui nous fait En baloyant le Ciel le iour serain & net. 1v, 328.

BALLEUR, Danseur,

... balleurs qui chantoyent Euan, Iach, Euot.
RONSARD, IV, 359.

BANDON. Profusion, libéralité.

Grand bandon fait le grand larron. BAIF, v, 69.

BARAT. Tromperie.

... barat, feintife, & traison. Bair, v, 10.

BASSEUR. Infériorité, humilité.

Quelle basseur plus bumble se rencontre.

BATF, 1, 404, note 30.

Le vers qui précède se trouve dans l'édition de 1552; il a disparu des suivantes.

Façon de viure ou plus la basseur est égale. IODELLE, 11, 178. (La Décesse)... Qui les grandeurs egale à la basseur des berbes. RONSARD, 111, 188.

BAYE. Tromperie, récit imaginaire.

Mais ores me vient aux oreilles le ne sçay quoy de tes merueilles, le ne sçay quelle baye encor De sleches à la pointe d'or. BELLEAU, 1, 154.

... au lieu d'une Abbaye
Ou d'une autre faueur, luy donnoit une baye. RONSARD, IV, II9.

BAYER, BEER. Rester ouvert, rester bouche beaute.

Tu ne verras beer les portes grandes. Du Bellay, 1, 397.

Beant d'une attente veine. 11, 92.

Tous bayans apres la ladure. I Delle, 11, 200.

Rome s'yurant de leue parler (Dont le Nestar fembloit couler) Béanto en eux s'esmerueilla. Ronsand, 11, 152.

Dans l'édition originale des Odes, l'auteur de la Briene expostion fait sur ce passage la remarque suivante (f° 162):

« Beante figuifie autant que inhiant en latin, & est vn certain geste de la bouche miouuerte, lors que nous sommes rauis de quelque chose, & bien que ce soit vn vocable antique, & peu familier aus oreilles Françoises, comme est encore ce mot louangeant, en l'ode, du Protenotère de Durban, il n'est pas pourtant à resuser, mais à louer, d'autant que nous n'auons vn seul vocable (hors lui) propre pour desseiner telle assedien. Auienne, ò bons Dieus, que quelque hardi poète remette en vsage les vieus mots François, lesquels surent nostres, & que nous auons cruellement chasses, pour donner place à ne sçai quels etrangers Italiens & Latins. »

On lisuit dans la Franciade (III, 107):

Beer en songe & ne faire aucun bruit.

Ronsard a remplacé béer en fonge, par ouurir la bouche.

... à tous coups la vérue ne me prend : le bée en vain... RONSARD, V, 45.

BECHEVET. A tête bêche.

... dos contre dos bechenet accoupless. Belleau, 11, 17. Bechenet fur les flancs les testes abaisses. 329.

BEFFERIE. Moquerie, tromperie.

La mensonge & la befferie. BAIP, V, 160.

BELISTRER. Mendier, dérober.

Qu'on cherche autre que moy, qui par menteurs écris Pour beliftrer le bien qui gefne les esprits, Promette une autre vie

Aux Rois, qui meurdriffant eux mesmes leur renom...

IODELLE, 11, 323.

(Les flatteurs) ... Qui te ferent en sour, ainfi qu'eux, beliftrer. RONSARD, IV, 352. BELLEMENT. Doucement, agréablement.

Or dis-le moy tout bellement ... RONSARD, VI, 276.

BERS. Berceau.

Et comme tu dis, ie verray Si dans son bers le trouversy. BATP, IV, 182.

Heureux le bers... Rons and, 1, 66 et 394, note 142.

La note le donne comme un « Mot vandomois; » en réalité c'est un terme d'ancien français qui s'est conservé dans plusieurs dialectes.

... le bers du grand Saturnien. 111, 52.

BESSON, BESSONNES. Jumeau, jumelles.

... leurs bouchettes bessonnes. BELLEAU, 1, 205.

De ton sein blanchiffant le petit mont besson. 11, 99.

BESTIAL. Bétail.

... bestial effors. RONSARD, 11, 200.

BEZOGNER. Travailler.

... bezognoêt de l'érän... BATP, V, 332.

BIENHEURER. Rendre heureux.

... la Dame promét

Bienheurer fon amant, luy flatant sa pensee. BATF, 1, 166.

Gilet revient bienheurer mon amour. 111, 32.

... Pimmortel seiour entre les bien-heurez. BELLEAU, 11, 147.

... mon Roy reflaurer.

Et bien-heurer. IODELLE, 11, 165.

La Venus, qui d'on beur celeste nous bien-heure. 190.

Brouillant, mais bienheurant, le beau fil de tes ans. 292.

... bien-heurer le refle de la vie. RONSARD, V. 158.

... bien-heurer mon cour de quelque grace. TYARD, 45.

BIENHEURETE.

Les bienhouretes de l'homme. Du Bellay, 11, 8.

BIENVEIGNER. Bien accueillir, féliciter.

... va le recenant
Le bien-veigner... BAIF, 11, 269.

... bien veigner noftre coufes. BELLEAU, II, 434.

... d'one courtoife forte

Vint careffer Francus outre la porte Le bien-veignant... RONSARD, 111, 65.

BLASONNER, BLAZONNER. Décrire, louer, blamer.

Ca blazonnez ma fillette. BAIF, III, 77.

Le chef doré cestuy blasonnera. DU BELLAY, 1, 90. Blasonner ta grace gentile. 11, 358.

« le parle à ceus qui miserablement épient le moien pour blasonner les écris d'autrui. » Ronsand, 11, 481.

Il me suffift si l'honneur d'on seul verre Lequel tu m'as pour estreines donné,

Est dignement en mes vers blasonné. Ronsand, 111, 315.

Tu te mocques de moy & me viens blasonner. V, 403.

C'est un des mots dont Ronsard blâmait l'emploi vers la fin de sa vie. Voyez ci-dessus, p. 44.

BLESMIR. Rendre bleme.

Quel marbre encor', marbre pafle d'enuie, Blesmist le teint de la vermeille bouche?

DU BELLAY, 1, 132.

BOBANCE. Somptuosité, luxe,

... à bobance & souleté. BATF, 11, 447.

BOBANCER (SE). Faire des bombances.

Mais que sert par mille dangers

Domteur des peuples estrangers,
Se bobancer en leurs richesses? BAIF, 11, 344.

BORGNOYER. Regarder en sermant un œil.

... l'auise Charon Me borgnoyer d'un ail lousche. BAIF, 1, 84.

Du milieu de l'escu Gorgone s'esleuoit, Borgnoyant renfrongné... RONSARD, V, 24. BOUFANT. Qui se gonfle.

... boufante bypocrifie. BATF, V, 216.

BOUFER, BOUFFER (SE). S'enfler, se gonfler.

... vents impetueux, qui se bousent... Ronsand, IV, 302.

L'oreille vous tendez à ces promesses vaines,

Qui se bousent de vent ainst que bales pleines. V, 384.

La grenouille s'ensta contre le bœuf, de sorte Que pour trop se boussier sur l'heure creua morte, 429.

BOURDE. Mensonge.

Si le ruse marchand est menteur asseuré, Et s'il sçait pallter d'on sard bien coloré Mille bourdes, qu'il a en France rapportées.

DU BELLAY, 1, 469.

BOURRELER (SE). Se tourmenter.

A bon droit enrage se bourrelle soy-mesme. BAIP, IV, 293.

BOUTÉE. Effort, impulsion.

Elles vers luy toutes d'one boutee Prennent leur cours... BAIF, IV, 318.

BOUTER (SE). Se mettre, se jeter.

... s'i boute. BAIF, 1, 406, note 65.

Ce mot, qui se trouve dans l'édition de 1552, a été remplacé par : s'y iette (1, 77).

... si à ryre in te boutes. Du Bellat, 1, 170. Anchise adonc à raconter se boute. 427.

BRAISE. Ardeur, passion, amour, colère.

... la braise qui m'ard. IODELLE, 1, 25.

Chatouillé vrayment d'un grand aise De voir morte du tout la braise Qui me consumoit...

Ronsard, 11, 354 et 501, note 187.

.. soufre que is te baise, ·
Pour refreschir ceste amoureuse braise
Oui m'ard le cour... v . 69.

BRANCHÉ. Perché, juché sur une branche.

Amour branché... BATF, IV, 281.

BRASSER. Remuer, susciter.

... Neptune le Ray,
Qui brasse la mer cruelle. BAIF, II, I30.
De tourmente forte est brasse. 419.
... ne brasser contre le chef. BAIF, IV, I43.

BREHAIN, BREHAIGNE, BREHAGNE, BREHEGNE. Stérile.

... Brehain sans porter,
L'on voit souvent tel esprit auorter. BAIR, I, 8.
Et qui de Saules brehains s'egaloyent sous les frais ombrages.
(Vers bassins.) II, 70.

Chaussebraye jeune espousa
Vne vieille brehegne same. 17, 223.

« La Nature certes n'est point denenue si Breheigne, qu'elle n'ensentast de nostre Tens des Platons & des Aristotes. » D $\sigma$  Bellay, 1, 24.

... vache brehaigne. 406.

... truye infertile & brehaigne. Rousard, III, 108. ... bien que mes brebis ne soyent ismais brehaignes. 296.

... les ventres des campagnes
Fertiles maintenant, & maintenant brehagnes, v1, 314.
Brehaigne & infertile. 462.

BREHAIGNÉ. Eunuque.

... a brehaigné. BAIF, IV, 75.

BRIGANDER. Se livrer au brigandage, ravager.

... ils n'eussent brigandée La Gaule. RONSARD, v, 414.

## BRIL. Ronsard a dit dans l'Épilaphe de François Rabelais (VI, 255):

Or toy quiconque fois qui paffes, Sur sa fossa répan des tasses, Répan du bril, & des slacons...

« Ripan du bril, probablement des verres, parce que le verre brille, » dit Sainte-Beuve au sujet de ce passage, dans son édition des Œuvres choisies de Ronsard. Mais il est impossible de trouver le sens de verre dans le mot bril. M. Moland, qui a donné une nouvelle édition de ce choix, remarque avec raison que bril, breil, breuil, broil, signifie « ramée, branches d'arbres, feuillage, jeune bois. » C'est la meilleure interprétation. Eustache Deschamps célèbre le printemps qui fait

Chanter foulz le bril Le tres plaisant rossignol.

Voyez le Glossaire de M. Godefroy, au mot brail.

Pour que l'explication convint complètement au passage, il faudrait donner au mot bril le sens de pampre, qu'il avait peutêtre dans quelque dialecte.

M. Mellerio s'est tiré autrement de la difficulté : « Bril, dit-il, orthographe de Ronsard pour brie, fromage de Brie. » Ajoutons, pour être juste, qu'il accompagne cette interprétation inattendue d'un point interrogatif.

BRINBALLER. Remuer, agiter.

Toufours fonnant & brinballant, Carrillonnant, bruyant, tremblant. Belleau, 1, 115.

BROUEE. Pluie, brouillard.

Qui croiroit que d'one brouce Naisse la Cigale enrouce? Belleau, 11, 206.

BUSSARD. Barrique.

... Buffard toufours vyde. Du Bellat, 1, 262.

BUYE, Cruche.

Demain le Troyen de sa buye Espandra l'asu... RONSARD, 11, 201. (Hylas) ... tient la buye, Qu'à front panché laisse tomber en l'eau. v, 128.

CAROLE, CAROLLE, CARROLLE. Danse en rond aux chansons.

... lierre amy des vineuses carolles. BAIF, 11, 210.

Font ...

Leurs caroles. DU BELLAY, 11, 86.

Arrondir vous me verrez

Par mainte maniere

De branles que vous orrez

Ma Carrolle entiere. IODELLE, 11, 51.

... rany des saults de vos caroles. RONSARD, I, 2.

... la carole elle mesme commence. III, 129.

Countant... les prez de carolles. 388.

... en tournant leurs caroles. IV, 139.

Vireuoltant à l'entour des caroles. V, 162.

Demenez ici vos caroles, Muses... 307.

CAROLER, CAROLLER, CARROLER, CHAROLER Danser en rond.

Le rond bal des Oreades,

... de mein en main carolant. BAIP, 11, 306.

Ballant & charolant au Bacchanal feftin. DORAT, 25.

a ... i'ay viê de... carrolant, pour danfant. » Du Bellat, 1, 337.

... carrolant par fremissantes troppes. 347.

Sonnez, ballez, carollez. IODELLE, II, SI.

Là carollovent à treffes descoifées

De main à main les Nymphes & les Fées. RONSARD, V, 127.

CARROY. Rue, chemin, route.

Dans le carroy d'une trompeuse voye. Ronsand, VI, 426.

CAUT. Prudent.

... le cant Iupiter ... BATP, 11, 287.

... les peu cantes bergeres. DU BELLAY, 11, 126.
... l'innocente & peu cante ieunesse. Ronsard, 1, 357.

CAUTELLE. Ruse.

... glueuse cautelle. RONSARD, 1, 189. ... traitreuse cautelle. VI. 6.

CAUTEMENT. Avec prudence.

Sounent & cautement l'Elephant s'enertue. IODELLE, 11, 273.

CAVEIN. Creux, vallée, trou.

... repaire aux caucins des montagnes. BATP, II, 8.
... Grand le grand doit eftre

Et fust-il au fond d'un cauein. v, 105.

CÉLESTIEL. Céleste.

Toute la Court celeftielle. BAIF, III, 250.

Ronsard a dit, en parlant d'un verre (111, 316) :

Toy retenant comme celestiel Le rond, le creux, & la couleur du ciel,

et Marcassus a mis en note: « Celefiel, Mot nouveau, pour celefte. » Il remonte au contraire à l'origine de la langue. Dans Adam, notre plus ancienne composition dramatique, Éve parlant du fruit de l'arbre de la science dit:

Quel fauor a? - Celeftial!

répond Satan.

CEMAIDIEUX, Ainsi Dien m'aide!

... Cemaidieux,
le ne scay ny doù ie m'en vien
Ny quel chemin c'est que ie tien. BAIF, IV, 31.
Ce maldieux, à ce qu'ay pu voir
Sa troigne, il pourroit y auoir
Ce jourduy de la brouillerie. 70.

CERNE. Cercle, circuit.

Comme d'un cerne d'or son chef environna D'un chapelet de fleurs... RONSARD. Le poète a modifié ce passage. On lit dans l'édition de 1584, suivie par nous (11, 75):

De deux ou de trois fleurs fon chef enuironna. Il fist trois petits feux en cerne tout en rond.

RONSARD, IV, 173.

... piege fait en cerne. v, 40.

... le serpent de Lerne Qui sept arpens empeschoit de son cerne. V, 114. Failes un cerne en rond... 401.

... tout le cerne en brief accompliront. VI, 203.

CHALOIR. Importer, se soucier.

... ie n'ay quant à moy tant à cueur mon vouloir, Que ie n'aime plusost du vostre me chaloir. BAIP, III, 149. Plus ne luy chault de ce que lon dist d'alle. Du Bellat, 1, 148.

De Carthage ne te chaut. 375.

Si de nous te chalut onques. II, 72.

... que du corps il ne me chaille. IODELLE, II, 29.

... de rien me me chaut. RONSARD, I, 8.

Ie me consume, & vous en chaut bien pen. 55.

Dame, ie meurs pour vous, & si ne vous en chaut. VI, 22.

Il ne te chaut de toutes mes clameurs. 268.

Là ie viusy pour plus ne me chaloyr. 357.

Plus se soucie, & moings elle sen chault. 423.

CHAMAILLER. Frapper à coups d'épèc.

... viennent à chamailler Leurs morions ferrez... RONSARD, IV, 297.

CHAPLIS. Bruit, cliquetis d'armes.

Le roide & dru chaplis, borrible au retentir. IODELLE, II, 264.

CHARTRE. Prison.

O doules chartrel ... Du BELLAY, 1, 123.

CHASTOY. Réprimande, correction.

Chastoy d'ami c'est bonnencontre. BAIF, V. 21.

CHAUVIR. Dresser, remuer.

... les plus lourds animaux En ont channy des oreilles. Du Bellay, 11, 58.

CHEF. Tête.

Tirent fon chef bors de l'onde. Du Bellay, 1, 287.

Le chef vieillart des forests. 11, 321.
... chef mortel... Tyard, 89.

Mettre à chef. Effectuer, réaliser, manisester.

Qui ne cognoist les faids de sa ieune vaillance, Mise à ches en Escosse... Ronsand, v1, 246.

CHEOIR. Tomber.

... traiz de la tempeste De l'horrible main chëans. Du Bellay, 1, 149. Plus dru que ne chet la gresse. 11, 320.

Cheutes à terre elles feuffent demain. Ronsand, VI, 7.

CHESMER (SE). Maigrir, se chagriner.

... tout le Monde se chesme. RONSARD, VI, 280.

CHEVALER. Poursuivre, guetter.

... Poyfean sembloit grand : ses gluaux il apreste, L'attend & le cheuale... BAIF, IV, 281.

CHEVANCE. Bien.

Mais à toy n'est pas la chevance. BAÏF, IV, 304. Bien ay-ie, comme toy, suissy des mon ensunce, Ce qui m'a plus acquis d'honneur que de chevance.

DU BELLAY, 11, 399.

Craignant de perdre bonneur, dignitez & cheuance.
RONSARD, IV, 349.

CHEVESTRE, Licol.

En vain ie tache ofter de mon col ce cheuestre. BAIF, 1, 174.

Hà! qu'il est mal-seant au pastoureau champestre De se rendre forçat, & trainer le cheuestre. Belleau, II, 45. Il soussre que sa main le cheuestre luy mette Plein de boupes de soye... RONSAED, III, 360.

CHEVIR. Venir à chef, à bout.

On n'en pounoit cheuir ... DORAT, 49.

Molière a mis cette expression dans la bouche de Monsieur Dimanche, qui, en sa qualité de bourgeois de Paris, conserve les vieilles expressions. Voyez Don Juan, IV, 3.

CIL. Celui.

١

... cil qui la porte... BELLEAU, 11, 244. ... cil qui fils du vray Dieu feuft. DORAT, 19.

Cil qui estoit iadis chef des voleurs d'Eglises. 31.

... cil qui du Troyen combat Dressa le superbe tropbée. Du Bellay, 1, 260.

... cil qui affemble Pour sa persection trois triades ensemble. RONSARD, V, 350.

CLIQUER. Faire du bruit, du cliquetis.

Toufours d'un craquetis leur maschoire cliquoit.

RONSARD, 1V, 169.

... il oit cliquer les armes. VI, 285.

COI, COIE, COY, COYE, Calme, tranquille,

Qu'il le meintienne à ses coies proninces. BATP, 11, 406.

... rinage coy. 441.

Vn coy sommeil... DU BELLAY, 1, 94.

... de pié coy ce cruel m'atendit. 123.

... de pié coy l'attendoit. IODELLE, 11, 262.

... coye fans broncher. RONSARD, 11, 418.

... l'eau de Sofne coye. V, 121.

... antre coy. 277.

Dans le passage suivant de Ronsard coy est employé adverbialement (IV, 147):

... fi ta langue en ton palais n'est coy.

# COINT. Ajusté, agréable.

... elle est propre, cointe & nête. BATE, III, 299.

On ne voit rien qui foit plus coint. IV, II5.

... danses gayes & cointes. Du Bellay, 1, 195.

Sans toy rien n'est de beau de vaillant ny de coint.

RONSARD, I, 149.

COINTOYER. Ajuster, polir.

Son front craffeux se polifi, se cointoye. BATF, III, 46.

COMMUNE (LA). La foule, le vulgaire.

Méprisant faueurs & tresors
Tant enuiez par la commune. Ronsand, vi, 304.

COMPAGNÉE, COMPAIGNÉE. Compagnie.

Nous aurous bonne compagnee. Belleau, II, 421. ... voftre compaignée. Ronsard, vi, 441.

COMPAIN, COMPAING. Compagnon.

Et toy compain, n'aimes-tu pas encore? BAIF, 111, 58. Tu tiens compain à bien peu d'achoison. 59.

Debout, i'enten la brigade, I'oy l'aubade

De nos compaings eniouez. Ronsard, v, 213.

Ronsard a remplacé compaings par amis.

## COMPAS. Mesure.

... estoit sobre à son repas

Et ne mangeoit que par compas. Du Bellay, II, 357.

... bauts & sainds decrets d'un Senat par compas.

I ODELLE, II, 227.

... fredons accordez par compas. Ronsard, 11, 178.

Il entre en l'Antre, & alloit par compas. v, 75.

Il fonge, il fantastique, il n'a point de compas. 385.

COMPASSER. Mesurer, regler.

... chacun membre apart compasse. BAIF, IV, IS7.

... nostre esprit de seu, qui gouverne & compasse Toutes noz actions... Du Bellay, 1, 466.

Ie pense voir à contempler ta face, La sainde main, qui saindement compasse De Critolas le iuste contrepoix, 11, 135.

... pour bien compasser une lettre à la main, Il y est excellent autant qu'on scauroit dire. 196.

De la terre, & du ciel, la rondeur compassoit. 265.

Ainfi le monde on peult sur Rome compasser, 276.

Soit qu'elle rie ou soit qu'elle compasse Au son du luth le nombre de ses pas. Ronsand, 1, 65.

#### COMPLAINTE. Plainte.

Mes complaintes ie reueille. DU BELLAY, 1, 374.

. . la complainte & le dueil. 414.

... mille complaintes vaines. 11, 340.

La fourde Mort n'entend point ta complainte.

RONSARD, V, 295.

COMPLANT. Lieu planté d'arbres, verger.

... on ne voit rien de beau

Qu'aisément on ne trouve en ce complant nouveau.

BELLEAU, 1, 233.

l'ay planté, i'ay semé, i'ay sait le iardinage, Dresse complant nouveau... 11, 267.

CONCHIER. Souiller.

... conchier une maifon d'ordure. BAIF, 11, 361.

CONFORT. Soulagement, aide.

... pour me donner confort. DU BELLAT, 1, 355.

Quelque confort auroit nostre misere. Ronsard, v, 294.

La Parque il supplia de luy donner confort. 315.

CONNIN, CONNIL, COUNIL. Lapin.

Les gardons des counils banteront les tannieres, Et les counils au lieu des gardons les riuieres. BAIF, 111, 40.

Vn connil... BELLEAU, 11, 114.

Courte les connins tourmentoit. RONSARD, V, 319.

## CONQUEREUR. Conquérant.

Mais que sont aujourdhuy les plus grands conquereurs?

BATF, 11, 227.

... de la Gaule il fera conquereur. RONSARD, 111, 119.
... braue entre les conquereurs. v, 282.

#### CONQUESTER. Conquérir.

Aueugle eust entrepris d'aller lors conquester La terre... IODELLE, 11, 252.

... ton bel arc qui le monde conqueste. RONSARD, 111, 63.

# CONTRE-VAL. En bas, en descendant.

... l'eau des torrens roulante contre val. BAIF, IV, 285.

... quand les torrens se roulent contre-val. Rons and, IV, 32.

· Voyez ENCONTREVAL.

## CONVOY. Cortège, accompagnement.

... voyant le bateau qui s'enfuyoit de moy Parlant à Marion ie chantay ce convoy. RONSARD, 1, 166.

### CONVOYER. Conduire.

Ou son destin l'appelle & le conuoye.

RONSARD, Franciade, liv. I.

Le morcean où se trouvait ce vers a disparu de l'édition de 1584.

CORNIER. Coin.

Des quatre corniers du monde. BELLEAU, I, 57. CORRIVAL. Rival.

... fon corriual Acis. BAIF, III, 46.

COTTISER (plus ordinalrement catir). Envelopper, environmer, frapper.

Le faisans assieger dans Paris, cottiser Ses suiels... IODELLE, 11, 134.

## COUE. Qui a une queue.

... renard coué. BATF, 111, 360.
Cont scorpious couez. IV, 346 et 464, note 116.

COUHARDISE. Poltronnerie. « Temerité & conbardife. » Rou-SARD, VI, 467.

COUPAUT. Cocu.

Badin mary, par là ce n'est, Que coupaut il t'en souloit saire.

BATF, IV, 344 et 463, note 114.

COUPEAU. Sommet d'une montagne.

... le coupeau
Du cheuelu Parnase. Ronsard, 11, 311.

COUPPIER. Celui qui remplit la coupe. Échanson.

Le beau Couppier Troyen, qui verse à boire aux Dieux.

Du Bellay, 11, 218.

COURCE. Courroucé, fáché.

Le Dieu courcé... BATF, 1, 25.

COURCER (SE). Se flicher.

... ne te cource. BATP, IV, 145.

COURRE. Courir.

Le voyant sur luy courre... IODELLE, 11, 261.

La forme archaïque de l'infinitif a subsisté en Vénerie. Voyez Mots techniques.

COURTIL. Jardin.

Elle nous fift rentrer en nos premiers herbages, En nos premiers courtils... RONSARD, 111, 369.

CROLER, CROULLER. Ebranier, secouer.

... d'un branlement
Crolent le plus seur element. Belleau, 1, 85.

Alloyent criant, burlant, dodinant & crollant Leur vifage masqui, de Serpens tout grouillant. 11, 170.

> ... Iuppiter... croullant Vn fondre à triple pointe... DORAT, 24.

#### CROUILLET. Loquet.

... luy mesme m'ordonna

D'en toucher (d'une bouteille) le crouillet de fon buis à quiconque Ne me voudroit aimer : Perrichon, vu-t'en donque En frotter le crouillet de Roulin...

BATF, 111, 86 et 378, note 28.

... il fait (le bouc) vn grand bruit dedans l'estable, & puis En poussant le crouillet de sa corne ouure l'buis.

RONSARD, 111, 362.

Voyez DESCROUILLER.

#### CUIDER. Penser.

Moy ne ponuant parler, le mal tu ne veux lire, Que mon cour par mes yeux debors cuide ietter. BATF, I, 104.

Et toy mon ame oifine cuides-tu Anoir tant d'heur sans laisser la campagne? 120.

... cuidé-ie consumer

De vostre onde le seu... 123.

Si de mon estomac pousser debors ie cuide Touts mes ennuis cruels... 162.

Ingratement is no cuidasse Ausir mon service perdu. V, 190.

Où est celuy qui tant s'abuse De cuider encores voler. Du Bellat, 1, 241.

... on enst cuidé, Qu'il eut feul fons soy possedé La vierge Astres auec sa bande. I ODELLE, 11, 172.

Son ame, que ie cuide, alla des cieux tirant Tous les tens plus parfaits... 191.

Is is cuiday an Soleil comparer. TYARD, 15.

# DA, DEA. Vrai, vraiment.

Dea! depuis que tu m'aymois,
Par neuf mois
La Lune n'est retournes. Bair, 1, 87.
Non ferons da... RONSARD, VI, 276.
... Ha dea? venez le voir. 289.

DACE. Tribut, impôt.

Les daces, puis les paillardifes. IODELLE, 11, 349. Daces, impofes... RONSARD, VI, 333.

DAM. Dommage, perte.

Mais à fon dam il fist epreune. DU BELLAY, 1, 157. Cherche le feu, lequal il a tronné, Apres l'anoir à fon dam espreuné. 11, 293.

... d woftre dam ... RONSARD, V, 338.

DAVANT. Avant.

Dauant ses ans coupa sa vie... Ronsard, v, 314.

DÉCEVANCE. Tromperie.

Vn cœur rempli de deceuance.

Ce mot qui se trouvait au quatrième vers d'une chanson de Ronsard (1, 150, 2° chanson) a disparu de la rédaction définitive.

DECHEOIR. Décliner.

... dechet en sa vieilleffe. BELLEAU, 1, 54.

Il aduient toutesfois que ce nouneau succès Dechet auec le tempe, comme celuy du pere. 11, 276.

DECONFORTÉ. Affligé, découragé.

... vne deconfortee

Famille... IODELEE, 11, 239.
Voyez DESCONFORTER (SE).

DEDUIT. Passe-temps, récréation.

... ie preigne men deduit. BAIF, I, 402, note 17.

Cette expression, qui se trouve dans l'édition de 1552, a été supprimée dans les suivantes.

Son plaifer, son deduit, ses jeux, ses paffetemps.

RONSARD, 1, 233.

Au reste elle est en danse, en festins & deduit. III, 338.

DEFAILLIR. Manquer.

... l'eftrit ley deffault. Du Bellay, 1, 373.

Là Simois, Xanthe, & le camp Gregoois Ne defaudront, quelque part où tu fois. 399.

... defaillant la force à ton courage. A17.

... rien que la liberté Ne me failloit : mais defaillant icelle, Me defailloit toute chofe auec elle. II, 383.

En vous voyant tout le cœur me desaut.

RONSARD, IV, 380.

... le cœur luy defaut. VI, 193.

... Pargent defaut. 334.

DEFINER. Finir, mourir.

Toute chofe nais, define, Tantôt croit & puis decline. BATP, 1V, 286.

DEGASTER. Dévaster, détruire.

Que des arbres le feu vienne aux espis descendre Tant qu'il degaste tout ... BATF, III, 81.

DÉGOUT. Ce qui égoutte, ce qui tombe.

... le degout d'une plaie dorse. DU BELLAY, 11, 285.

Comme un torrent, qui s'enfle & renouvelle Par le dégout des bauts sommets chenus. 525.

DEGOUTER. Égoutter, tomber.

Comme lon dit que Iupiter Au tems jadis fit degouter Vne pluye d'or au giron De Danés... BAIF, IV, 67.

Le beau cristal des sainstz yeulx de Madame Entre les lyz & roses degoutoit ... Du BRLLAY, 1, 117.

DEHALLE, DESHALE. Maigre, affaibli.

Mes membres descharnez, dehallez & noircis. BELLEAU, 11, 164. Vraiment quand tu estois à Paris l'autre année, Descharné, deshalé, la couleur bazanée. RONSARD, V, 404.

« Comme on dit quand les cheuaux maigrissent. » Note de GARNIER.

DEHETTER. Egayer, réjouir.

C'est de la deilé
Que nous vient
La fainte gayeté
Qui dehette
Tellement
Ca troupeau tempesté

De ton chatouillard affolement. BATP, 11, 213.

DELAIER, DELAYER, DILAYER. Retarder, différer.

Dy moy fans delaier... BATP, III, 139.
... delayer la gloire. IODELLE, II, 63.
... il dilaye mal-feur. 190.

DELIVRE. Libre, affranchi.

... voler franche & deliure. Du Bellat, 1, 115.

... vous mes vers deliures & legers. 138.

Des ennuis deliure. 186.

Ton serf esprit ne sera point De peur deliure... 250.

... d'ambition i'estois franc & deliure. 11, 185.

... esprit du corps franc & deliure. 403.

Tel amour ne peut-il de crime eftre deliure? IODELLE, 11, 32.

... esprit vrayment baut & deliure. 215.

Eftre deliure & trainer son lien. RONSARD, 1, 42.

... rompre le fardeau pour estre plus deliure. 226.

... pensant que son col sust deliure Du ioug pressant où luy conuenoit viure.

RONSARD, VI, 422.

De toute affection deliure & dispensee. TYARD, 22.

DEMEURANCE. Demeure.

Va l'en ailleurs chercher ta demeurance. RONSARD, 1, 56. DEPARAGER. Mésallier.

> ... te prenant en mariage, De rien ie ne te deparage.

> > BATF, 111, 101 et 378, note 29.

Bien que soyez deparagée, Vous n'y perdrez... IV, 433.

DÉPENDRE, DESPANDRE, DESPENDRE. Dépenser.

« Non toutesfois... qu'on doyue estimer les Cieux & la Nature y anoir dependu toute leur vertu. » Du Bellay, 1, 29.

... le bien mal acquis est plus mal despendu. 324.

Le tems aux liures despandu. 439.

En moins d'un an tout cela fut vendu, Et en banquets & presens despendu. 11, 394.

... vous verrez adoncques
Combien l'ame & le fang plus volontiers despend
Celuy qui sa patrie & son prince desend,
Que l'estranger soldat... 497.

Les autres vendent l'equipage, Harnois, cheuanx, & attelage, Et tout pour despendre en delices. IODELLE, 1, 35.

... l'autre me despend Et me répand : & quand suis répandu, Lors il se pend, s'il m'a tout dépendu. Ronsand, vi, 288.

« Despendoient l'ancre à m'injurier. » 442.

. Ayant defendu quelque temps à vostre service. » TYARD, 9.

DEPESTRER. Débarrasser, dégager.

Les autres font lours naus au largue depettrer.

IODELLE, 11, 255.

DESARROY. Voyez DESROY, forme de l'ancieu français. DESCHAUX. Dechaussé.

... l'autre à pieds deschaux gache le vin nouueau,

... l'autre de ses pieds presse le vin nouneau. RONSARD, 111, 439.

DESCONFORT. Accident, détresse.

... les Princes
Tombez en desconsort. Ronsand, v, 309.

DESCONFORTER (SE). S'affliger, se désoler.

Si ie me desconforte. Tyard, 75.

Vovez DÉCONFORTÉ.

DESCROUILLER, Ouvrir.

... descronille de ta corne Les portes de l'an nouseau. RONSARD, 11, 171 et 489, note 90.

Voyez CROUILLET.

DÉSERTER. Rendre désert.

Nous ruinons nos propres villes!
Chams & villages defectous!
BAIF, V, 247 et 404, note 122.

DESOR. Dorénavant, désormais.

Desor is me soumets
A celle peine dure. Base, 1, 35.

Moy donc à qui desor sans aucun vain espoir, Le temps & mon Demon, ton regne & mon devoir, Commandent de sortir bors de ma solitude. IODELLE, II, 220.

> ... c'est borreur que desor Hector, Achile... 274.

DESPERER. Désespérer.

De l'eftat il faut desperer. BAIF, v, 118.

DESPIT. Adjectif. Irrité.

La mort despite contre moi. RONSARD, 11, 268.

Ne soyez point chagrin, despit ne surieux. V, 354.

DESPOIR. Désespoir.

... fon dueil en despoit ramaffant. BATF, 11, 175.

... Mon tourment de despoir renforcer. 265.
... par despoir estréme. 111, 116.
La nue & pauure Poèse
Rien que despoir ne se promet. V, 210.

## DESROY, DESARROY.

... tirant les elements enclos,
De ce desroy... BAIP, 1, 16.
... luy non endormy l'a pris en desarroy. IV, 219.
Fasché d'un tel desroy. RONSARD, 18, 194.

DESSEIGNER. Tracer, former un projet, esquisser un plan.

... n'ay-ie pas brauement
Desseigné l'entreprise l... BAIV, IV, IIS.
... vous, qui d'une telle prise
Auex premierement desseigné l'entreprise. Du BRLLAY, I, 312.
... desseigner du ciel la belle architesture. II, 167.
... mander, desseigner d'parler
Tant bien... IODELLE, II, 293.

DESSERTE. a Defferte, demerite, forfait. » Note de Belleau à l'occasion du passage suivant :

Ia defia ta desserte
Te fuit, peuple mutin. Ronsand, 11, 194.

DESSERVIR. Meriter, obtenir.

... chascume action

Solon qu'elle dessert, se doit tenir certaine

De recessoir de vous son loyer ou sa peine. Du Ballay, 1, 213.

Si rien ie puis desseruir. 11, 343.

(Si autre bien ie ne puis desseruir.) 373.

DESTOURBER, Troubler,

... ie te pry de lire Ce que ie l'écris, à loifir Sans destourber nofire plaifir. BAIF, 1, 379. ... que nul flet doffu ne destourbe se rame. RONBARD, 1, 167. Ce n'est pas tour d'amy que d'auoir destrobé Nos nopces par argent, & d'auoir destourbé Sous ombre de present, la volonté du pere. IV, 294.

DESVIER, DEVIER. Quitter la vie, trépasser, mourir.

... fes discours par lesquels is desvie. RONSARD, 1, 80.

Au corps fi tost il ne deuie. VI, 65.

DESVOYER. Égarer, détourner de la voie.

Voicy la sœur de son sens desuoyée. Du Bellay, 1, 372.

DETOURBIER. Obstacle.

Lors que lon a de viure le moyen
Sans detourbier dans un aifé lien. BATP, II, 169.
De viure en doux repos les Dieux font un exemple,
Eux qui tousours contens de leur prosperité

Menent sans detourbier une tranquillité. 414.

DETRACTER. Blamer.

... Tout chacun m'en portoit Enuie, & de moy detractoit En derriere... BATF, IV, 47.

DEUL. Deuil, peine, chagrin.

... pour ta mort faire deul. Du Bellay, 1, 379.

DEVALER. Descendre.

Qui a peu voir celle que Dèle adore, Se deualer de fon cercle congneu. Du Bellay, 1, 89. Deualer de fa hautesse. 266.

... son manteau qui du col denaloit. 352.

Quand dessus nous la nuit est denalée. 369.

Au plus couuert du chemin devallez. 423.

... deualler les arbres des montaignes. 452.

S'il te plaift de son lieu le faire deualler. II, 215.

Le corps de Rome en cendre est deuallé. 266.

Ton ame, qui premiere ici bas devala. IODELLE, 11, 322.

DEVANTEAU. Tablier. « Quelque vieux deuantesu d'vne bonne femme. » RONSARD, VI, 483.

DEVERS. Près, vers.

Tentoft deuers ceci, tantoft deuers cela. I ODELLE, II, 221.

DEVISER. Discourir, raconter, décrire.

Bref il est si poltron, pour bien le deuiser.

DU BELLAY, 11, 196.

DIFFAME. Honte, opprobre, diffamation.

Ne veux-tu point cesser par ton menteur dissame
De vouloir outrager l'honneur saint de Madame. BAIV, 1, 258.

Vrayment ce m'est un grand dissame D'auoir demonré insqu'à ores : IODELLE, 1, 30.

... tort ou diffame. 79.

l'ay veu de tels gallans sortir de grans diffames.

RONSARD, V, 423.

... scandaleux diffame. VI, 22.

... loin de diffame. 175.

... le desbonneur, la bonte, & le diffame. 369.

DISCORD. Différend, démélé, dispute.

... le discord, d'une fureur nounelle Vint arracher des mains... DU BELLAY, 1, 303.

Pour vn foupçon ne voudroit vn discord Contre celuy qui l'a sauut de mort. RONSARD, III, 108.

> La volupté, la gourmandise, Le vin & le discord auss... v, 328.

Voyez DISCORDER, ci-dessus, p. 122.

DITIER. Pièce de vers.

Vn beau ditier amoureux. BATF, 1, 64.

... dy de la fillette Quelque ditier amoureux. III, 77.

... fi d'Amour ie veux mettre en auant Quelque ditier... IV, 318.

## DOULEUSER, DOULOIR (SE). Se plaindre.

... point ie ne m'en deux. Bair, 1, 32 et 403, note 27.
Toufiours quelque facheux se trenue,
Qui du tems se douleusera. 11, 459.

... fans que t'en doulusses. v. 22.

... pour sa fille encor elle veut se douloir. BELLEAU, II, 338.

Si ie me deulx, mes larmes la font rire. Du Bellay, 1, 99.

... que le temps m'ait appris la science De me douloir ausceuss patience. 361.

Qui se plaint, qui se deult, qui murmure, qui crie. 11, 174.

Sounent mollement is me deulx. IODELLE, 1, 23.

... is n'ey ensie De me douloir... Ronsand, 1, 6.

De me douldir... ROMSARD, I, O

... le mel dent is me deulx.

Ie me deulx? non, mais dont ie suis bien aise. 87.

... encores de la playe le me deuls... 111, 410.

Sans luy (l'argent), plus qu'un malade, un Medecin se deut. 1 V, 342.

... ce qui plus me deult ... V, 384.

... en armes ils s'en deulent. VI, IS.

Iamais peine ne fouci

Ne feront que ie me dueille. 55.

Plus ils en ont, plus se plaignent & deulent. 332.

... me doulant einfi ioyenfement,

Mon seul plaiser c'est sans sin me douloir. TYARD, 25.

DOUTANCE. Doute, crainte, hésitation.

... fans doutance. Donat, 34.

DRILLANT. Brillant, étincelant, sautillant.

... vn paffereau drillant. Balf, 11, 131.

... vne eftoile drillante.

RONSARD, 1, 51 et 391, note 108.

... les effoiles drillantes. 139.

#### Ce vers de Ronsard:

Deux camps drillants de fourmis,

a été remplacé, dans les dernières éditions, par :

Deux camps de rouges fourmis. (11, 347).

... drillant acier. v , 82.

... drillante oreille, III.

DRILLER, Briller, étinceler, sautiller.

Sus danson, sus drillon nos pas. BATF, II, 306.

Comme le fer dans la fournaise Enseueli dessous la braise

Drille & flamboye estincelant. BELLEAU, 174.

On ne voit point la nuis tant d'effoiles flambantes Driller au firmament... RONSARD, IV, 181.

DUICT. Participe passé de duire. Dressé, instruit.

Ne vous a til pas bien instruites?

— Ie te les baille toutes duices. BAIP, 111, 286.

DUIRE. Convenir, appartenir.

Estimeront les martiales stames

Duire plustost aux gendarmes qu'aux semmes.

RONSARD, III, 253.

DUISANT, DUYSANT. Adjectif verbal de duire. Convenable, agréable, approprié.

... le Iour luysant Au Labeur duysant Sa Lueur expose. Du Bellay, 1, 183.

Mon Dieu, que tes beaux presens Sont duisans. 388.

La robe & les arcs duisans Aux pucelles de Taygeste. RONSARD, 11, 242.

Guignant de l'ail les arbres les plus beaux Et plus duisans à tourner en vaisseux. III, 22. EBAHISSEMENT. Surprise, étonnement.

Qui de la Harpe Thracienne A ouy la voix ancienne Des foretz l'Ebahissement. Du Brillay, I, 188.

ÉBAÏ, ÉBAYE. Surpris, étonné.

... ne fuis pas trop ébaye S'elle est amoureuse de luy. BATF, III, 299. ... faisant bien de l'ebaï

Quoy qu'ils facent ie les admire. 1V, 24.

EBANOYER, ESBANOYER (S'). S'ébattre, se divertir.

... la riue costoyoyent,

Et sous son chant nouaus s'esbanoyoyent. BATF, 11, 75.

... ces cheueux ondoyans

Comme tes flotz au vent s'ebanoyans. DU BELLAY, 1, 128.

Tes cleres eaux s'en vont ebanoyant. 225.

... d'une aile plus large en l'air s'esbanoyant. 11, 271.

ÉBARLUER. Éblouir.

... elle ebarluë

L'ennemy frappe dans la vue. BAIF, 111, 187.

ÉBLOUISSON. Éblouissement.

... ie fus éblouy d'une éblouisson telle. BAIF, 1, 159.

ECACHER. Aplatir, froisser.

D'enbaut elle fond & s'écache.

BAIF, V. 39 et 388, note 23.

ÉCHELER, ÉCHELLER, ESCHELER, ESCHELLER. Escalader.

> ... le foudre brizant sa teste Le renuersa du plus baut seste Du mur qu'il alloit échelant. BAIF, III, 125. Les cieux escheler il voudroit. V, 198.

Voulans echeller les Dieux. BELLEAU, 1, 92.

Plantez deffus les monts pour escheller les cieux.

DU BELLAY, 11, 269.

... quand tes fils Iupiter eschellerent. IODELLE, 1, 147.

Hé, qu'est-ce apres des Geans, qui les cieux Ont eschelé pour en chasser les Dieux? Ronsard, IV, 275. ... auoir eschellé comme Geans les Cieux. V, 334. De là sont procedez ces Geans qui eschellent Le Ciel... 376.

ECHEVER. Esquiver, éviter.

Il est temps d'acbeuer l'afere.

— Nous esfairons de l'acbeuer,
Puis qu'on ne pourroit l'echeuer. BAIF, IV, 150.

ECLAPHER. Éclater.

... la longue rifee,
Dont leur faueur aueugle en fon fonge abufes
S'eclaphoit contre tous... I ODELLE, 11, 217.

ECONDIRE, ESCONDIRE. Empêcher, défendre, éconduire.

... de pareil labeur on ne m'econdira. BAIF, 1, 344.
On n'est pour un coup écondit. 348.

Tous amans tu escondis. 11, 44.

Iamais nul estranger en vaisseau noir de poix, Passant par ce pais ne peut nous écondire.

IV, 279 et 461, note 84.

ECOUER. Couper la queue.

Au renard, au renard coué

— Au renard qu'il foit ecoué.

BAIF, 111, 360 et 388, note 88.

EFUMER (S'). S'évaporer, s'en aller en fumée.

Courroux s'éfume fans vaillance.

BATF, v, 16 et 387, note 8.

EGAILLER (S'). Se répandre.

(Un ormeau) ... s'egaille ombrageux de mainte verte branche.

BAIF, 11, 389.

Ce mot est encore employé dans plusieurs dialectes.

33 .

3

EGNE. Aine.

... on Sanglier luy cacha
Ses deffenses en l'egne, & nauré le coucha. BAIF, III, 54.
Tes ègnes & tes gigoteaux
Sont marquetes de maquereaux. IV. 368.

EGUE. Eau.

Carybde, borrible en gouffres effroyans, Scylle en mastins aux egues aboyans. BAIP, 11, 85.

ÉJOUIR, ÉJOUIR (S'), S'ESJOUIR. Se réjouir.

En rage se trister, s'essouir en tristesse. Bair, 1, 143.

... Pastres & leurs troupeaux

En sont tous éjouis... III, 93.

On s'ejouist de ma venue. IV, 25.

... c'est don de Dieu de scauoir bien souir Des graces qu'il nous donne, & viuant s'esiouir Du fruit de nos labeurs... BELLEAU, II, 278.

Qu'on s'efiouisse... DU BELLAY, 1, 231.

Le Prince n'a, tant soit grand son merite, De s'essouir peu de cause & raison, 11, 429.

> Mon æil raui s'éblouit En richeffe fi parfaile, S'éblouit & s'éiouit

D'un ail qui si bien le traitle. IODELLE, 11, 81. S'essouissant pour remarque immortelle

Que Cheuelu toute Gaule l'appelle. RONSARD, 111, 150.

... la campagne arrosée
S'esiouira de manne & de rosée. 111, 473.

Comme un bon pelerin s'esiouit en son caur D'auoir de son voyage accomply la longueur. V, 297.

Le mal traité s'éiouit à son tour, vi, 168.

Monts, fleuues & forests qui s'esiouissent d'estre Reduits dessous la main de leur ancien maistre. 376.

ÉJOUISSANCE. Réjouissance.

... pleins d'éjouissance Nostre Dieu nous voyons en se sainte bautesse. BAIF, IV, 228. Qui donne éjouissance. IODELLE, 11, 170. ELOCHER. Ebranler, agiter.

Neptune s'en venoit d'un fousse vehiment De la terre élochez le massif fondement. BAIP, II, 36.

Eloche d'un dos puissant
De son estable prosonde
Le fondement gemissant. Du Bellay, 1, 150.
Elochant la voite du monde. Ronsand, 11, 350.

EMBASMER. Embaumer.

Embasme de son odeur Le verd bonneur de la pres. Du Bellay, 11, 317. Tout l'air estoit embasmé. Iodelle, 11, 79.

EMBESOIGNÉ, EMBESONGNÉ. Occupé, embarrassé.

... bien qu'embesongnez Aux charges ils estoyent... IODELLE, 11, 254.

« Embesongnie en la consideration de quelques figures Astronomiques. » TYARD, xiij. « Les Prestres, embesoignez autour de quelques vases. » 213.

EMBLÉE. Coup, effort.

... à secrettes emblees. Belleau, 11, 89.

EMBLER. Enlever, voler.

... bors de moy mon cour s'emble. BAIF, I, 120.

... vne douceur qui emble. L'un de mes sens... Belleau, 1, 132.

... tes yeux, à ceulx qui te contemplent, Cœur, corps, esprit, sens, ame, & vouloir emblent.

DU BELLAY, 1, 83.

D'où vient ce plumage blanc Qui ma forme premiere emble? 168.

An long tranail emble tes yenz laffez. 393.

... le forfaiel de la main defloyale

Qui luy embla sa perruque fatale. 11, 18.

La fueille le decelle, & ne veut que le pris Des fronts Apollinez soit emblé ny surpris. Ronsand, 1v, 325.

... de quel aftre embla-il la lumiere? VI, 358.

C'est pour embler un traid de vostre veue. 393.

EME, ESME. Estimation, intention, volonté.

Quand ie pleuroy n'ayant de toy secours, Vrayment alors is failloys à mon esme.

BATF, 1, 52 et 405, note 45.

... entre les bomes ie sême

De quel esme
A ton cour le mien est ioint. 83.

l'en seray mon ême & rien contre.

IV. 156 et 457, note 49.

... felon ton ème. V, 209.

EMMY. Parmi, au milieu.

Emmy l'effroy de l'orage & des eaux. BAIF, 1, 33.

... fi quelcun emmy Si grande volupté faisoit longue demeure. 11, 106. Sans robbe ny chemise emmy l'eau se ruant. 193.

EMORCHE, ESMORCHE. Amorce.

... ceste malbeureuse torche, Des fureurs la plus sine emorche.

DU BELLAY, 11, 366.

... vn feu d'elmorche. RONSARD, V, 257.

ÉMORCHER, ESMORCÉ. Amorcer.

Dauant que de tirer emorche. BATF, V, 40.

Dedans la main auoit un pistolet
Bien esmorcé, la pierre bien assis. Ronsard, III, 319.

ÉMOY. Émotion, chagrin,

... amoureux émoy. Balf, 1, 335.
Va te noyer en ce fleune d'emoy. Du Bellat, 1, 131.
... fi i'en veux prendre emoy. 160.

ÉMOYER (S'). S'émouvoir.

... desia de ioye

Son beritier fripe, & s'émoye

Ou son argent est ensermé. Baïr, v, 53.

Qui peut & veut au port se rendre

Des souls ne se doit émoyer. 76.

EMPANER, EMPENNER. Garnir de plumes, fournir d'ailes. ... dans l'air l'empenné Dieu. Baīr, 11, 138. Il est par endroits empané. 1v, 182 et 457, note 55.

Loquel des Dioux empenna de fureur

Ton dard meurtrier à la pointe dorce. BELLEAU, 1, 171.

... aeles bien empanées.

DU BELLAY, 1, 124 et 492, note 91.

Tu as au dos l'aele bien empanée. 137.

Qui est celuy, qui du ches
Hurte le front des etoiles?
Qui les aeles de su nes
Empenne de riches toiles? 146.
... saches empennées. 156.
Les mieux empennées espris. 161.

O fol, qui baste les années,

Qui ne font que trop empennées! 437. Empenne tes deux flancs d'une plume nouvelle. 11, 248.

Empennez les flancz de celle Qui tire vne plus basse æle. 319.

Les ans, qui peu seiournent, Ne laissent rien, que regrets & souspirs, Et empennez de noz meilleurs desirs Auecques eux emportent noz plaistrs. 337.

... un vol empenné de Romaine parolle. IODELLE, 11, 290.

... parole empennée.

RONSARD, 11, 122 et 485, note 60. ... & les vers

N'eusseut empané sa gloire. 343 et 500, note 177. Les liures des secles passez Empanez de la renommée. 446 et 507, note 233.

... empaner la memoire. 481.

... les vents empennez de rouez tourbillons. v, 22. ... Nauires au port de voiles empennées. v1, 194.

EMPANNON. Endroit de la flèche où sont fichées les pennes ou pannes.

le voudroy que les empannons
Fussent deux pannes de pigeons. BATF, II, 319.

#### EMPERIERE. Impératrice.

Sa foif mon Emperiere etanche. BAIr, 1, 404, note 32. Ce texte est celui de l'édition de 1552. Plus tard Baif a remplacé mon Emperiere par Ma Meline. Voyex 1, 39.

... du Monde l'Emperiere. Ronsand, vi, 156.

#### EMPESCHE. Obstacle, empêchement.

Il ceint sa robbe, ou la retrousse, à sin Que sans empesche il sende le chemin. ROMSARD, V, 98.

#### EMPESTRER. Embarrasser.

Garde toy bien, 6 gracieux Zephyre, D'empestrer l'este en ces beaulx nands epars.

DU BELLAY, 1, 85.

De mille erreurs au fortir empettree. 396.

... estat empestré... Iodelle, 11, 219.

... le corps d'un grand reistre empestré.

RONSARD, V, 423.

# EMPRIS. Entrepris.

#### Le vers suivant :

Les faits de Mars il n'eust iamais empris, est devenu dans les dernières éditions de Ronsard (1, 41): Les faits de Mars n'eust iamais entrepris.

## EMPRISE. Entreprise, projet.

... Dien dessous sa grand main Conduisoit tout le dessain, Et l'emprise des sidelles. Belleau, 1, 97.

Trausil faisoit la sentinelle En court, & d'emprise sidelle Gardoit la chambre... 11, 114. Chante l'emprise surieuse

Des fiers Geans trop denoyez. DU BELLAY, 1, 198.

... fes enfans faifans nounelle emprise. 431.

O la belle emprise vaine! RONSARD, 11, 358.

Hardis feront des emprises si belles Que le vieil temps n'en sera le veinquenr. 111, 247.

EMPUNAISI. Puant, corrompu.

... vents empunzifis... Iodelle, II, 271.

ENAZILLER. Couper le nez.

Qui t'a donné confeil, Benest, D'enaziller ton adultere? BAIF, IV, 344.

ENCERNER. Entourer.

Disant ainsi, de sa belle ceinture

Du list d'Hyante encerna la closture. Ronsand, III, 99.

ENCHANTERIE. Enchantement.

... par son enchanterie Circe jadis rendit des hommes porcs. BAIF, 111, 30.

ENCHARNER. Incarner.

... i'essaye

De soulager la douleur de ma playe

Qu'amour encharne au plus vis de mon soin.

Ce passage du re livre des Amours de Ronsard (sonnet CXXIV) a été modifié dans les dernières éditions, d'où le mot encharner a disparu. Voyez 1, 59.

ENCOMBRE. Difficulté, embarras.

... de fortune l'encombre,

qui se lisait dans l'édition de 1552 des Amours de Baif, a été remplacé (1, 34) par :

... du destin le malbeur.

... pressez De chault, de soif & d'encombre.

DU BELLAY, 1, 180.

... feux, filez, & encombres. IODELLE, II, 2.
Tout befert, tout encombre... 225.

... encore que l'encombre

Que faisoit son effort suft plus grand que le nombre. 255.

ENCOMBRIER. Encombrement, malheur.

.... s'estant soutraitte debors Du lourd encombrier de son corps, BATF, 11, 366, Garde donc bien d'encombrier & de mal Ce ieune Heros... RONSARD, VI, 160.

ENCONTRE. Rencontre, combat.

... du premier encontre. DU BELLAY, I, 303.

ENCONTRE. Contre, vis-à-vis.

Encontre ma renommee. BATP, IV, 330.

Ce triumphe passe un tableau tout encontre Le spesaieur de l'arc deuant ses yeux rencontre. Donat, 27.

... encontre le ciel. DU BELLAY, 1, 141.

... ma raifon s'arme

Encoutre ma poison. IODELLE, 11, 43.

... combals variez encontre les Anglois

Et contre les Bretons ... RONSARD, V. 290.

... pen valnt sa Muse encontre l'equillon. VI, 303.

## EN-CONTRE-VAL, ENCONTREVAL. En descendant.

... les flammes tombantes

Encontreual d'une panchante course. BATF, 11, 421.

... oüir en-contre-val le gazoüillis des eaux. Rons ARD, VI, II.

Voyez CONTRE-VAL.

ENCORDELLER. Arrêter, embarrasset dans une corde.

Vne bien autre qu'elle

Mon cour pris encordelle. BATF, 1, 217.

On lisait dans les Amours de Ronsard, re livre, sonnet

... en ses rets l'amour nous encordelle.

Mais ce passage n'a pas été conservé dans l'édition de 1584.

ENCOURTINER. Tapisser, environner.

Encourtinez les eaux d'one belle ombre verte. BATF, III, 95.

... la belle Aube encourtinee. BELLEAU, II, 224.

... l'autel construit de mesme pierre

Encourtine de laurier & de l'byerre. Du Bellay, I, 232.

... quand la nuist brunette a rangé les effoiles,

Encourtinant le ciel & la terre de voiles. Ronsand, v, 412.

ENDEMENTIERS. « l'ay vié de... endementiers pour en ce pendant. » Du Bellay, 1, 337.

Endementiers l'Aurore se leuoit. 346.

ENGIN. Machine, instrument.

... deuers le ciel guindées Desfus l'engin de leurs diuines aeles. Du Bellat, 1, 137.

ENGOUER (S'). Au propre: se suffoquer, s'étouffer.

Et mordoit goulument, comme un bomme en songeant Resue apres la viande, & s'engouë en mangeant.

RONSARD, IV, 177.

ENGOULER. Avaler.

... sans aucir
Premier engoulé l'amorce. Ronsard, 11, 420.

ENGRAVER, Graver.

... Amour de son beau trait

De vostre grace belle engraua le portrait. Belleau, 1, 138.

... engrauer, tirer, decrire en cuyure. Du Bellay, 1, 90.

... engrauerent la gloirs

De leurs failit genereux en marbres efleuez. 215.
... les batailles engrauées. 258.

... ne seront pas voz gestes engrauez. 307.
Pour moy ce grand Pasteur, que le seus & l'vsage
Auoient fait de son temps estimer le plus sage,
S'engraua sur le front d'un reproche eternel. 320.

La face aimée, & le parler auss, Sont engravez en son triste souci. 340.

... tes loix engrauées
Se virent là mile fois deprauées. 11, 17.

... vous anoir

Toufours engrauce en l'ame. 345.

... du long chemin greuez Anoient leurs barnois engravez A longues traces fur le dos. IODELLE, 1, 34.

... Mercure eft en l'youire engrand. Ronsand, v, 55.

34

Voftre vertu que tout le Monde estime, M'a se au vis engraué de son trais... v1, 164. l'auray tousours pour Prince vn Charles de Lorraine Engraué dans le cœur d'un serme souvenir. 192.

... ces vers que les Dieux approuuerent, Et pour estre gardez au Ciel les engraverent. 308. ... voir le monde engravé de peché. 335.

ENGRAVEUR. Graveur. « Fondeurs, Peintres, Engraveurs & autres. » DU BELLAY, 1, 54.

... ne fault que le foubete De l'engraueur, du peintre, ou du poète, Marteau, couleur, ny encre, 6 ma Déeffe! 90.

... Pingenieux engraueur. 258.

Le grand Monarque du monde De tout peintre & engraueur Ne cherchoit pas la faueur. 11, 44.

ENGRAVEURE. Gravure.

... les artifles dois De ce gentil ouurier, qui tailla l'engraneure.

BELLEAU, 1, 297.

... aneaux de superbe engraueure. Ronsard, III, 62.

ENJANCE. Race.

Là Menelas ne de l'enjance De Penelope... BATF, IV, 159.

ENQUERRE. Enquérir, interroger.

Tu as reçu (sans trop enquerre) Et crocheteurs, & cuisiniers.

Bair, 17, 231 et 459, note 73.

... fl vous daignet l'enquerre. DU BELLAY, 11, 132.

... s'enquerre

Dequoy Dieu fit le Ciel... Ronsand, v, 370.

... ie m'en allay grand erre Vers Apollon pour d'iceluy m'enquerre. VI, 275. ENTALENTE. Disposé, résolu.

... d'ame autant entalentee De naire & deconfire... IODELLE, II, 267.

ENTAN (Antan). Antérieurement.

... d'un ord vilain porchier Que tu essois catan, tu t'es sait un vachier.

BATP, 111, 21 et 376, note 8.

ENTENTIF. Attentif.

Ces trois Sœurs à l'œuure ententines...

RONSARD, II, 142.

... ententif à l'œuure commence. III, 365.

ENTESER. Bander, ajuster.

En la trousse n'as point de saches, Ny d'arc au poin pour l'enteser.

BAIF, IV, 163 et 457, note 51.

ENTORDRE. Tordre autour, entourer, lier, garrotter.

... se faisant trainer à toute force, Auoit en mille nauds toute la chaine entorce.

RONSARD, V, 402.

ENTORSE. Détour, circuit.

... allongeant le chanure à toute force Pli dessus pli entorie sus entorie. Ronsard, 111, 23.

Fendant des fleuves les entorses.

RONSARD, 11, 344 et 500, note 179.

... les entorses des ondes. v, 136.

ENTOURNER, Entourer.

De noirs fueillards l'entournant pres à pres.

DU BELLAY, 1, 405.

ENVIEILLI. Devenu vieux.

... le coup d'Amour enuieilly par le temps.

RONSARD, 1, 282.

### ENVIS. Malgré soi.

Or is l'aimeray donq, bien qu'envis de mon cour, Si l'est quelque amitié que d'aimer par contrainte. RONSARD, 1, 186.

ÉPAMER, ESPAMER. Faire tomber en pâmoison.

Is m'arrestay tout court: son gracieux parler,
Et de ses yeux brillans, on clair estinceler,
M'épama deuant elle en une froide image. BATF, I, III.
Dolente triste espambe amoureuse. RONSARD, VI, 429.

EPANDU. Répandu.

Tous les feux epanduz sur la machine ronde.

IODELLE, II, 347.

## ÉPANIR. Épanouir.

Lors qu'en son beau printems ton âge verdissant Tout fréchement aloit sa steur épanissant. BAIF, IV, 301. Is vous envoye vn bouquet que ma main Vient de trier de ces steurs épanies. RONSARD, VI, 7.

ÉPARTER. Répandre, disperser.

Vn noir brouillas épaix, que le rayon ardant D'un folcil pur & net va foudain épartant. BATF, 11, 346.

ÉPOINÇONNER, ÉPOINSONNER, ESPOINSONNER. Aiguillonner, exciter.

Ce qui plus mon cœur époinfonne. BAÏF, II, 433. Et qu'ef-ce donc qui t'epoinçonne? IV, IS. Epoinçonné de l'bonneur. BELLEAU, I, 95. De rage espoinçonné... II, 2I.

... leurs compagnons espoinçonnez d'enuie. 57.

Ilz font fortiz de la mer,
Epoinçonnez d'abismer
La siere beste vilaine. Du Bellay, 1, 149.
De loing quelquesois reluit
Vne étoile epoinçonnée,
Qui coule, ou semble couler. 161.

Tous sont époinçonnez d'une mesme sureur. 456.

... quand la prophete horreur Epoinçonne de sa fureur Le cueur despit de la prestresse. 11, 327.

Quand le primtemps (miracle de l'Espagne) Les époinçonne à trauers la campagne, 381.

... les amours qui ton ame epoinçonnent. Ronsand, 1, 74.

EPOINDRE, ESPOINDRE. Piquer, aiguillonner.

Epoints à la vertu... BAIF, V, 244.

... ce Dæmon de Iodelle,

M'aiguillonne, m'espoingt, m'espouante, m'assolle.

DU BELLAY, II, 241.

Qui plus est, il se sent époint outre cela D'un dépit ensiellé, d'un creuecœur qu'il ba.

IODELLE, 11, 256.

Dans le premier livre des Amours de Ronsard,

Ha! que is fuis de vostre amour époingt!

est devenu (1, 44):

Si fort au cœur voftre beaute me poingt.

... nos Rois espoints de trop de gloire.
Ronsard, vi, 156.

ERNER, ARNER. Disloquer, éreinter.

... ma foible plume
Ie crein de trop erner. BATF, 1, 279.

... l'eschine ernee. Belleau, II, 29 et 470, note 9.

... banche ernee. 341 et 483, note 82.

... s'ils portent le barnois Vne beure fur le dos, ils ont l'eschiue arnée.

RONSARD, IV, 190.

ERRE. Route, chemin, train, équipage.

Enuieux est l'erre sus l'erre.

BAIF, V, 37 et 388, note 20.

Mais quoy? Is vols vn peu trop bault

Et m'essoigne trop de mes erres. Du Bellay, 11, 409.

... la Lune auec ses noirs ébenaux Creuse & pleine reprend l'erre de ses trauaux.

RONSARD, v, 176.

Grand erre. Grand train, vite, promptement, rapidement.

Il est ardant de s'en füir grand erre. Du Bellat, 1, 353. Postes de l'air, diuins postes de Dieu, Qui ses segrets nous apportez grand erre.

Ronsard, 1, 16 et 384, note 44.

... ils ont grand erre Conduit du Ciel leur Royns en nostre terre. v, 111.

... voler par le Ciel grand erre. VI, 230. ... ie m'en allay grand erre. 275.

ES, EZ. En les, dans les.

... ès premiers elemens. Du Bellay, 1, 446. ... ez campagnes de l'aer. Iodelle, 11, 345. ... ès bois endormie. Ronsard, v, 74.

... vapeurs croupissantes és nues. 441.

« Les Pythagoriques qui pensoient qu'apres la mort nos ames reuenoient en autres corps & mesmes & bestes. » vi, 313.

# ESCARBOUILLER, ESCRABOUILLER. Écraser.

... son trait armé d'un flambant tourbillon D'esclats, de bruit, de peur, de soulfre & de tonnerre, Auoit escarbouillé leur cerueau contre terre.

RONSARD, IV, 186.

... il a

Leur front escarbouille d'une forte courage. 282.

... la Fortune desfie Les bumaines raisons, & sans auoir lié Sa force à nos conseils, les escrabouille au pié. V. 206.

ESCARS. Chiche, avare.

Puis la mort vient, la vieille escarse.

RONSARD, II, 432 et 506, note 224-

ESCHAUFAUT. Échafaud, théitre.

... Iodelle...

Remplist premier le François eschaufaut. RONSARD, V, 36.

ESCLOUIR. Éclore, faire éclore.

Vn auf de ses deux bouts les esclouyt debors. IV, 167.

ESCRAGER. Écraser.

Luy escrageant d'une playe cruelle Bien loin du test la gluante cernelle. RONSARD, v, 60.

ESGRAFFIGNER, ESGRAFIGNER, ESGRAFINER. Égratigner, déchirer, piquer.

> Ce trifte oiseau par un maunais presage Luy rebattoit des ailes le visage, Esgraffignoit & piquottoit les mains.

Ronsand, ed. de 1623, p. 622.

Ce morceau est tout différent dans l'édition de 1584.

... ie veux que ma poitrine
Se leisse esgrafiner à toute dure espine. IV, 34.

Tousours le chardon & l'ortie
Puisse esgrafigner son tombeau. V, 328.

ESGUIERE. Aiguière.

Sur une esquiere en raboleuse trace Des Corphans estoit peinte la race. RONSARD, III, 66.

ESJOUIR (S'). Voyez ÉJOUIR (S').

ESLIT, ESLITE. Choisi.

Des vieux Gregeois la mieux eslite trace. BAIF, 111, 29.

ESMORCÉ, ESMORCHE. Voyez EMORCHE, EMOR-CHER.

ESMOYER (S'). S'inquiéter.

Et fi quelque mortel de fortune s'esmoye Quelle mere t'a fait ce cher fils... BAIF, 11, 290.

ESPANIR (S'). S'épanouir.

Hà le voici, ja voici la barriere
Du iour declose & le ciel s'espanir. RONSARD, III, 475.

ESPARDRE. Répandre.

Vne odeur d'ambrofie & nestar su espars. IODELLE, 11, 3. Voyez ÉPARTER.

ESPIER. Épier, guetter.

Ma Muse non importune

Espira l'heure opportune. Du Bellay, 11, 292.

ESPINCE. Pince.

... is n'ay eu que douleur, Tristesse, ennuy, tourment & mordantes espinces. RONSARD, II, 21.

... d'one ardante espince Amour toute la nuit m'esgratigne & me pince. IV, II.

ESPOINDRE. Voyez EPOINDRE.

ESPREINDRE. Exprimer, presser.

... le jus espreint Des racines... BATP, 11, 50.

Des jus espreins tu guides les effets. III, 30.

Le raisin pourprissant, & dans sa blanche main L'espreignant & froissant en pressura le grain. Belleau, 11, 173.

ESQUIERRE. Esquille, morceau.

.... le temps n'auoit pouuoir
D'enleuer vne esquierre, ou d'amoindrir l'image
Qu'Amour m'auoit portraite au vif de ton vifage.
RONSARD, VI. 169.

ESSARDER, Sécher,

... te laue le corps, puis moitte le retire Et l'essarde à la Lune... Belleau, 11, 48.

ESSEUL, Essieu.

Là où Atlas tient l'epaule inclinee Defoubs l'esseul aux etoiles duisant. DU BELLAY, I, 227.

... Atlas le porte-ciel soussient L'ardent esseul, sur lequel va roulant Des astres clers le chariot brulant. 363. ... defioubs l'esseul tonnant La mer s'unif... 392. La belle Aurore au chariot de roses Auoit desa, d'une celeste trace, Passe l'esseul par le moyen espace. 419.

ESSIANT. Escient, avis, connaissance.

De sens froid à mon éssiant le me pèr... BAÏF, IV, 7. ... ell' me mande me priant Que s'y vienne à bon essiant. 59.

ESSIMER. Rendre maigre, exténuer.

C'est ce barreau qui nous altere, Et qui nous estime le stanc.

BELLEAU, 11, 376 et 485, note 92.

ESSOINE. Excuse.

« Tu pourras faire... sur le nom d'effoine, essoiner, essoinement. » RONSARD, VI, 462.

ESSUEIL. Senil.

... l'effueil de ma porte. RONSARD, V, 104.

... l'effueil de fon buis. 182.

ESTOC. Tige, au propre et au figuré.

... celle branche derniere,
Du pauure estoc d'Edipe... Baïr, 111, 147.
L'estoc se mourra desecté. IV, 433 et 470, note 151.
Les Roys qui sortiront de son estoc. Ronsard, 111, 8.
... l'estoc de tant de rois... 18.

Longue efpée : ... coups d'eftoc. v, 428.

Figurément :

... leur langue viste A tirer l'estoc dangereux.

RONSARD, 11, 89 et 484, note 49.

ESTOFER, ESTOFFER, ETOPHER. Fabriquer, garnir, orner.

La boucle est d'or, estosee De sleches... BELLEAU, 1, 246.

... armes bien etophées. DU BELLAY, 1, 98, 231.

... armes bien estoffées. 307.

... citez de marbres estofées. Ronsand, 111, 182.

Lors les vers que ie feray, Richement i'estosseray. TYARD, 129.

ESTORCE. Effort, entorse.

Lequel donna d'un traid à Achille une estorce. DORAT, 49.

ESTOUPPER. Boucher, fermer.

... f pour ma voix estoupper La langue on me vouloit coupper. Du Bellay, 11, 415.

ESTOUR, ETOUR. Choc, combat, tournoi.

L'etour se pellemellant... Bair, 11, 67.

... le Dieu des estours. 1V, 348.

... par leurs estours frequens & furieux. IODELLE, II, 262.

ESTOURBILLON. Tourbillon.

Enan! que la teste folle Me rafolle

De vineux estourbillons. RONSARD, V, 218.

ESTRANGE. Étranger. Adj. et subst.

... Il aduient qu'on estrange De forf devienne Roy. BELLEAU, 11, 276.

... terrs estrange... Du Bellay, 1, 356.

... estrange province. II, 245.

... l'estrange arondelle. RONSARD, 1, 163.

... qu'il foit deuotieux

Vers l'Eglise appronuée, & que point il ne change La foy de ses ayeuls pour en prendre une estrange. V, 330.

ESTRANGER. Changer, transformer, éloigner.

Estrangeant l'honneur de sa peau En un cygne... BELLEAU, 1, 82.

Dépitez & isloux auss tost la changerent, Et en ce dur caillou sa figure estrangerent. 11, 243.

... iamais on n'estrange Loing de son chess, quelque païs qu'on change, L'arrest du ciel qui preside sus nous. RONSARD, VI, 357.

S'estranger. S'éloigner, se transformer.

... de toy elle s'est étrangee. BAIF, 1, 232.

... i'ay mon bon ange Qui iamais de moy ne s'étrange. V, 122.

... on ne voit dans la ville Qu'un piteux desarroy, Galate & Amarylle De leur propre seiour à tous coups s'estranger. Belleau, 1, 185. Ainh du Damoiseau s'estrange la couleur. 11, 195.

> Si pour de moy t'etranger Le danger De mort l'est peine legere. DU BELLAY, 1, 377.

l'ay voulu mille fois de ce lieu m'estranger. 11, 210.

Quand vous voirez encore...

Ces lis fanir, & de vous s'estranger

Ce beau teinst de l'Aurore. 337.
... Loin de moy m'estrangeant. RONSARD, VI. 169.

ESTRE. Endroit, demeure.

... en ce bas estre. Ronsand, v, 468.

ESTRIVER. Disputer, combattre, lutter.

Puis la saison venue, ensemble ils estriuoyent A qui se chargeroit, & sembloit que Nature Prist quelque doux plaiser en mon agriculture.

Belle'AU, 11, 267.

ESTULÉ. De la nature de la paille, du chaume.

... ny le jonc pointu, ny la canne estulee. BAIF, 11, 191.

ESTUVER (S'). Se baigner, se remplir de vapeur.

... la Dame s'estune. Belleau, 11, 141.
Son antre s'estunoit d'une vapeur croupie. Ronsard, 1v, 316.

ESTUY, ETUI. Boîte, coffret, alvéole, réceptacle.

Beaux étuis des beaux de ma belle maistresse O gans... BATF, 1, 108.

Paupieres, & bel estuy
Où Cupidon cache & serre
Ce qui me sait plus de guerre. 377.

... la mousche à miel en son petit cstuy. Ronsard, 111, 273. Et ne saut de ce corps auoir si grand ennuy Qui n'est que son valet, & son mortel cstuy. 1V, 367. Le second (fils) de ces buit repose en mesme estuy Que sa mere... V, 312.

Maurice Scève a dit dans sa Délie (CCCCXXX):

... patience est le propice Estuy Ou se conserue & soy & asseurance.

ESTUYER, ETUYER. Renfermer, serrer.

... ia ta languette n'estuye.

Bair, 1, 71 et 403, note 26.

Par toy la mort a fon dard etuyé. Du Bellat, 1, 135. ... fon carquois & fon arc il estuye. Ronsard, 1, 65.

Que Iupiter estuye Sa foudre... 11, 321 et 499, note 169.

Desfous un Cygne blanc mes flames ie n'estuye. VI, 26.

ETORÉ (estoré). Ordonné, restauré.

L'ennemy qui fait sa retraite Mieux etoré suit brauement. BAIF, V, 171.

EUR. Voyez HEUR.

EXERCITE. Armée.

... mestier

Il n'est point de tirer tout l'exercite entier

Contre telle faillie... I OBELLE, II, 255.

Qui contera l'exercite des nues... Ronsard, vi, isi.

EXERCITER. Exercer.

N'estant, comme ie suis, encor' exercité
Par tant & tant de maux su ieu de la Fortune.
Du Bellay, 11, 168.

... un Marc Antoine à mordre exercité. 205.

Mon œil, qui parauant estoit exercité A ne s'emerueiller des choses plus estranges, Print eshalssement... 232.

... sux maux exercitee. IODELLE, 11, 157.

... né, nourri, exercité pour estre Nostre Lyon... 283.

... plus is m'exercite
Plus amour naist dans moy.

RONSARD, Amours, II, XXVI.

Ce passage a été changé dans les éditions suivantes. (Voyez I, 152.)

... exerciter
Sa main... Ronsand, v, 139.

Dedans l'enclos de nos belles citez Mille & mille arts y sont exercitez, VI, ISI.

Dans un passage des Odes, signalé par M. l'abbé Froger, Les Premières Poésies de Ronsard (p. 102), exerciter a été remplacé par donner.

FAÉ. Voyez FEÉ.

FAINTISE. Voyez FEINTISE.

FAITIS, FETIS, FETISSE. Bien fait, fait artistement.

... iardinet abreuué
De mainte rigole fetisse. BATF, 11, 196.
Dessous les pauillons faitis. BELLEAU, 11, 41.
... souliers saitis. RONSARD, V, 73.

FALLACE. Tromperie, ruse.

... vaines fallaces. BAIF, IV, 342.

Il n'y a traison ny fallace. V, 154.

... douces fallaces. BELLEAU, I, 143.

Taille, recous quelque fallace. II, 425.

... bonté sans fallace. DORAT, 65.

... traid, flamme ou lacqs d'amoureuse fallace.

IODELLE, 11, 344.

... la fraude & la fallace. Ronsand, v, 196.

FANGEAS. Amas de boue, de fange.

Vne mare, un fangeas qui n'a riue ni fond. BELLEAU, I, 142.

FEÉ, FAÉ. Enchanté, charmé.

Là Cypris de sa main cueût trois pommes dores, Les ports à Hippomene & les baille, sacca Si que nul qu'Atalante & luy seul les verroit. BATF, 11, 314. Entrez, o brigade Facc. 331.

e Chateau Fat du Negromant. » IV, 411 et 468, note 145. L'affrit m'auoit toucht de sa verge sete. DORAT, 23. (Brassals & boucliers) Fatallement sets... IODELLE, 11, 266. (Armes) ... (s'il m'est permis d'ainst parler) seces. 274.

C'est un Chasteau set de telle sorte Que nul ne peut approcher de la porte, Si des grands Rois il n'a tiré sa race.

RONSARD, 1, 352.

#### FEINTISE, FAINTISE.

... mensonge & seintise. BAIP, IV, 10.
Vostre traistre soubris, vostre double faintise.

DU BELLAY, 1, 317.

... confesser sans feintise. IODELLE, II, 266. L'Auarice trouve moyen De se couurir sous la feintise. 320.

... elle a

Ie ne fçay quelle feintise. Ronsard, 11, 48.
... masqué de seintise. 111, 124.

#### FERIR. Frapper.

Tu fiers ...

Cette forme, employée par Baïf dans l'édition de 1552 des Amours de Meline, a été remplacée plus tard par lu mors. Baïr, 1, 79 et 407, note 70. ... Ie fu feru An vif pour estio-cy. Balv, 1v, 64. Et tellement la douleur la ferut,

Que par les champs burlante elle courut.

Ronsard, III, 120.

... Amour tant le ferut. VI, 164.

## FERREMENT. Outil en fer.

Tu ne l'auras par force, ou ferrement. Du Bellay, 1, 402.

Tenant en main les mesmes serremens. 403.

Du Bellay a employé ce mot au figuré. Il qualifie de la sorte la louange que donnent les poètes (1, 163):

> Ferrement de la Memoire, Plus dur que le diament.

### FETARD. Voyez FETARDIE.

FETARDIE, FETARDISE. Paresse, nonchalance.

... Fetardie,
Is dy la mesme setardie,
Par ma soy n'est pas si setarde,
Qu'est vne same: qui se sarde. Bair, III, 343.
O religion mal-mende...
Sous toy storist la setardise. v, 12.
Larcins, pillages, setardises. 126.
Tu nous as perdus, setardise. 193.
... Pun mois de poltronise
La coule (la vie) en toute setardise. 206.

FETIS. Voyez FAITIS.

FIANCE, Confiance.

.... pourquoy des vostre enfance Auez-vous affeurez en Christ vostre siance? Ronsand, v, 193.

FICHER. Fixer, attacher.

Si deux bons archers ashirent Ficher leurs traidz au milieu Du blanc... Du Bellat, 1, 163. ... les biens où son eneur il fiche. 251.

Si ie n'auois fiché dans mon courage De ne me ioindre à nul par mariage. 341.

... de ce fer ma poitrine ay fichée. 390.

Puis au deuant a le rameau fiché. 423.

Pichant d'aiguilles cruelles Mes entrailles & moelles. 11, 5.

Fichant aux cieux du iour la lampe clere. 15.

Ceux-ci se fichans au cerueau

Vn contentement qu'ils se donnent. IODELLE, 1, 26.

... f lon fiche en ce lieu Quelque attente, l'attente est vaine. 11, 198. Fichant ses yeux en elle... Ronsand, 1v, 396.

Toute ton esperance & de corps & d'esprit
Soit sermement fichée au Sauueur lesus-Christ, v., 365.

FINÉ. Fini, terminé.

A cette vue folennelle... Est le terme où sera fince Vostre piteuse destinec. BAIF, II, 333.

Au moins en sa douleur l'homme auroit esperance De viure aise à son tour apres le mal finé. RONSARD, 11, 226.

> Ores ie veux de ma main Me tuer, pour voir foudain Toutes mes douleurs finces. VI, 128.

FINER. Venir à bout, trouver.

Pour conduire emprises tant bonnes, Tu fineras & des personnes Et des conseils & des moyens, BAIF, V, 196.

Ronsard, dans la première édition de ses Odes, a employé ce mot dans le sens de finir. « Elles finoient de portraire. » Mais il a remplacé plus tard finoient par cessoyent (11, 331).

FLAGEOL, FLAJOL. Flageolet.

... le berger de ses gayes chansons Sur son stageol ne reueille les sons. BATP, 1, 115. Is chantoy comme Pan trouna le chalumeau Minerue le flageol... 365.

Tay toy petit flajol ... III, 10.

... Perot fluste bien, fredonne & sonne icy Du slageol, du rebec... DU BELLAY, 11, 418.

... musette & flageol à ses leures vsa. Ronsand, 1, 162.

FLAGEOLER. Jouer sur le flageolet.

... ie flageole tresbien. Baïr, IV, 169. Flageolant vne Eclogue en ton tuyau d'ausine.

RONSARD, 1, 299.

FLEURONNER. Produire des fleurs.

Si la beauté se perd, fais-en part de bonne beure, Tandis qu'en son printemps tu la vois sleurouner.

RONSARD, 1, 311.

... fa besuté fleuronne. VI, 421.

FLUME. Flegme.

Le meilleur vin de la maison, Asin de mettre à val vos slumes. IODELLE, 1, 19.

FORAIN. Étranger, qui vient du dehors.

Vous n'adioustez aux humaines miseres Les maux forains... RONSARD, III, 277.

FORBANNIR. Bannir hors de, exclure.

Est-il possible que ie viue Forbany de vostre presence? BAIR, 111, 329.

... mon cour forbanni des faueurs qu'il defire.

BELLEAU, 11, 464.

... sa main se tiendra De forbannir l'ame seditiense Outre les eaux de la riue oublieuse. I odelle, 1, 117.

Ronsard, qui avait dit dans le premier livre des Amours:

... ja Francus à son bord conduisoit Les os d'Hestor forbannis de l'Asse,

a ainsi modifié ce passage (1, 34):

... ja Francus à Paris conduisoit Le nom Troyen & l'honneur de l'Afie.

Ce mot forbansi, que M. Mellerio donne comme une « innovation de Ronsard, » remonte presque au berceau de notre langue.

FORCENAISON. Folie, fureur.

Peu peur que dans vostre ceruelle L'inclination naturelle Ne sist one forcenaison. BAIF, V, 54. Droite Raison tu n'es plus droite, Pour toy forcenaison exploite Sur les bumains toute fureur. 193.

FORCENER, FORSENER. Être hors du sens.

Par tout forsene faux plaifer. BAIF, 11, 399.

La France forsenant de fureur enyuree. IV, 327.

... la licence du fer,

Que ie sens maintenant forcener dans mon ame.

DU BELLAY, 1, 320.

... la compaigne chere De cetui-la, qui des Dieux aft le pere, Voit forcener telle peste enstammée En cete cy... 344.

(La flamme) Forcenant cruellement

En mile poinces s'estance. 11, 8.

Me fais tu forcener de rage? IODELLE, 1, 63.

Tandis que le feu tournoit
Forcepant parmy la ville. R

Forcenant parmy la ville. RONSARD, 11, 80.

Ce fol Dieu

Forceuoit apres sa feste. 256.

FORCENERIE, FORSENERIE. État d'être hors du sens, folie, fureur.

Mais las notre forsenerie Nous banist de notre maison. BATF, V, 219.

Rocher, dure maison des plus dures Furies, Le sanglant eschassaut de leurs forceneries. Belleau, 11, 14.

### FORCERE, FORÇAIRE. Forçat.

Amour, si l'estois en galere Plus d'heur s'aurois estant sorcere. BELLEAU, 1, 153.

Mon ame n'est forcere ou prisonniere. IODELLE, 11, 48.

Trois mois entiers d'un destr volontaire.

Is vous seruy, & non comme forçaire

Qui par contrainte est suiet d'ober. RONSARD, 1, 252.

### FORCLOS. Éloigné, exclus.

... malbeureux en mille choses
Dont ses prunelles sont forcloses. BATP, IV, 343.

FORFAIRE. Faire quelque chose contre le devoir.

L'outrage & le tort inbumain
Que forsist la cruelle main
Du traistre rauisseur Teres. Belleau, 1, 64.
Qu'ont forsist

Les Dieux familiers de Troye? DU BELLAY, 1, 380.

# FORLIGNER. Dégénérer.

Donq ne forlignez point ... BELLEAU, 11, 13.

FORTUNÉ. Dans le sens de jouet de la fortune, malheureux.

Ne suis-ie pas bien miserable? Ne suis-ie pas bien fortunee?

BELLEAU, II, 370 et 484, note 87.

Pauure, chetifue, malbeureuse, Et fortunee que ie suis! 411 et 487, note 101.

# FOR VOYER, FOUR VOYER. Sortir de la bonne voie, s'égarer.

... n'auoir jamais foruoyè
Du vray sentier de la droiture. BAIF, 11, 395.
... n'ay foruoyè de la soy. 461.

... nul deflour, tant foit il fouruoyant.

DU BELLAY, 11, 339.

... cenx là, qui fous la nuid fouruoyent. I odelle, 11, 69. Loire enfli de ruifeaux de fon canal fouruoye.

RONSARD, V, 201.

... le iuge fornoyant

Par present alleche ... 379.

FRANCHISE. Indépendance, liberté.

Il leur a pleu (belas) qu'à ce bord estranger Ie veisse ma franchise en prison se changer.

DU BELLAY, 11, 185.

C'est plus d'honneur en liberté mourir, Et par son sang la franchise acquerir, Que de languir en honte si vilaine. Ronsand, 111, 27.

Qui donc a perdu ma franchise? Vn nouueau scadron furieux D'amoureaux... v1, 378.

FRAY. Frottement.

... abbatuë Au fray d'une lime de plom. BELLEAU, II, 176.

FRESLER. Feler, briser.

Qui oferoit accuser vn potier
De n'estre expert en l'art de son mestier,
Pour auoir fait d'une masse semblable
Vn pot d'honneur, l'autre moins bonorable?
D'en faire vn grand, l'autre plus estreci,
Plomber celuy, & dorer cestui-ci,
Ou les fresser... RONSARD, 111, 260.

FRETE. Rusé.

At elle quelque chamberiere?

— Vne elle en a, fine fretee,
La langue affilee, affetee. BATF, 111, 275.

O comme elle est sine fretee!
O qu'elle a la langue affetee! 320.
O quel sin frete de nouice! IV, 113.

FRINGANT. Vif, brillant, éclatant.

... richement parée De joyaux d'or fringant. BAIF, II, 282.

FRISQUE. Vif, éveillé.

Frisque & mignon s'enamourache De quelque muzequin friand. Baïr, v, 44.

#### FUMIERE. Fumée.

Tant que la barbare fumiere Qui cache la bonne lumiere, Refuie dauant la clarté. BAIF, 11, 458.

... s'il est englouty de l'espaisse fumiere. Belleau, 11, 61.

Ie ne voy que l'borreur d'une fumiere espaisse. 68.

Ores l'epesse fumiere

De l'Ocean monte aux cieux. Du Bellay, 1, 139.

La nuid qui sort de l'epeffe fumiere Avant le soir fait faillir la lumiere. 224.

... pour quelque lumiere Qui s'obscurcisse espaisse de sumiere. Ronsand, 111, 137.

Si la gloire & la lumiere

De Smyrne luit la premiere...

Vne muette fumiere

N'obscurcit Thebes pourtant. VI, 94.

### FUST. Morceau de bois, manche.

... O lance trop cruelle!

O que le foudre sust mis en poudre le sapin

Dont sut dresse ton sust à si méchante sin! BAIF, IV, 269.

... le premier de la tourbe Qui sur le sust d'une bache se courbe. Du Bellay, 1, 428.

... apres ausir vsi Cordes & luth & fust... Ronsand, 111, 291.

#### GABER. Railler, se moquer.

... gabees

Et de toutes façons moquees. BATF, 1V, 83.

Encor tu t'en ris? Tu t'ébas

A nous gaber... 126.

GAIGNAGE, GANGNAGE. « Gaignage. Signifie premierement les fruichs qui viennent des terres labourees: & en terme de Chasse les champs & iardins où sont bleds & potages. » (Note de Marcellus dans l'édition de 1623 sur le second passage de Ronsard cité ci-après).

> ... vn gangnage Leur commun berbis... BAĪF, v, 166.

... gaignage. IODELLE, 11, 308.

Les gangnages. Ronsand, 1, 233 et 422, note 350. ... ismais suire part ne cherchoit fon gaignage. 111, 210.

GALLÉE. « Pay vié de gallées pour galleres. » Du Bellat, 1, 337.

... Les Troyennes gallées. 391.

GARBOUIL. Confusion, querelle.

... le soupcon, le garbouil, le besoin. IODELLE, II, 221.

GARÇONNER. Vivre en garçon, en débauché.

... ie feray

Encores garçon garçonnant. BAIF, 111, 261. En mon absence qu'il garsonne. Belleau, 11, 417.

GAST. Ruine, dévastation.

Pefte, gaft, meurdre, & toute borreur.

BAIF, V, 34 et 387, note 16.

La peste & le gast de nostre age. 126.

... les insensez execrables Par fureur le gast en seront. 219.

GAUDIR (SE). Se réjonir; railler.

Las, se gaudist s'elle me voit douloir. BATP, 1, 326.

Luy mort, ceux qui s'en gaudiront Son bien par entr'eux partiront. 11, 448.

... il me facbe Qu'encores ce gentil moqueur Vienne de gayeté de cœur Nous gaudir... IV, 107.

GAVION. Gosier.

A Dieu le baiser engoulant Iusqu'au gauion deualant. BATF, 1, 366.

GEHINNE, GENNE.

Auienne aussi que mon chanter arrache De mon esprit ceste genne d'amour. BAIF, III, 30. O gehinnel 6 steau de nostre santasse. Du Bellat, I, 130.

### GEHINNER, GENNER, GEYNNER.

... pour plus me genner, & se cache & s'enfuit. BATF, 1, 18.

Mon cour genne s'en reseut. 73.

Las de genner les cœurs de la race dinine. 11, 13.

- « Si elle (nostre Langue) n'est si curieusement... liée & gebinnée en ses autres parties, aussi n'ha elle point tant d'Hetheroclites & Anormaux. » Du Bellay, 1, 19.
  - « Craignant de contreindre & gebinner ma Diction. » 175.

... fi quelque autre douleur Geynne la vie de l'homme. 11, 4.

... tous les ans il voirra sur l'Autonne Bacchus luy rire, & plus que ses voisins Dans son pressour gennera de raisnes, Ronsand, III, 318.

# GENITURE. Enfant, progéniture.

... fa geniture. IODELLE, II, 44.

... ferois vn Serpent de farouche nature Si ie voulois trabir ma propre geniture. RONSARD, 1, 126.

La Fontaine a repris ce mot.

#### GENT. Nation, samille, foule.

... Phumaine gent... BATF, 11, 13.

La pauure gent bumene. 37.

... cete gent inbumaine. Du BELLAY, 1, 262.

Vne gent More aux derniers lieux se tient. 363.

Au bruit de telle gent, qui murmuroit plus baut Qu'un grand torrent d'byuer... RONSARD, IV, 120.

O beureuse la gent que la mort fortunée A depuis neuf cens ans sous la tombe emmenée! v, 358.

#### GENT, GENTE. Adjectif.

Tel fut Belaud, la gente beste. Du Bellay, 11, 355.

Aufi is ne voudrois que toy quenouille gente.

RONSARD, Amours, liv. 11, La Quenouille.

Le mot gente a disparu de ce vers dans l'édition de 1584. Voyez 1, 195. GESINE. État d'une femme en couches.

La douleur de gefine est grande. BATF, 111, 99.

... il se fait

Accoucher pour elle en gefine. IV, 185.

Couche qui nous fera

Mainte beureuse gefine. DU BELLAY, 11, 430.

... celles que Lucine,

La mere des bumains, accompagne en geline.

RONSARD, VI, 325.

GESIR. Être étendu, couché, en gésine.

... tu ne dis pas le plaisir
Oue te donnera ta lignee

Effaçant le mal de gesir. Baïr, 111, 99.

... le Grac gisant à l'enners. Du Bellay, 1, 258.

Cest autre ardent d'incestueux desir, N'a craint au list de sa sille gesir. 423.

... fur terre gesir. IODELLE, 11, 239.

GESTES. Actions. « Les Romains ont en si grande multitude d'Ecrivains, que la plus part de leurs gests... s'est conservée entiere insques à nostre tens. » Du Bellay, 1, 8.

L'age ne sert de rien, les gestes sont la vie. RONSARD, V, 242.
... n'offensant pas ses gestes aucun. 281.

GLOUT. Gourmand, glouton.

... glout de faim extreme. Ronsand, VI, 312.

GOGUE. Raillerie, plaisanterie, bavardage.

leanne parle toufiours seulette, Redit tout, & ne celle rien, Vrayment elle en contera bien, Ieanne est maintenant en ses gogues.

BELLEAU, 11, 363.

GORD. Pêcherie.

Là fut vng gord plein de fange & de bourbe.

DU BELLAY, 1, 408.

GORRIER. Personnage coquet, orgueilleux.

Et si ces beaux gorriers S'en facbent, n'aye crainte. BAIP, IV, 206.

GOUR. Engourdi.

... membres froids & gours. BELLEAU, 1, 128.

GOUSPILLER. Gater, gaspiller.

La ieunefe des Dieux aux bommes n'est donnes Pour gouspiller sa steur, ainst qu'on void fanir La rose par le chauld... RONSARD, VI, 300.

Voyex Correspondance de Peiresc, t. 1, p. 154, et t. 111, p. 717, et Revue critique du 30 novembre 1885, article 218.

GOUSPILLEUR. Dissipateur.

... des biens paternels gouspilleurs & mangeurs.
RONSARD, VI, 317.

GREF, GREVE. Lourd, pénible, grave.

De noz trauanix paffez la souvenance greue.

DU BELLAY, 11, 226.

Vous me laissez tout seul en un torment se gref.

RONSARD, 1, 171.

GREVE. Jambe.

Ta greue le lis efface. BAIP, 111, 78.
Ses pieds, sa gréue & ses coudes iumeaux. RONSARD, 1, 139.
Sa gréue & sa cuisse blanche. 11, 427.

GRÉVE. Raie, ligne de séparation des cheveux.

... s'entrepeignant, en grêue partissoyent Leurs cheueux crespelus. BELLEAU, I, 209.

GREVER. Chagriner, tourmenter.

... du long chemin greuez. IODELLE, 1, 34.

Facent les Cieux que ta puissance greue
Si bien l'Anglois, que plus il ne releue. RONSARD, VI, 205.

GROLER, GROULER. Remuer, grouiller.

... vous n'auez deni qui n'en grole.

BAIF, IV, 264 et 460, note 79.

37

Si i'entr'oyois quelque chofe en la rue Grouler de nuid, i'auoy l'ame esperdue. RONSARD, IV, 88.

GUERDON. Récompense.

... le don
Du defiré guerdon
Que ioui amant pourchesse. BATP, 1, 36.

Si i'ay du mal sans en auoir guerdon, Qu'un autre au moins de mon mal ne se vante. 164.

... les besux chants qu'en a sonnez Homere Viuent encor, restez pour le salaire Et seul guerdon de mille maux diuers. BAIP, 11, 87. Non ne soit dist que vostre guerdonneur

Double guerdon ne prenne en double bonneur. 90. ... tout labeur requiert auoir quelque guerdon. DORAT, 64.

ut labeur requiert ausir quelque guerdon. DORAT, 64

Il refle vne autre Didon

Pour guerdon
D'une autre amour commencie.

DU BELLAY, 1, 375.

... ample guerdon. 418.

Ie t'offriroy les dons, Qui feurent les guerdons Des plus vaillans de Grece. 11, 54.

En le prinant du vray guerdon Que la seule vertu merite. IODELLE, II, 198.

Ia preuoyant abuse de leur grace, Que mon seruice aura quelque guerdon. RONSARD, 1, 13. ... le guerdon que tout amant desire. IV, 381.

# GUERDONNER. Récompenser.

C'est à vous à la guerdonner. BAIF, III, 293. Honneur, le seul loyer qui la vertu guerdonne.

Du Bellay, 1, 214.

... ilz ont amplement guerdonné
Le bon secours, que ie leur ay donné. 366.
Faisons tournois, faisons des monstres,
Et pendons encores les prix
Pour guerdonner les mieux apris. IODELLE, 1, 36.

C'est cela qui guerdonne La foy... 11, 169.

... lous sing m'en guerdonnent. 288.

... sa vertu toutefois Ne se vit guerdonner ny de Duc ny de Rois.

RONSARD, V, 291.

Tous mes defirs estoient de m'en voir guerdonné. v1, 338.

GUERDONNEUR. Bienfaiteur, rémunérateur.

Is te faluë eternel guerdonneur
Des Preux guerriers... BAIF, 11, 87.

De nos trauaux le certain guerdonneur. 189.

Plust à Dieu qu'en toute la France Le bien vst telle reuerance Qu'il y trouuest son guerdonneur! 305.

... disin guerdonneur. DU BELLAY, 11, 60.

... bon guerdonneur. IODELLE, I, 21.

Voyez GUERDON.

GUIGNER. Regarder de côté, agir en regardant de côté.

Fét elle au moins bonne pipes, Guignant des yeux, baifant la teste? BAIF, 111, 298.

Que fait doncques es Roy? il la guigne, il l'appelle.

BELLEAU, 11, 143.

(L'Envie) Guigne de trauers les œuures

Des ingenieux maneuures. Du Bellay, 1, 165.

Et dressant bien haut le bras

Contre eux guigna la tempeste. Ronsard, 11, 130.

... la mort guigne la teste. v1, 243.

HALEINEMENT. Souffle.

Les wents Etasiens d'halcinemens fumeux Pesse-messe accouplez & poursuiuant leur route Courent... BELLEAU, II, 336.

HALENÉ, participe de balener. Qui a reçu l'haleine, le souffle de quelqu'un.

... Cassandre, halende
De mes baisers tant bien donnez. Ronsand, 11, 80.

HALENÉE. Souffle.

Le pere sa bouche ensta Et d'une longue halence Sur ton visage sonssta Ceste maiesté bien nec. Du Bellay, 1, 285.

Puis coup sur coup en baletant soussa Puis resoussa d'une forte halenée. Ronsand, 111, 419.

HALENER.

Le vent que lane fousire
Auence toy, & le prens,
Pour (6 gracieux Zepbire)
En halener le Prin-temps. TYARD, 144.

HARPER (SE). S'accrocher.

En boupeaux de poil roux leur blonde cheuelure Se change affauuageant leur douillette encoulure: D'espaule & d'estomac en large se harpans. Bair, 11, 316.

HARPEUR. Celui qui joue de la harpe, du luth, le poète.

Fameux harpeur... Du BELLAY, 1, 111.

... le Harpeur ancien, II, <2.

... harpeur de Thrace. 66 et 134.

... le Harpeur de Rhodope. 86.

Chaffeur & harpeur... IODELLE, 11, 298. Horace harpeur Latin. RONSARD, 11, 154.

Defia, mon Luth, ton loyer tu reçois,

C'est toy qui sais que Ronsard soit esteu Harpeur François. 180.

HARSOIR. Voyez ARSOIR.

HAVÉE. Ce qu'on a pris, saisi; au propre et au figuré.

Il ne démordra sa hauce.

BAIP, 111, 270 et 387, note 74.

HERBIS. Herbage, paturage.

... on ganguage
Leur commun herbis... BATF, V, 166.

Fontaine, à tout iamais la source soit paule, Non de menus grauois de mousses ny d'herbis. RONSARD, 1, 334.

HETTER (SE). Se récréer, se réjouir.

... l'ovseau qui plus se hette D'aife & plaifir ... BATF, V, 114.

Voyes DEHETTER.

HEUR, EUR. Bonheur, éclat, gloire.

Noftre grand Roy, duquel l'admire le grand heur.

BAIF, 11, 417.

... our on maleur atendre. 34.

... cognoifire fon heur. 155.

... quinze ans d'heur continuel. 203.

... fuiure l'heur de fa race. Du Bellay, 1, 294.

Si donc à tous mortels vous cachez l'heur celefte, A tous mortels cachez l'heur qui m'egale à vous.

IODELLE, 11, 13.

Ie dédaigne tous les heurs. 76.

... entre tous ces heurs... 175.

... les bons heurs se reservent, 217.

HEURER. Rendre heureux.

.... mariage bien heure. BATF, 11, 317.

... la bande,

Des effrits heurez. IODELLE, 1, 144. Denizot se vante heuré

D'auoir oublié sa terre... Ronsand, 11, 387.

... feul tu m'as heuré. 111, 330.

HIDEUR. État de ce qui est hideux.

... vit on que ie changeasse De beaucoup mon visage, & mes sens ie troublasse De f rares hideurs?... IODELLE, I, 163. O barbare hideur!... 11, 239.

#### HOCHER. Remuer, secouer.

Il est trouble (le vin), car on le hoche Trois ou quatre fois tous les iours. IODELLE, I, 33. ... d'Eac la cruche large Hocha son nom aust bien Comme elle a hoché le mien, RONSARD, VI, 242.

### HOCQUETER. Ebranler, secouer.

... ma langue plice
Altachee au palais, ou colee ou lies
Dans ma bouche ne peut ny parler ny chanter,
Et s'efforçant en vain ne fait que hocqueter.
Si faut-il qu'à hocquets, de peur que ie ne creue,
Ie decharge mon cœur de l'ennuy qui me greue. Baīr, IV, 410.

### HOGNER, HONGNER. Gronder.

Toufiours ce fot vieillard nous hogne. BAIF, 111, 341.

Ainfi, d'Amour tous les Outilz
(Quoy qu'il s'en fache, ou qu'il en hongne)

Sont empruntez de ma mignonne.

DU BELLAY, 1, 172 et 493, note 99.

HONNY. « Gasté, vieil mot. » Note de Cl. Garnier sur le vers suivant :

(Lequel auoit)... honny nos bons Images.
RONSARD, V, 440.

#### HONTAGER. Déshonorer.

Par toy le foldat inhumain
V fant de violente main
Hontage la pucelle entiere. BATF, II, 343.
Aroit-il point voulu rager
Et quelque deesse hontager? IV, 173.

HOSTELLAGE, HOSTELLAGE. Maison, hôtellerie, hospitalité.

Ce sont seupirs & pleurs pour tout mon hostelage. Balr, 1, 159.
... l'hostellage dous
Qu'il esperoit de toy... BELLEAU, 11, 24.

L'hostelage iniuste
De Diomede & Scinis. IODELLE, 11, 56.

... faulsement de foy fait au sain& hoftelage. 248.

Là ces Troyens sur le sable arriuez
Furent long temps d'hostelage priuez
Sans maçonner une muraille neuue. RONSARD, 111, 47.

Les larmes ny les vœux ny les bumbles prieres, Ny les droids d'hostellage icy ne seruent guieres. IV, 285.

HOSTELIER. « Vieux mot qui fignifioit celuy qui reçoit humainement chez luy. » Note de Marcassus sur le vers suivant :

... par-sur tout grand hostelier des Muses.

RONSARD, 111, 234.

HUCHER. Appeler.

Il m'appelle, il me huche, & frappe à nostre porte.

Belleau, 11, 312.

Va mon filz, va, esbranle tes effelles, Huche les vens... Du Bellay, 1, 351. Huche ses gens, les incite, & les presse. 367. Auoy'-ie dong' huché à pleine vois

Ausy'-ie dong' huché à pleine vois Noz Dieux de Tyr?... 372.

Cestuy en vain huche souvent sa trouppe. 393.

Huchant Hecate ... 406.

... Tisphone
Huche ses saurs... 420.

Alors Catou il huche baultement. 11, 294.

Hucha les saurs Nereides.

RONSARD, 11, 329 et 499, note 172.

Vole, mon fils, où Francus aft mourri, Huche les vents... 111, 16.

Va (m'a-til dit) où Francus est nourri: Huche les vents... 18.

HUIS, HUYS. Porte, ouverture, embouchure.

S'en aller d'huis en huis leur vie quemander. BATF, 11, 226.

... d l'huis on rabâte. IV, 123.

Dans son cabinet à huys clos. v, 115.
... on rocher large & ample
En sorme d'antre, à cent huis & obstacles.

Du Bellay, 1, 397.

... le Nil se precipite Dedans la mer par sept huys. 11, 6.

... aller voir d'huis en huis La Marthe, ou la Vidoire... 209.

Ell' ferme tout foudain mon huis. IODELLE, 1, 31.

Auez vous laisse l'huis ouvert? 33.

... l'huis de l'entendement. Ronsand, 11, 108.

Cherchant ton pain d'huis en huis à grand peine. v, 64. Longuement à ton huis attendant son profit. v1, 380.

HULEE. Cri, hurlement.

Or vela desia la meslee, l'en oy le bruit & la hulce. BAIF, III, 360.

HULLEMENT.

... mainte nymphe etonnée
Par hullemens a chanté l'Hymenée. Du Bellay, 1, 348.
Les hullemens des femmes gemissantes. 372.

HULLER. Hurler, crier.

Des nymphes les longues vois Celle fois Sembloyent huller l'Hymenée. Du Brllay, 1, 381.

... On oit à ceste fois Les chiens huller en nocturnes abbois. 406.

Les loups effroyablement hullent.

RONSARD, Odes, II, XIV.

Ce vers a été ainsi modifié dans les dernières éditions (11, 208):

Les loups suinant ta trace hurlent.

HURT. Action de heurter, choc.

... des rochers le hurt audacienx. Du Bellay, 11, 227.

L'un le hurt, l'un les ieux, le tiers les combats chante, Des beliers bien-cornus, des folastres cheureaux. 418.

ICELUY, ICELLE. Celui-ci, celle-ci.

« Les Amours... des pierres precieuses : vertus & proprietez d'icelles. » BELLEAU, II, 157.

Au debat qu'on fit lors des armes d'iceluy. I ODELLE, II, 276.
... l'un d'iceux... RONSARD, VI, 279.

IDOYNE. Propre.

Au Ryz, Banquetz, & Ieux,
Plus idoyne, qu'adextre
Aux Combatz outraigeux. Du Bellay, 1, 193.

IMAGER. Sculpteur, peintre.

Ainfi fe lamentoit l'imager Promethee. BELLEAU, 11, 18.

Nos Imagers ont la gloire en tout lieu, Pour figurer foit vn Prince ou vn Dieu.

RONSARD, VI, 151.

IRE. Colère.

Regne chez toy. Refrein ton ire. BAIF, v, 156. Le fecret par le vin & l'ire Est descounert en la clairté. 163. Douce parole romt grande ire. 183.

... plain d'ire implacable. DORAT, 38.

« ... la Bataille ceffoit, & moderoit chacun fon Ire. » Du Bellay, 1, 48.

Flore voyant que d'autre amour tu ards, Fera ses fleurs dessecber par grand'ire. 85.

> L'ire porte à fon talon L'aiguillon,

Dont plus tourmentez nous fommes. 275.

... d'ung despit & grand'ire. 358.

... fon ire obstinee. IODELLE, 11, 165.

... maugré l'ire de l'eau. 207.

... maschant l'ire enflammes. 258.

... ie mourray de dueil, d'ire & de ialousie. RONSARD, 1, 171.

38

Comme si Dieu vouloit nous punir en son ire. 345.

Renfrongné d'ire... 111, 12.

Vne ire autour du cœur me dresse l'escarmouche. VI, 15.

Les autres de Mars diront l'ire. 80.

... l'ire d'un Seigneur... 189.

#### IRE. Courroucé.

... la barque irée. BATF, 1, 407, note 73.

... les flots irez. 11, 344.

... Mars & la Discorde irée. Du Bellay, 1, 105.

O bienbeureux qui de rien ne s'etonne,

Et ne palist, quand le Ciel ire tonne! 203.

Mars les anime, & la Discorde irée. RONSARD, VI, 77.

### ISNEL. Leger.

A ses pieds il attacha deux talonieres à deux aisses, Qui dans l'air sur terre & mer deuosent le soustenir isnelles. BAIR, II, 68.

> Rien n'est plus promt que la pensee Qui vole saudain élancee D'une course isnele par tout. v, 73.

« Te faudroit voir tous ces vieux Romans et Poëtes Francoys, où tu trouuerras... Ifnel pour Leger. » Du Bellay, 1, 46.

> Porté fur le dos du vent, Qu'il eperonne des aeles De fes deux plantes isnelles. 148. Dieu leur a donné des aisles Qui sont bien assez isnelles

Pour voler iusques aux cieux, 265.

« l'ay vsé de... isul pour leger. » 337.

... ce meffager ifnel. 352.

... les trauaux, dont chargé ie me suis, Ne tardoient lors mes deux plantes isnelles. 11, 124.

... n'égaller au cours les bestes plus isnelles. 401.

Son chef porte deux ailes, Deux ses plantes isnelles. 435.

... la peur rend les plantes isnelles. 446.

ISSIR. Sortir.

... faire issix debors les fruids d'un franc estude.

IODELLE, II, 220.

... faire iffir de terre. RONSARD, V, 52. ... faire iffir en abondance. VI. 389.

JA.

In se traçant de l'aigu de sa lance Vn beau sentier pour s'en aller aux cieux.

RONSARD, 1, 124.

La goutte la vieillard me bourrela les veines. V1, 299.

JAÇOIT, JAÇOY. Encore que, bien que.

... iaçoy que sounent par desastre ou erreur...

IODELLE, 11, 232.

Laçoit que casse d'âge & desaccoussumé A vestir la cuirasse; il se sust lors armé: Et laçoy que voyant Polite ieune d'age Plus que nul de ses sils... 249.

JA-DESJA.

Ma vie desesperée A la mort deliberée Ia-desia se sent courir. Du Bellay, 11, 14.

Defia, mon Luth, ton loyer tu reçois, Et ia defia la race des François Me veut nombrer entre ceux qu'elle loue.

Ronsard, 11, 180.

Comme un cheureul qui va fuyant de peur Deuant un loup tout herissi d'horreur, Qui ia-desia de sa grisse le presse. V. 87.

JA-JA.

Ia ia de toutes pars on voit courir ensemble D'Apollon le troupeau... DORAT, 22.

Ia-ia le feu rauiffant... DU BELLAY, II, 47.

Ia ia marchant, enrage de fortir,

Pour de fon heur vin chacun aduertir. IODELLE, 1, 15.

In-ià luy pressant les talons... TTARD, 152.

JANGLERIE. Rapports, caquets.

... agacer par jangleries. BAIF, 11, 219. Tu n'es qu'on nom de moquerie

I'u n'es qu'on nom de moquerie L'exercice de janglerie. 1V, 202.

JOURNEL. De jour, de chaque jour, journalier. « Fueillette de Main nocturne & sournelle les exemplaires. » Du Bellay, 1, 38.

Pour reposer de ses iournelz transux. 11, 442.

... le iournel fouci. IODELLE, 1, 96.

JOUVANCE, IOUVENCE. Jeunesse.

Ma douce iouuance est passes. Ronsand, 11, 338.

... belle & premiere iouvence. v, 298.

LADRE VERT. Lépreux dont le mal se manifeste au dehors.

... que ton importun caquet
Soit fait compagnon du claquet
Du baril & de la beface
D'on ladre vert... Belleau, 1, 114.

LAIDURE. Flétrissure.

... que iamais le chaud qui dure En Iuin ne te face laidure. RONSARD, II, 424.

LAME. Pierre tumulaire.

... veux que sur ma lame Amour aille escriuant.

RONSARD, 1, 144 et 410, note 264.

... deffous la lame. 11, 55 et 472, note 35.

Enterrant fous mefme lame

L'honneur ensemble abattu. 153 et 488, note 81.

... qu'à son corps legere soit la lame. V, 304.

... toft, ferons estendus sous la lame. VI, 8.
... si encor dessous la lame

Quelque sentiment a son ame. 255.

Zacique jeniment a jon ana. 2

Rose tant seulement ici Ne gist seule dessous la lame. 367.

LANGAGEUR. Babillard.

Helat! sera sa part d'amitié si petite, Que ce grand langageux estaigne mon merite? TYARD, 189.

#### LASSE MOI. Exclamation de douleur.

Lasse moy! j'ay peur que Fedri Ne foit trop grieuement marri.

BAIF, IV, 8 et p. 452, note 5.

Parauanture, lasse moy, Il m'ajouste bien peu de soy. 18.

LÉ. Côté.

... le petit le... Balf, v. 337.

LEANS. Là en dedans.

... on nous a chaffe de leans. BATF, IV, 28.

LIESSE. Joie.

Temps de pleurs, temps de ris, de ioye & de triflesse, De fauter, de gaudir, de fe mettre en lieffe. BELLEAU, 11, 271.

Ils sont entrez au seiour de liesse. Du Bellay, 1, 423.

C'est ce bel œil qui me plaist de liesse;

Liesse, non, mais d'un mal dont ie vy. Ronsard, vi, 17.

« Chant de liesse. » 196.

LOBBE. Sur « Lobbe, qui est vn vieil mot François qui signifie mocquerie... tu pourras faire... le verbe Lobber. » RONSARD, III, 533.

LOCHER. Ebranler.

... faus point se mounoir ny locher tant soit peu. BELLEAU, 11, 328.

LOISE. Qu'il soit permis.

Luy loise en toute liberté Tel qu'est son aduis, le me dire. BAIF, V, SS. A qui plus loise que raison Ofera plus qu'il ne luy loise. 76 et 391, note 42.

LOS, LOS, LOZ. Louange, renommée, gloire.

... le los dont Phebus est sonneur. Du BELLAY, 1, 295.

Ceft à moy seul à me glorifier

En vous louant, fi ce los vous aggree. 297.

Sire, si vostre loz d'une Iliade entiere Ne donnoit à chascun assez ample matiere. 308.

Le loz des bommes vertueux. 11, 88.

... ton loz qui le monde orne. RONSARD, 11, 100.

Mon trait, qui droilement dards

Le riche but de ton los. 146.

... combien un Ronfard luy estoit redeuable, Publieur de son los qui iamais ne mourra. Ronsand, vi, 186. Sur un autel sacré, ie veus sacrer ton los. 358.

LOYER. Récompense.

... ie me fuis abusé

A chanter les Seigneurs: aussi ie n'en rapporte

En lieu de son loyer qu'une esperance morte.

RONSARD, 141, 291.

LUITTE. Lutte.

... à la luitte adeftre. Ronsand, 11, 179.

MAGNIFIER. Louer, vanter. « Si les Grecz & Latins eussent esté supersticieux en cet endroit, qu'auroint-ilz ores, de quoy magnifier si haultement cete Copie, qui est en leurs Langues? » Du Bellay, 1, 44.

Mot regretté par Vaugelas.

MAIDIEUX. Voyez CE MAIDIEUX.

MAIGNEE. Famille, enfants.

Voyant trop griefuement charges Sa maison de trop de maignee. BELLEAU, 11, 446.

Voyez MEGNIE.

MAISTRIER. Digne d'un maître, magistral.

... vn art maiftrier ... RONSARD, 111, 23.

MAL, MALE. Mauvais, mauvaise.

De mal-auis malbeur demeure. BATF, v, 30.

.... male ambition. 48.

Pour les adjectifs composés dans lesquels entre le mot mal, voyez Composés.

MALENCONTRE. Malheur, mauvaise fortune.

Don d'ennemy c'est malencontre, BATF, V, 21.

MALHEURE. Infortune, mauvais destin.

... en malheure

Il ne peut faillir qu'il ne meure

Comme vn chien... IODELLE, 11, 349.

MALHEURE, EE, participe.

... voicy l'amante malheuree. BAIF, 11, 177.
... d pauvre malheurée! DU BELLAY, 1, 358.

MALHEURER, MALEURER. Être malheureux, devenir malheureux, rendre malheureux.

Puisses-in malheurer en ta fortune trouble. BAIP, 11, 115.
Pour malheurer les jours de la chetiue vie. 118.

O que souvent par trop baut esperer Pour malheurer on laisse à prosperer. 168.

Elle (la Fortune) fait prosperer & soudain maleurer. 111, 173.

O Lune, ton bel ail mon beur malheurera. IODELLE, II, 4.

MALLEMENT. Mal, méchamment.

... mallement

Leur reuiuant orgueil remeurt incessamment.

IODELLE, 11, 247.

Souuent court, souuent long est le combat, il greue Souuent & malement le Lyon qu'il le creue, 270.

MANANDA. Exclamation.

Mananda i'ay fongé un fonge. BATF, 111, 230.

MARRIR. Chagriner.

Or ce petit chien est mort, Et a fait marrix bien fort Celle qui l'a tant aimé. BATP, IV, 260.

MARRISSON. Peine, chagrin.

Va retourne eux enfers, sejour de marrissons. BAIP, 1V, 310. Vn forcé marrisson, vn terdif repentir. IODELLE, 11, 242.

MARTELÉ, ÉE. Figurément, tacheté comme de coups de marteau.

... dos peint d'une peau martelée. RONSARD, 111, 360.

MARTELER. Battre à coups de marteau et, par extention, frapper.

Le chef luy va martelant. Du Bellay, 1, 142. Son estomac plombé martelant nuis & iour. 11, 230. Par quelle borreur, qui l'ail & l'oreille espousante Ces Heros se sont ils rechargez, martelez. Iodelle, 11, 267.

MARTIRER, MARTYRER. Tourmenter, martyriser.

... cœur martyré. BAIF, 11, 265.

... elle qui defire

Non reconfort, mais secours, se martyre. 266.

... deux iours me martyrer. IV, 17.

L'un le conforte, & l'autre le martyre. BELLEAU, 1, 224. ... voir sous les Rois à iamais martyrer

Leur raison afferuie. IODELLE, II, 324.

... ton bel ceil me martyre. Ronsard, 1, 20.

... m'est bonneur de me voir martyrer, 52.

Is to supply, saigne bien ma Maistresse,

Et qu'en ce mois, en saignant, elle laisse

Le sang gele dont elle me martire. VI, 18.

L'outrage qu'il ba fait à mon cour martiré. TYARD, 22.

Comme peux tu, beauté, me martirer. 76.

MARTROY. Lieu de supplice, nom d'une place d'Orléans.

Me pourmenant par le martroy.

Bair, 111, 195 et 384, note 49.

MAU. Mauvais.

Mau menage de riche annee. BATF, v, 68.

MAUDISSON, MAULDISSON. Malediction.

... Vous foyent à ceste fois Par toutes mauldissons & execrables loix Vouez & consacrez... Du Bellay, 1, 315. Is fuis (is croy) la mandisson des Dieux.

RONSARD, III, 89.

La maudisson du peuple despité. 166.

# MAUGRÉ. Malgré.

Maugré vos froides eaux. BATF, 1, 409, note 85.

Ce texte est celui de l'édition de 1555.

Mais que fais-ie, maugré ma vie? IODELLE, 1, 38.

... maugré foy. 11, 188.

Maugré le dard... 193.

... maugrė moy. Ronsard, IV, 380, note 15.

Maugré ton cœur... v, 89.

Mangré la Mort. 278.

... maugré la tempeste... 331.

... maugre l'esperon, la boussine & la main. 335.

... maugré l'ennie & maugré le destin. 361.

# Maugré que.

... maugré qu'il en aye. Ronsard, vi, 142.

MAUGRÉER. Accuser, gourmander.

... en maugreant d'une execrable borreur.

DU BELLAY, 1, 313.

Va maugreant la vapeur innocente. 11, 297.

#### MAU-MENER. Maltraiter.

Mais la beste en sin mau-menee Perd son baleine en se lassant. Ce pauuret presse de si pres Par la meute qui le mau-meine Veut gaigner quelque eau... I O D B L L B, II, 305.

#### MAUVAISTIÉ, MAUVAITIÉ, Méchanceté.

... noftre manuaistié

Ne peut tant enuers Dieu qu'enuers nous sa pitié. BATP, 11, 378.

... aus fans mauuaitié

Garde de tout son cœur vne simple amitié. RONSARD, 1, 129.

... par gloire ou par mauvaistie. 11, 416.

MÉCHANCE, MESCHANCE. Dans l'ancienne langue Infortune, ici Méchanceté.

Raclant des mutins la méchance. BATF, II, 323.

Pour vn, qui meni d'ignorance Ou d'une maline méchance

Voulut amoindrir mon renom ... 460.

Enuers Dieu la plus grand' méchance Cest de faire à l'homme nuisance. v, 135.

... punira leur meschance. Du Bellay, 1, 320.

MECHEF, MESCHEF. Accident, malheur.

Ne meritant vn fi trifte mechef. Du Bellay, 1, 393. ... tomber en mechef. Ronsard, 11, 203.

S'arrache les cheueux, tesmoins de son meches. IV, 32.

Iamais tes verds rameaux ne fentent nul mesches. 40.

... appaiser son mechef. v. 331.

... perdre mon meschef. vi, 167.

Toute pefte & tout mesches. 321.

MÉCROIRE. Ne pas croire.

Son beur ainst Fleurdepine mecroit. Balf, 11, 272.

MEFAIRE, MEFFAIRE. Mal faire, nuire.

Aide à tous, à nul ne méfai. BATF, v, 128.

Que t'a Iule mefait? DU BELLAY, 1, 380.

Lente à mon bien, & prompte à me messaire. TYARD, 18.

MEGNIE, MESGNIE. Ménage, famille.

... l'extreme rigueur de la morte saison Tenoit clos & couuert chacun en sa maison. En la nostre pourtant la petite mesgnie Ne se trouuoit iamais de paresse engourdie.

BELLEAU, 11, 80.

« le suis d'opinion... lors que tels mots grecs auront long tens demeuré en France, les receuoir en nostre mégnie. » RON-SARD, II, 479.

Voyez MAIGNÉE.

MEHAIGNE. « Mehaigne, perclus, ce que les Grecs appellent Πηρός. Nos Critiques se moqueront de ce vieil mot François: mais il les saut laisser caqueter. Au contraire, ie suis d'opinion que nous deuons retenir les vieux vocables significatifs, iusques à tant que l'víage en aura forgé d'autres nouveaux en leur place » (Note de Ronsard sur le passage suivant):

... le nauire poussée
Ayant la proûs & la poupe froisse
Alloit mehaigne...

Dans l'édition de 1584, que nous avons suivie, à force a remplacé mebaigne (111, 90).

## MEHAIGNE. Blessé, maltraité.

Leur mere adonc, ab l mere sans merci, Fera bouillir leurs iambes, & ainst Tous mehaignez les doit ietter en Seine.

RONSARD, III, 165.

### MERCERIE. Marchandise en général.

La precionse mercerie.

En voila pour trois francs. BATF, IV, 54.

Chacun vante sa mercerie. V, I52.

La mercerie que ie porte,
Bertran, est bien d'une autre forte
Que celle que l'usurier vend
Dedans ses boutiques aueres. Ronsard, 11, 165.
... l'Inde riche en mercerie estrange. V1, 147.

## MESAVENIR. Arriver mal, tourner mal.

Il luy mesauient à bon droit. BATF, , V, 198. Las! fs, ou par vn mal extreme, Ou par fatalité supreme, Nous mesauenoit autrement. 269.

#### MESAVENUE. Mésaventure.

... fe doutant d'une mesauenue. RONSARD. Ce mot a disparu de la dernière rédaction : ... en doute de su perte. III, III. MESHUY. Aujourd'hui davantage, désormais.

... Seray-ie meshuy A tracasfer sur le paué. BATF, III, 343. Mais que musti-ie icy meshuy. IV, 26.

MESNAGER. Faire le ménage.

... vne diftoste fille Qui deuide qui coust qui mesnage & qui file. Ronsard, 1, 195.

MESTIER. Besoin, nécessité.

... mestier
Il n'est point... IODELLE, II, 255.

Tu as vrayment alors digne fils de Peles, Grand mestier de grand force aux addresses messee, Et grand mestier encor d'auoir sur toy tout bon. 265.

METTE. Borne, limite.

... és mettes pres de Mets. DORAT, 33.

MEURDRE. Meurtre.

... fes mains
Teintes encor de meurdres inbumains. Ronsard, 1, 112.

MEURDRIR, MEURTRIR. Tuer, assassiner.

... le frere meurdrit son frere. BAIF, 11, 343.
Faire vn grand Roy meurdrir... IODELLE, 11, 132.
Trassquer, mutiner, chasser, meurtrir, bruler. 146.
... Rois... meurdrissans eux mesmes leur renom. 324.
Mon esperance, belas l qui storissoit
D'autant plus sort qu'elle la meurdrissoit.

RONSARD, 111, 328.

Vous aurez pour iamais vn fcandaleux diffame

Si vous me meurdrissez fans vous faire vn defaut. V1, 22.

MIGNARDER. Flatter, caresser.

... Baif d'une fleche plus douce Espoint au cœur, mignarda de son pouce Des iouyssans les baisers sauoureux. Ronsand, v, 35. MIGNOTER, MIGNOTTER. Caresser, arranger délicatement.

... mignotoit vn bouquet... Ronsard, 1, 30.
Toy mignottant ton dormeur de Latmie. 74.

MIGNOTERIE. Caresse, petits soins.

Pleins de douceur & de mignoterie. RONSARD, 111, 281.

MIGNOTISE. Grâce, affeterie.

Tant leur mignotise darde D'Amours à qui les regarde. RONSARD, II, 426.

MIRE. Médecin.

Bon mire fait playe puante. BAIF, v, 82.

O des Mires le Roy! Ronsard, 11, 411.

MISSIR. Messire.

... missir Mace. BAIF, IV, 264.

MISTE. Propre, élégant.

On ne voit rien qui foit plus coint
Plus net plus miste mieux empoint.

BATF, IV, IIS et 455, note 33.

MOISSINE. Pampre garni de raisin.

Ie te garde un trochet de cent noifilles franches, Et de raifins muscats attachez à leurs branches Vne moissine belle... BELLEAU, I, 211.

MON. Certes, assurément.

Vrayment ce fusse-mon... BAIF, 111, 22 et 376, note 9.
Possible est-il en la maison
Retourné chez nous. — Voyez mon
Pour dieu s'il y est... BAIF, IV, 75.
Mais pourquoy est-ce qu'ayez bonte?
— C'est cela... — C'est mon, c'est la bonte
De quand la fille estoit 6 luy. 112.
auoir-mon & bour auoir bratique

A scauoir-mon se pour auoir pratique Et amasser Or, Argent à foison, Il deuoit estre iniuste... RONSARD, VI, 275.

# MONSTIER, MOUSTIER. Monastère, église.

Bonnet frequentoit les monstiers.

DU BELLAY, 11, 360.

Pour regaigner tout cela qu'au monstier l'auoy laisse, i'ouure l'escolle au vice. 390.

... faire excessives rapines Sur mainte Eglise, à sin d'enrichir un Moustier à part du reuenu commun. Ronsand, 111, 163.

#### MOUSSE, Émoussé.

Pourquoy la Lune a maintenant le front Mousse ou cornu... Ronsard, 1v, 263.

#### MUANCE. Changement.

... il faudrait quelque Refrain nouneau Ponr entremettre à chacune muance. DORAT, 55.

# MUER. Changer.

# Ce confeil muez. BATF, IV, 42.

« ... sans muer de coutumes ou de nation. » DU BELLAY, 1, 22. « L'office d'elle (l'Émendation) est aiouter, oter, ou muer à loyfir ce que cete premiere impetuosité & ardeur d'ecrire n'auoit permis de faire. » 54.

... des Princes l'eftat s'alterer & muer. RONSARD, 1, 345.

... les bommes qui muerent

Le limon en couteaux desquels s'entretuerent. V, 339.

# MUSEQUIN, MUZEQUIN. Museau, visage.

Frisque & mignon s'enamourache De quelque muzequin friand. BAIF, V, 44.

... la barbelette noyre De fon musequin friand. Du Bellay, 11, 350.

Soit que d'une façon gaillarde, Auec sa patte fretillarde Il se frottast le musequin. 355.

#### MUSSÉ, Caché,

... muffe dedans l'eau... BELLEAU, II, 138.

# MUSSER (SE).

Les Faunes, les Siluains, de tous coftez espars, Se mussant, ont quitté leurs forests aux foudars. Belleau, 1, 184.

MUT. Muet.

Aueugle, fourd, & mut, plus que n'est vue pierre!

DU BELLAY, 11, 220.

NAQUET. Laquais, valet. « ... les autres Poètes Latins ne font que naquats de ce braue Virgile, premier Capitaine des Muses. » RONSARD, III, 525.

(L'Italie) Suit les putains, les naquets, les plaisans. VI, 106.

NAU. Nef, navire.

le voy naus volantes gommees. BATF, II, 458. ... mes naus virenoltees. Iodalla, I, 201.

... affrontant les naus Pelagiennes. IODELLE, 11, 253.

Les autres font leurs nans au largue depestrer. 255.

... en leurs propres naus... 257.

... apres qu'Hector les Grecques nauz brufla. Ronsand, 111, 58.

... les proves de tant de naux. v, 272.

Sauuant la Nau qui est jà pleine De slots... VI, 102.

Ie dy les naus, & les Gregeois dedans Morts de fumée, & de braziers ardans. 159.

#### NAVRER. Blesser.

... douce meurtriere mienne, Qui me nauras, donne moy guarison. BATF, 1, 42.

Le Cerf nauré prend le Didame. BELLEAU, 11, 213.

... la beauté qu'en l'ame tu sentois,

Qui te nauroit d'une playe aigriffante. RONSARD, 1, 19.

Se percer se piquer se naurer se tuer. v, 335.

... ton trait est constumier De naurer les plus grands... v1, 372. NAVREURE. Blessure.

Prifes, depeftremens, & mortelles naureures. IODELLE, II, 272.

NEF. Vaisseau.

Ie suis semblable au marinier timide

... voyant...

Sa nef gemir ...

Vous ma Déeffe etes ma clere etoile,

Que seule doy', veux, & puis reclamer

Pour affeurer la net de mon courage. Du Bellay, I, 101.

Voz deux beaux yeux, deux flambeaux que i'adore, Guident ma nef au port de vostre grace. 130.

Flambeaux amis de la nef. 139.

... le corps d'un amy tien Souille tes nefz... 402.

La belle Nef des autres la plus belle. 11, 286.

... combattre en fa nef... IODELLE, II, 258.

L'ail qui tenoit de mes pensers la cles, En lieu de m'estre une estoile drillante Parmi les stots de l'amour violente, Contre un despit a fait rompre ma net.

RONSARD, 1, 51 et 391, note 109.

... vne nef vagabonde. VI, 381.

NETTIR. Rendre net, nettoyer.

Pour l'unir & nettir parauant le salissent. Bair, 1, 260.

NICE, NISE. Simple, novice, naif.

... fille vialente,
Qui, nice, vn fi grand bon beur
Met apres vn vain bonneur. BATF, II, 144.
Un om' étoét nourri, nise, tandr'... v, 331.

NICEMENT. Naïvement.

L'ardeur du courroux que l'on sent Au premier dge adolescent, Me sist trop nicement l'escrire. Ronsand, 11, 271. NICETTE. Diminutif féminin de nice.

La nicette en son giron Recoit les flames secrettes. RONSARD, II, 295.

NIGER. Niaiser.

Il s'abuse, & perd tams, & nige. BATF, III, 309.

NOÇAIGE, NOSSAGE. Mariage, union.

Son nossage promis... BATF, II, 310.

Pour ma vidoire & ton nossage Par un moyen mesme seter. IV, 161.

Pourquoy plus tost d'une paix elernelle N'exerçon' nous ung noçaige affeure? DU BELLAY, 1, 345.

La Fontaine a encore employé ce mot.

NOE. Nové.

... noé, s'enduroit en pierre emerueillable. TYARD, 221.

NOISE. Querelle, dispute.

Amortiffant toute noise ancienne. RONSARD, VI, 200.

NON-PER, adverbialement.

Qu'on me dresse un autel, que non-per on m'ameine Trois porcs, & trois agneaux frisez de noire laine. RONSARD, 11, 216 et 492, note 112.

NOU (A). A la nage. Paffant à nou le fil d'une riviere. Ronsand, 111, 163.

Paffe à nou Loire ... v1, 149.

NOUER. Nager.

Elle nouoit par les voyes marines. BAIF, II, 424. Tous animaux qui cheminent, & nouent.

DU BELLAY, 1, 125.

Sceue, dont la gloire noue En la Saone qui te loue. 145. Ses filles lors, qui à mi-corps y nouent. 224.

40

... noz deux langues qui se iouênt Moitement solastrent & nouënt. 11, 347. ... nud comme vn poisson il noue. Ronsand, 11, 273.

... l'adultere oiseau...

Tout mignard pres d'elle noue. 294.

Notiant la mer passagere. 388 et 503, note 201.

Tout ce qui noue au plus profond de l'onde. 111, 99.

... mes yeux vont notiant dedans l'eau Stygienne. IV, 86.

Tous les poissons qui par les ondes nouent. 271.

... quand ils sont ja vieux,
Et que le flot mortel leur nouë dans les yeux. 369.

... en plaifers elle noue. VI, 422.

... cheual nouant par l'air. TYARD, 125.

NUISANCE. Ce qui nuit, préjudice, dommage.

... nuisances, morsures. IODELLE, II, 272.

NULLUY. Nul, aucun.

Le donneur de ces dons vous mande, Que pour luy seul il ne demande Que vous viuiez, ny que pour luy Vous fermiez la porte à nulluy. BATF, IV, 55.

Ò. Avec.

... quand la fille eftoit & luy. BATF, IV, 112.

L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay, comme un vice « de la langue du pays, » « o pour auec. » Voyez Du Bellay, 1, 485, note 53.

Manger & mon compaignon
Ou la figue d'Auignon,
Ou la Prouençale oliue. RONSARD, 11, 302.

On lit en marge de ce passage : «  $\delta$ , pour anec : vieil mot François. »

« le te conseille d'vser de la lettre à, marquée de ceste marque, pour signifier à la façon des anciens, comme à luy pour auecques luy. » VI, 457.

#### OCCIRE. Tuer.

... ie ne t'occiray point. Du Bellay, 1, 263.

... du pere occis l'ombre si mal vengee. 316.

... les occis pour adultere... 422.

Il faut que ce braue mastin

l'occie demain au matin. IODELLE, 11, 71.

Le grand Romain, qui aima mieux s'occire

Que viure ferf ... TYARD, 36.

Elle m'occit : & ma discretion

Me veut encor plus viuement occire. 59.

### OÈ. Exclamation.

Oc suis-ie vostre charpentier?

BATF, 111, 320 et 388, note 82.

OINCTURE, OINTURE. Onguent, onction.

Ceci n'est rien que de l'ointure. Balf, v, 43.

... buile d'Olif, oincture de son corps. Ronsand, 1, 237.

### ONC, ONCQ, ONCQUES.

... souffrir au combat plus qu'ils n'auoyent fait onques.

IODELLE, 11, 259.

... vn Albert, que Phabus au poil blond Apprist dés le berceau, & luy donna la barpe, Et le luth le meilleur qu'il mist onc en escharpe.

RONSARD, V, 316.

Mais vous ne fustes onq vers moy de telle sorte. VI, 192.

OR, ORE, ORES. A cette heure, maintenant, à présent.

... tout vieil que je suis ores. BAIP, 11, 81.

Or ça premier, ren moy rezon. 1V, 80.

... ie fuis au lid ores. Belleau, 11, 313.

Le nombre est petit de ceux ores, Qui sont les bien aymez des Dieux.

DU BELLAY, 1, 179.

Mais qui nous fait ores, ma Lyre, Changer tellement noftre son. IODELLE, 11, 205. Ore que. Maintenant que, tandis que.

Or' que les prez & ore que les fleurs De mille & mille & de mille couleurs Peignent le fein de la terre fi gaye.

RONSARD, 1, 78 et 396, note 165.

... ie ne veux mourir
Ores que ie puis courir. 11, 435.

Ores, ores, répété.

Ores, ores le temple
Des Graces le contemple. Du Bellay, 1, 237.

... or & ores
Le relaschant pour quelque temps. 11, 355.

Ore, dans des membres de phrases différents, où nous mettrions tantót:

Ore baut, ore bas ... BATF, 1, 103.

« Recuillant de cet Orateur & de ce Poëte ores vn Nom, ores vn Verbe, ores vn Vers, & ores vne Sentence. » Du Bellat, I, 28.

OR-ENDROIT. Désormais.

Ab! larmeuse Deesse, ab! vrayment or-endroit
Tu auras nom Elegie à bon droit. RONSARD, v, 273.

ORD, ORDE. Sale, repoussant, répugnant.

Le voyant craffeux ord & fale. BAIF, IV, 23.

... Membres ords

Qui point ne se montrent debors. Du Bellay, 1, 169. Ces actes sont vilains & ords. I o delle, 1, 28.

... orde crefte. 11, 271.

... chaifne orde. RONSARD, 11, 248.

Ord de luxure ... 111, 152.

Les fertiles moissons des ordes voluptez. 191.

... orde furie... v, 142.

... guerre tres-orde. 195.

... orde escriture. 415.

Si ord, fi fale & fi fort mal veftu. VI, 277.
... ord, gras, vilain, craffeux. 289.
Venus fa mere est vn freste plaifir,
Et ord, & impudique... TYARD, 63.

ORIBUS. Chandelle de résine; poudre d'oribus, remède sans efficacité.

> Et vos beaux Predicans qui fubtils basteleurs... Soussient dedans les yeux leur poudre d'oribus.

> > RONSARD, V, 341.

OST. Armée.

Menant son oft... BATF, 11, 87.

Vn perd ou sauue tout vn oft. v, 26.

Vn oft entier... Iodballb, 11, 253.

... à fin que l'onde D'un figrand oft effroye tout le monde. RONSARD, 111, 172.

... la France armés
Toule dedans un ost se voyoit ensermée. v, 249.

... un ost de Fourmis. VI, 228.

... irompant l'ost des Grecs... 320.

OUAILLE, Brebis.

.... les peaux des ouailles Ne servoient aux contracts... RONSARD, IV, 47.

OUTRE, OTRE. Exaspéré, fatigué.

Memoire de douleur outrée Desfous Olympe se coucha. RONSARD, 11, 120. Otté d'ardeur, perdant presque raison. VI, 425.

OUTRECUIDANCE. Suffisance, hardiesse.

Me blame qui voudra de trop d'outrecuidance. BATF, I, II2.

OUTRECUIDÉ. Rempli de présomption.

... l'outrecuidé Saiyre. BAIF, III, 55. ... comme sont outrecuidés Les bommes en més debridés. IV, 176. O fotte race outrecuidee. Belleau, 1, 62.
... façon auflere, outrecuidee. Iodelle, 11, 149.
Outrecuidez, penfans defarmer & tailler
L'on l'autre en un moment... 261.
Le peuble outrecuidé qui tous les iours empire.

Enfle is ne m'outrecuidasse. Balf, v, 190.

Ronsard, v, 255. OUTRECUIDER (S'). Avoir de la présomption.

OUTRER (S'). Se fatiguer, se précipiter.

Ces rochers tout ainsi que s'ils iouoient ensemble, S'essonguent quelque peu, puis courent pour s'outrer L'ou l'autre à la rencontre... RONSARD, IV, 179.

OUVRER. Travailler.

De ses Maris, l'industrieuse Heleine, L'esquille en main retraçoit les combas Dessus sa toile : en ce point tu t'esbas D'ouurer le mal duquel ma vie est pleine. RONSARD, I, 103.

OYANT, participe présent du verbe oyr.

Ainsi le grand Thracien
De son luc musicien
Tiroit les pierres oyantes. DU BELLAY, 11, 58.

Substantivement.

Tu retiens des oyans l'ardante fantafie. RONSARD, IV, 403. OYR. Entendre.

Poyoy tout maintenant icy. Bair, iv, 52.
... ils nous ciront bien.
Belleau, 11, 410 et 486, note 100.
Nous cirons la doulce barmonie. Du Bellay, 11, 94.
Et veulx bien que chascun Poye. 116.
Tout ce grand rond, que la mer environne,
Oyroit sonner par l'immortalité

La bardiesse, & la sidelité, Qui ont seruy la Françoise couronne. 162.

On n'oit que labourins... 208 et 221.

Ie n'ortois tout cela, & n'ortois donner blasme A ceux... 405.

(Aussi tost) ... qu'on orra... Ronsard, III, 235 ... oyez mon oraison. v. 388.

Attens on peu que ie l'aye tout dit, Et tu oyras... v1, 275.

PANADER, PENNADER. Se pavaner.

Mais voyla Finel & ma gruë Qui se pennade par la ruë. BATP, 111, 343.

Cy gist Lais la Citoyenne De la ville Corintienne, Qui panadoit... 1V, 382.

Ne laissera pas impunie La forfaiture panader. V, 214.

... ce bon cheual Bayard Qui aux combas panadoit fi gaillard. RONSARD, V, III.

PANNE. Plume. Voyez EMPANNON.

PARAPRÈS. Ensuite, après.

Donque d'on Preu choifi les beaux faits je diray, Et les tiens parapres plus hardy j'écriray. BAIF, 11, 412.

PARFAIRE. Achever, accomplir.

En soubaittant que Bradamant il sist Homme parsait qui son aise parsist. BAIF, 11, 267.

PARFIN. Fin, dernier terme.

Voyans à la parfin le fer victorieux. IODELLE, 11, 340.

PAROIR, Paraitre,

... pour mieux faire paroir. BELLEAU, 1, 152.

PAROY. Mur, muraille, mur mitoyen.

Vn trou se trouue en la paroy commune. Bair, 11, 167.

#### PARSONNIER. Participant, associé.

C'est ton parsonnier pretendu.

BATF, 111, 301 et 387, note 77.

... ie suis d'opinion

Que le preniés pour compagnon

Et parsonier à vos amours. IV, 135.

Dieu, premier bienfeteur s'auoue.

L'homme apres parsonnier s'aloue De ses biensaits pour en iouir. V, 134 et 394, note 71.

### PASTIS. Paturage.

... dans nos pastis... Bair, 111, 19.

Is veux chanter deux vers fur mon tuyau d'auéne : Le vent les portera le long de ces passis. Ronsand, III, 446. Ouant aux passis herbus ses beufs il conduisoit. Tyand, 206.

#### PAVOIS. Bouclier.

Le maste fait des armes aux tournoys, Acoustumant la lance & le pauoys. BATP, 11, 264.

Pauois pour aux coups respondre.

DU BELLAY, 11, 325.

... ayant d'un grand pauois

Le bras charge & le corps d'un barnois. RONSARD, V, 47.

Ou nuds en vn duel, ou armez du pauois. VI, 310.

# PENNAGE. Plumage.

Muant il (l'Amour) a perdu dedans moy fon pennage.

BATF, 1, 159 et 409, note 92.

Mille oyfeaux bigarrez de colorez pennages. BATP, 11, 334.

Voyez PENNACHE, ci-dessus p. 205.

# PERS, PERSE. Bleu.

(Yeux) desquelz la couleur perse Imitoit la couleur dinerse Qu'on voit en cest arc pluvieux, Qui se courbe au trauers des cieux.

... prunelle perse. Du BELLAY, 11, 354.

... iannes rouges & perfes. Ronsand, 1, 337.

... Charon aux yeux ardans & pers. V, 321.

... voir la vague perfe

Porter ses compagnons noyez à la renuerse. 417.

PERTUIS. Trou, ouverture.

... les pertuis & ioindures du bois. Du Bellay, 1, 413.

Et lors leur falloit bien trouuer Plus d'un pertuis, pour se sauuer. 11, 356.

... les pluyes tortues Par cent pertuis se creuerent des nues.

RONSARD, III, 46.

PERTUISER. Trouer, percer.

... les cannes inegales Qu'à force il pertuisoit en petits chalumeaux.

BELLEAU, 1, 231.

... vn tonnesu pertuilé... 269.

... Pas (inventa) le chalumeau, Qu'il pertuisa du roseau Forme du corps de s'amie. Ronsard, 11, 442.

PESTELLER. Broyer, piler, fouler, attaquer, se débattre.

Leurants le Lion mort pestellent.

BAIF, v. 83 et 391, note 43.

La visille pestelle enragee S'elle n'a cheuille à son trou. 176.

PIEÇA. Depuis longtemps.

Pieça ne vois bomme bon sous les Cieux.

RONSARD, VI, 278.

... ne le vous di-ie pas

Pieça?... 289.

PINCEL. Pinceau.

... le pincel & la plume... RONSARD, II, 422.

PIOLÉ. Bigarré, diversement coloré.

L'arc-en-ciel piolé... BATF, 11, 2.

41

On voyoit alentour de belles chaines pendre D'or piolé d'email... 283.

La pasquerette aux fueilles piolées. Ronsand, v, 126.

PITEUX. Qui inspire la pitié.

... il attache de rang,
Piteux regard / fur la porte les testes. Ronsand, 111, 70.
... de son chant piteux les Manes estonnois. IV, 85.

PLAIN. Plaine.

Prez, monts & plains ... Du Bellay, 1, 223.

PLAIN, PLAINT, PLEIN, PLEINT. Plainte, gémissement.

Voix qui tes plainz mestes à mes clameurs.

Du Bellay, 1, 93.

... les plaints des amoureuses vois. Ronsard, 1, 28. ... mes plains tu daignes lire. Trard, 67.

... la douleur qui me va combatlant,

Aux pleins, aux pleurs me meine. 71.

Tu fuz l'organe à mes pleints douloureux. 88.

Cent. & cent funebres pleins

S'entr'empeschans de sortir. 145. ... mes plaints esperduz. 186.

PLANTÉ. Abondance, quantité.

Petit & souvent fait planté. BATP, v, 84. ... planté de famille. RONSARD, III, 217.

A planté. Abondamment.

... porter fruits à planté. Baïp, 1, 82. ... Or. Argent à planté. Ronsard, vi, 278.

PLAYER. Blesser.

... l'Archerot emplumé par le dos D'un trait certain me playant insqu'à l'os. RONSARD, I, 34. PLEIGE. Garant, répondant.

En cola son pleige ie suis. IODELLE, 1, 76.

POIGNANT. Piquant, percant.

... les rayons de sa poignante vêne. Du Bellay, 11, 61.

Les poignans efguillons d'one douleur non feinte. 190.

... vn poignant ballier ... 398.

... aiguilles poignantes. Ronsard, 11, 340.

POINCTURE, POINTURE, Pigare.

Il faut premier guarir l'ancienne pointure Que vos yeux en mon saug me font par leur rigueur.

Ronsard, 1, 178.

... tu sentiras un iour Combien leur poincture est amere. 11, 453.

POINDRE. Piquer.

... l'ennuy qui le poingt. Du Bellay, 1, 155.

... la Mort, qui tout poingt. 171.

Si fort les poingt le desir de la fuite. 359.

Quelle fureur, Palinure, te poingt? 412.

Ce fol defir qui les cours poingt. 11, 112.

... malbeur qui me poingt, 188.

... poingt d'un plus bault souci. 256.

... qui pour la gloire Nous poind... IODELLE, 11, 316.

Amour tu sembl' au Phalange qui point.

RONSARD, VI, 6.

POISER. Peser.

... ie luy feray cognoistre
A coups ferrez combien poise ma destre.

Ronsard, III, 485.

La balance, à poiser egalement les faicss Des grands & des petits... 1V, 214.

PONNER. Pondre. a ... leurs nids, où ils ponnent & couuent leurs œuss. » BELLEAU, 1, 247.

PORTRAIT. Représenté, peint.

(Plancher) ... portrait de tablesux.

RONSARD, II, 4.

... maintes choses sont diversement portraites. 111, 362.

POSTER. Courir la poste.

Pofte, dit-il, marche, fuy. RONSARD, 11, 398.

POURCHAS, PROCHAZ. Poursuite, recherche.

... nuid & iour vont au pourchas.

DU BELLAY, 11, 357.

... au prochaz de la Court. Ronsand, IV, 415.

POURFILE. Brodé.

Fille du ciel innincible Victoire, Dont les babits sont pourfiles de gloire.

RONSARD, III, 97.

POURMENER (SE).

Ores, on voit, ainsi que forcenée...

Se pourmener l'amoureuse Didon. Du Bellay, 1, 344.

Nostre petit Peloton

Qui maintenant se pourmeine. 11, 353.

Is no veulx plus me pourmener en coche. 375.

Vostre Beaumont tout gaillard se pourmeine.

RONSARD, V, 325.

POURPENSER. Projeter, préméditer.

... plaifirs que son ame & defire & pourpense.

BELLEAU, 11, 279.

POURPRIS. Clos. enceinte.

Puis, à la fin les champs nous font ouvers Par l'Elysee, & sommes peu d'esprits, Qui possedions ce bienbeureux pourpris.

DU BELLAY, 1, 428.

... la demeure

Où les beureux espris

Ont leur pourpris. Ronsand, 11, 317.

... Vaulx (tant delicat pourpris). VI, 386.

### POUSTRE, POUTRE. Jument.

Plus qu'one jeune poutre & farouche & rebelle.

BATF, 111, 74 et 378, note 21.

Pour les pouftres i'ay veu l'eftalon forcener. BELLEAU, 1, 210. Les poutres dans les prez bennissent. 11, 40.

... les Poutres banissantes. Ronsand, 1, 190.

... comme vne ieuns poutre.

11, 362 et 502, note 192.

### PRÉE. Prairie.

... one prée florissante. Du Bellat, 1, 459.

Voicy la prée & la riue mollette. RONSARD, 1, 80.

... vn toreau par la prée. II, 211.

Ainfi les fleurs d'Auril par l'orage du temps

Meurent dedans la prée au milleu du Printemps. v, 242. Quand le faucheur lassé retourne de la prée. v1, 325.

# PREGNANT, PREIGNANT. Gros, rempli, compréhensif.

... le cheual preignant d'un million D'hommes guerriers... RONSARD, III, 12.

« Les mots les plus pregnants & fignificatifs. » 533.

Ce gay bouquet qu'ici ie vous presente, Est fait de steurs, que la terre preignante Fait de son sein les premieres sortir.

Ronsard, dans l'édition de 1584, a remplacé preignante par plaisante (1v, 75). Preignante reparaît en 1623 et est expliqué par « grosse. »

### PREUX. Vaillant.

... ces magnanimes Preux. Ronsard, IV, 78.

#### PRIVAUTÉ. Familiarité.

Il prend bien la privanté
De plus desirer encore. Du Bellay, 11, 344.

### PRIVÉMENT. D'une manière privée, en particulier.

Plus prinement, en imitant l'exemple Des amoureux, tu me diras ton foin. RONSARD, III, 126. PROCHASSER. Pourchasser.

... & pense qu'il prochasse, Es forests quelque Nymphe... RONSARD, V. 41.

PROCHAZ. Voyez POURCHAS.

PROESME (SON). Son prochain.

C'est vrayment aymer Dieu, c'est cognoistre soy-mesme, Que d'estre pitoyable & ne faire à son proesme Si non le mesme tour qu'on voudroit qu'on nous sit. RONSARD, VI, 380.

PROESSE. Prouesse, action d'éclat.

Icy ie tais la proesse Du double bonneur de Clairmont.

DU BELLAT, 11, 307.

PROU-FENDRE.

Prou-sendras de chasque coste Le plus espais de l'escarmonche.

RONSARD, 11, 260 et 494, note 128.

PUTE. Ancien cas sujet de putain, comme nonne de nonnain.

... c'est cette pute immonde. Iodelle, 11, 339.

QUAIMANT. Mendiant.

Et n'ay cesse d'estre un pauure quaimant.

RONSARD, VI, 275.

QUANT, QUANTES. Combien de...

Par quantes mers... Du BELLAY, 1, 426.

Quantesfoys. Combien de fois:

Pour le moindre de mes maux, O quantessoys ie défire

Tout le pire. BATF, 1, 19 et 402, note 10.

O quantesfoys se trouve dans l'édition de 1552. Baif y a substitué combien de fois. Plus loin il a encore remplacé quantes fois par Que souvent... Voyez 404, note 41.

O quantesfois Royne... Du Bellay, 1, 231.

O quantefois de ton graue sourcy Tu abysmas ce saulx peuple endurcy! 11, 17.

Las, quantes fois... 393.

Quantesfois m'a-t'elle douné,

De l'argent pour m'aller iouer? IODELLE, 1, 29.

... toutes fois & quantes. 11, 238.

Dy quantes fois le iour lamentant ma misere, Tay-ie fait souspirer... RONSARD, 1, 334.

O quantes-fois tout seul entre les bois... v, 88.

Quante-sois ay-ie deceu

Les pleurs de mes longues nuits. TYARD, 138.

QUEMANDER. Mendier.

S'en aller d'buis en buis leur vie quemander. BATF, 11, 226. QUERIR, QUERRE. Chercher.

... pour ton absoute querre. BATP, 11, 122.

l'en voy prou qui du vray s'affeurent,

Et qui à contr'ongle le queurent. 111, 284. Aller q'rir de la baue mais

Dequoy paistre ta gloute fain. 17, 56.

... Il est ale querir

Celle qu'ell' eut pour la nourir. 110 et 455, note 30.

Si tu ne viens ie t'irai querre. BELLEAU, II, 460.

Ie ne quiers pas la famense couronne. Du Bellay, 1, 81.

Mon nom aussi par la France loue Ne quiert le bruit du palais enroue, 159.

... les Pierres que lon va querre. 188.

... si de la maison tu quiers la seureté. 322.

... Quiers le port de Velie. 411.

Roy, donques ne veuille querre Vn gendre en estrange terre. 11, 309.

... admonesteroit son ensant d'aller querre Dessus les bords de Seine, autre nouvelle terre.

Ronsard, 11, 233.

Les moissons ie ne quiers pas, Que la faux arrange à bas. 300.

1 CHEST STATE

In which live & be with here

. in the last of

aministis.

E intrins

ima a p

1000.L.F

maria limit, la

The state of the last

in inthis alian le pain seis

30.18c4, 30cm

LETTE CHILL, T. IL

and the little l

S. E. S. A. Spill

breiter hit an

minima kangga

... noftre bumaine race Ne quiert beaucoup ... v, 80. Vovez QUIS.

QUEU. Cuisinier.

Maistre chantre est un maistre queu. Ba

QUIS, QUISE, participe de querir.

... du marinier font quises Les Marguerites exquifes. Du BELL

Changeant mon aife aux richesses lointaines De l'Orient quises à tant de peines.

RONSARD, II, 192 et

Bien que la perle & les pierres exquises En nostre mer des marchans ne soient quise

RABASTER, RABATER. Faire du bruit, du He mon dieu : à l'buis on rabâte. B ... i'entendy on iour d'enbaut Vn efprit qui fort rabaftoit. IODEL1

RABAT. Bruit, vacarme, lutin, revenant.

Ie me suis perdu comme un rat Qui s'encuse de son rabat. Baïr, I

Tu as ven les rabas encores mieux que moy. Ro

RAI, RAY. Rayon.

Mais, ne fait-il aust grande folie, Qu'vn qui le vent d'vn ret veult arrêter Ou qui les raiz du Soleil lie. BATF

... les cieulx

S'eftoient veftuz d'un manteau precieux A raiz ardens de diuerse couleur. Du B

> ... comme la nege ilz fondent Aux raiz de ce Dieu scauant. 166 ... fi ta belle clarté D'un ray fur elle escarté La rend iamais embellie. 211.

De nouveaux raiz ses blonds cheveux decore. 222.

Les rais du Soleil... 287.

... les raix de fa lumiere. IODELLE, 11, 346. Quand de ses rais nostre Soleil nous priue.

RONSARD, VI, 327.

RAIM. Branchage, ramée.

... raims à la verte courtine. IODELLE, II, 334.

RAIRE, RERE. Raser.

L'autre le rait iusqu'à la peau. BAIF, v, 175.

Apres raire n'y a que tondre. 176.

Tu ne tonds seulement, tu rès. Ronsard, 11, 57.

Pour Dieu, dit-il, ne me vueillez point raire

Ré. Participe.

Autant des tondus que des rez. BATF, V, 39.

RAMENTEVOIR. Rappeler à la mémoire.

De ce razoir... VI, 282.

... is no voy flour ny herbe ny bouton, Qui no me ramentoine ores ton beau teton. RONSARD, IV, 40.

RANCUEUR, RANQUEUR. Rancune.

Entre vous la rancueur ne puisse entreuenir. BAIP, IV, 330.

Plus douce estoit la ranqueur. DU BELLAY, I, 275.
... oublier la rancueur. 305.

... quelle ranqueur
Vous a blessez insquess au cueur. 11, 409.
Vainqueur de la ranqueur... IODBLLB, 11, 192.
Vn seul Neptun' councit au sond du cueur
Contre Ilion une vieille rancueur. Ronsard, 111, 41.
Dans l'estomac iette luy la rancueur. 117.

REAUME. Royaume.

... ta sinesse ici laisse Vn reaume acquis... Ronsand, v, 68. REBOUCHE. Émoussé.

Ses cornes va trainant rebouches & mouffuls.

BELLBAU, 11, 62.

REBOURS. Rebroussé, rétif.

Comms vn rousin rebours... BAIF, II, 380. (Dames)... moins rebourses. Iodelle, II, 54. ... chemen rebours... Rousard, VI, 320.

RECONFORT. Consolation.

Sans reconfort sa compaigne elle pleure.

Ronsard, VI, 427.

RECORDER, Rappeler, se remémorer.

Tout mon art is recordois

A cest enfant pour l'apprendre.

RONSARD, II, 442.

RECOURSANT. Retroussant.

... recoursant iusqu'au coude nos bras. Ronsand, V, 77.

RECOURSE. Action de reprendre ce qu'on a perdu. « Allant à la recourse d'une de ses brebis. » Belleau, 11, 81.

RECOURSÉ. Retroussé.

Tout recourse... RONSARD, Amours.

Expression indiquée par M. l'abbé Froger. (Les premières poésies de Ronsard, p. 33.) Elle n'a pas été conservée.

RECOUS, RÉCOUX. Échappé, sauvé.

... le bestial récoux.

BATF, IV, 388 et 467, note 138.

Que soudain il soit recous. Ronsand, VI, 322.

RECOUSSE. Délivrance.

... differant trop sa recousse opportune. IODELLE, 11, 223.

RECOY, REQUOI, REQUOY. Repos, tranquillité.

Quand vous soulassiez à requoy. BATF, 11, 441.

(Possible) tu voudras me departir de quoy Le puisse m'adonner aux Muses à requoy. 111, 8.

Quand seray-is aux champs à requoy? v, 45.

Là là iamais la foudre ny la grefle, Ny le frimas le rocoy ne martelle De ces saints lieux... BELLEAU, 1, 126.

Te chassant au palle requoi. 11, 460.

Dedans son prine recoy. DU BELLAY, 11, 8.

Ha Dieu que is suis aise alors que ie te voy Esclorre au poinst du iour sur l'espine à requoy.

RONSARD, 1, 136.

... lieu de requoy. VI, 192.

RECROUCHE. Crochu, recourbé.

... sa faux recrouche. BAIF, 11, 388.

RECRU. Fatigué, excédé, harassé, tué.

... recrues

D'auoir trop mené le bal. RONSARD, 11, 263. Va-t'en apres au bord où les Troyens Dorment recreus des flots Neptuniens. 111, 53.

REFRAINDRE, Refréner.

Tu refraindras ton fol langage. BATF, III, 252.

.RELANT, RELENT, RELENTE. Adj., humide, qui a une odeur de relent.

... la macboire

Du fang des fient toute relente & noire. RONSARD, III, 67.
... riunge relant. V, 324.

RENGREGER. Aggraver.

Le souvenir du seuorable accueil Qui reguarit & rengregea ma playe. RONSARD, 1, 88.

RENGREVER. Rendu plus lourd, plus grave. Ce mot se trouvait, dans les premières éditions de Ronsard, au sonnet x1 du I et liv. des Assours. (Un penser qui)... mes peines rengreue. Mais tout ce passage a été profondément modifié. Voyez 1, 8.

RESCOUX. Délivré.

Songe, qui par pitié m'as réscoux de la mort. BATF, 1, 183.

RETISTRE. Tisser de nouveau.

Retistra-lon tousiours, d'un tour laborieux, Ceste toile... DU BELLAY, 11, 178.

Voyez TISTRE.

RETRAIRE. Retirer.

A fon leuer il fait retraire

De sa saur le char argentin. IODELLE, II, 193.

... ore ay voulu retraire

Sottement un estranger

Dans ma chambre & le loger. RONSARD, II, 214.

RIBLER. Piller, ravir, voler.

Riblant les biens par pillerie. RONSARD, II, 372.
... les feux indontez
Riblant par les maifons. III, 217.
Riblant comme larrons. V, 413.

RIEN. Quelque chose; conformément à l'étymologie: rem.

Si rien ie puis desferuir. DU BELLAY, II, 343.
Pouvons nous rien de nous promettre?

IODELLE, I, 59.

Pour voir rien de plus grand... 11, 27.

Si rien ie compose, Si rien ie dispose, En moy tu le fais.

RONSARD, II, 186 et 490, note 93.

... si apres la mort il reste rien de nous. IV, 22.

Si rien me vient troubler... VI, 23.

... à moy seul, se rien plait, plait le iour. TYARD, 78.

ROBBER, ROBER. Dérober.

... pour fere caresses
A son Anchise, te robois
Souuent par ces mons & ces bois. BATF, IV, 147.
Ie ne suis pas de ceulx qui robbent la louange.

DU BELLAY, 11, 254.

Depuis qu'il eut robée La flame probibée. Ronsand, 11, 321.

ROTER. Lancer.

... tout le feu que rote en bault La fournaise Sicilienne. RONSARD, 11, 270.

ROUER. Rouler, faire tourner.

Les chariots trainez sur la mer se rouront. BAIF, 1, 174.

Tant que le ciel flammeux sa grand'masse roura. 11, 113.

Les tourbillons rouans de l'escumeuse Mer. BELLEAU, 1, 215.

D'un horrible regard rouant ses yeux ardents.

DU BELLAY, 1, 303.

Ce fort Hebrieu rouant ainft fa fonde. 11, 25.

Rouant sa masse... 25.

Rouant le fer... 74.

Ioyeux de voir du fommet d'une tour Rome bruster, & rouer tout autour Des grands palais la stamme qui ondoye. 79. Rouant par l'air en tourbillon de seu. 283.

... celuy qui roue vne peine eternelle. IODELLE, 1, 99.

Mes pensers se rouans m'agitent ... 11, 221.

Vn Lanier dans l'air se soustient Sans sin, & rouant ne s'écarte Insqu'à tant que son gibbier parte. 310.

Toufours les belles Naiades...
Puissent rouer leurs carolles. Ronsand, 11, 429.

.... autour de la prouë Maint tourbillon en escumant se rouë. 111, 40.

... en rouant les yeux. 295.

... qui vit sans pleurer, rotter en tant de sortes Parmy l'air tant de bras & tant de testes mortes? v, 32.

... la vagus le roüe. 124.

... ton ail

Rouant fur moy de plus en plus m'enstame. TYARD, 33.
Astres, qui dans le ciel rouen vostre voyage.

RONSARD, I, 174.

Qui rouoit vue fonde en l'air. 11, 129.

ROUTE. Déroute.

... Flamans mis en route... RONSARD, 11, 73.

RUSSEAU.

La te faudra repandre Russcaus de pleurs

Cette forme recueillie dans l'édition originale des Odes, par . M. l'abbé Froger (Les Premières Poésies de Ronsard, p. 32), n'a pas été conservée.

SACOUTEMENT. Confidence à voix basse.

... maint sacoutement Qui sans aueu certain s'épand subitement.

BATF, IV, 351 et 464, note 120.

SACOUTER. Parler à l'oreille.

Bon Guillot, qui à sa maistresse Si prinément tousours suit presse, Qui vient tousours la sacouter.

BATF, IV, 402 et 468, note 142.

Le bon Diche en secret le conseille, Et loin à part luy sacoute en l'oreille.

RONSARD, III, 75.

SACQUER, SAQUER. Tirer l'épée hors du fourreau.

Le fer trenchant sacquent de leurs coftez.

RONSARD, III, 78.

... au poing saqua l'espès. 149.

SAFFRANÉ, SAFRANÉ. De couleur jaune.

Voici l'Aubs safrance. Ronsand, v, 216.

... yeux faffranez... 392.

SAFFRANER. Colorer en jaune. « Ceste miserable peste (l'envie)...
luy saffrane & iaunist le corps. » Ronsard, v1, 475.

SAFRANIER. Banqueroutier, marchand de mauvaise foi, parce qu'on peignait leurs boutiques en jaune.

... marchans rusez,
... (afraniers par mechantes pratiques.
RONSARD, IV, 148.

SAFRE. Gourmand, glouton.

(L'aigle) Se paist saire & goulu du cœur de Promethée. RONSARD, V, 415.

SAILLY. Sorti.

... du college sailly, Ie vins en Auignon... RONSARD, IV, 97.

SAOULER, SAOULLER, SOULER. Rassasier.

Soule tes yeux, o meurdriere.

BATF, 1, 26 et 403, note 19.

Il ne saouloit son cœur ni ses yeux de le voir.

RONSARD, VI, 412.

Ab deité à saouler adonnée,

Ta volonté cruelle vengereffe! TYARD, 89.

... faculler mon ire... 185.

Soit desormais Amour soule de pleurs.

ROWSARD, 1, 74 et 395, note 157.

Suivant Muret, c'est un « mot Vandomois; » en réalité c'est un archaïsme.

SAUVETÉ. Sûreté, salut.

Par leur clairté de sauueté m'affeurent. Bair, 1, 33.

Le Roy qui voit sa fille en sauneté

Et de sa vie & de sa chasteté. 11, 256.

En saunete son peuple mis. v, 58.

Qui tous auecq leur ville ont par toy sauneté. DORAT, 37.

SECOUS. Seconé.

Le glan des Chefnes secous. Ronsand, VI, 323.

SECRETAIN, Sacristain.

Lifez-le, Secretain... RONBARD, VI, 325.

SEJOUR. Durée, retard, repos, loisir, relâche.

Le charretier le long du iour Criant ne te donne sejour. BAIF, IV, 417.

Ie voudroy bien pour alleger ma peine, Estre vn Narcisse & elle vne sontaine, Pour m'y plonger vne nuid à sciour. Ronsard, 1, 12.

... apres fi long seiour. 23.

... l'amour qu'on charme est de peu de seiour. 272.

... tire bors de l'onde

Ton char qui fait pour nous trop de seiour. 111, 471.

... poursuivre sans seiour. v, 285.

... ce bon Prince ennemy de seiour. 438.

... il faudroit bien un bomme de sejour, Pour, gaillard, satisfaire à une seule amie. VI, 8.

Làs, ie ne puy trouuer lieu de sciour. TYARD, 78.

L'inutil seiour oisif. 137.

SEMBLANCE, Ressemblance.

... combien que plussos elles eussent semblance De iaueline en ser & en bois que de lance. IODELLE, II, 261.

> ... Iupin qui l'enfant mua En une semblance animee. RONSARD, 11, 83.

... prenant quelque alegeance En vostre vaine amoureuse semblance. VI, 429.

SEMONCE. Avertissement, sommation.

Iusques à vouloir mesme en ces maux se baigner, Sans semonce ou besoin... IODELLE, II, 238. SEMOND, participe.

... d'aspetts, de soubris, de beaux propos semonds. Ronsard, v1, 407.

SEMONDRE, SEMONNER. Avertir, inviter.

... pendant que l'heure opportune Te semont à voler... Belleau, 1, 51.

Pein tout autour vne lêure bessonne, Qui d'elle-mesme en s'eleuant semonne D'estre baisse... RONSARD, 1, 122.

L'Art nombreux me semond tirer d'infinité Infinies douleurs en vn conte arresté. Tyand, 186.

SENTE, Sentier.

... la droits sente Qui passoit là... BATP, II, 181.

... la sente
Par où conduit les siens... 415.

Les vugs par l'berbe, & par estroide sente Portent leur proye... DU BELLAY, 1, 359.

Conduisez moy, s'il y a quelques sentes. 403.

Paffant plus oultre, ilz vont trouuer la sente Qui est au port d'Acberon conduisante. 1, 408.

... une sente estroite... Ronsard, vi, 228.

SENTEMENT. Sentiment.

Sans toutesfois aucunement Perdre en ceci mon sentement. BATF, I, 40.

SEQUELLE. Suite, dans un sens favorable.

La vierge Aftrie, & fa belle fequelle. Ronsard, VI, 201.

SERÉE. Soirée.

Du matin iufqu'à la serée. Ronsand, 11, 261. ... tarde serée. v1, 443.

SERENE. Sirene.

De la Serene antique
Le voirrey le tombeau. RONSARD, 11, 313.

SESINE. Possession, acquisition.

Brief in es d'Amour la seine. BATF, IV, 175.

SI.

Par tel si, sous tel si. Sous telle condition.

Par tel fi que si voyez faire Quelque faist, ou bien oyez dire Quelque bon mot qui foit pour rire, Messieurs, il faudra que lon rie.

BATF, 111, 197 et 384, note 50.

Sous tel si ma foy ie promis. IV, 10 et 452, note 7. Sous tel si, la pomme est à toy:

Sous tel si, tu la tiens de moy. 162.

Sans si. Sans condition.

Rien ne m'empesche que ne voise Me decouurir à luy sans si. BAIP, IV, 142.

SOLACIEUX. Récréatif, agréable.

Donc le repos solacieux De nos chams plus ne te recree. BAIF, IV, 417.

SOUËF. Doux, suave.

... quelque drap d'escarlate, Qui si sin & si souës en sa laine sera. Ronsard, 1, 196.

SOUFFRETE, SOUFRETTE. Privation.

Or viuons une vie estroitte En pauerete, mais sans sonffrette. Bals, 11, 203.

... de qui auoit soufrete, L'amiable secours... 1V, 316.

Hors de saison faire despence En sousrete change abondance. V, 119.

SOULAS. Soulagement, consolation.

C'est grand soulas, par la chaleur plus vaine
Sa soif esteindre à la fraische sontaine:
L'yuer, de vin: mais un plus grand soulas
Que d'escouter ton chant, ie ne sçay pas. BATF, III, 63.
L'esperance seroit soulas à mon tourment. TYARD, 22.

SOULASSER (SE). Se soulager, se consoler.

Vas y tout seul te soulasser. BATF, 111, 98.

... nous faisons partie D'aller à Vanues y passer Quelques jours à nous soulasser. 1V, 221.

... se soulesser d'amour. Ronsard, IV, 58.

SOULER. Voyez SAOULER.

SOULOIR, Avoir coutume.

Les saux vont espurant leurs fources, Commençant à faire leurs courses Plus claires qu'elles ne souloyent. Belleau, 11, 40.

Prothee tel qu'a feint le vieux poste Homere Qui en plusieurs saçons se souloit varier. Dorar, 18.

« L'Italie, serue... de ceux aux quelz elle fouloit commander. » Du Bellay, 1, 58.

> ... ie voy le temps changer Qui vous souloit sous sa sorce ranger. 160.

Mes vers, qui souloient resonner De Venus les ardentes larmes. 238.

... ce vif airain

Que Phydie souloit animer de sa main. 465.

On n'y fait plus credit, comme lon souloit faire,

On n'y fait plus l'amour, comme on souloit auss. 11, 208.

L'antique vanité aueques telz bonneurs Souloit idolatrer les Princes & Seigneurs. 252.

... des Rois, qui du peuple aufi, Deux diuers miroirs souloyent estre.

IODELLE, 11, 299.

... æs yeux qui fouloient

Faire de moy ce qu'ils vouloient. RONSARD, I, 210.
Vous me souliez donner, maintenant ie vous donne

Des bouquets & des fleurs... 310.

Au milieu cropiffoit une mare fangeuse,

Au milieu cropiffoit une mare fangeuse, Où souloit à midi ceste beste outrageuse Fouiller... 111, 212. Apollon qui souloit m'agréer, me despleut : Et depuis mon esprit, comme il souloit, ne peut Se ranger à l'estude... RONSARD, V, 148.

... demeurant égarée De tant de bien qui me souloit venir. VI, 166,

... ce grand Duc qui souloit te bayr. 200.

Comme soulions au temps du renouueau. 427.

... tes yeux, qui me souloient nourrir. TYARD, 18.

SOURDRE. Jaillir, s'élancer, s'élever.

... te sourdant à petis bons. RONSARD, II, 42. Sourdoyent de mille fontaines. 123.

SOURGEON. Voyez SURGEON.

SOUVENANCE. Souvenir.

... l'autre te requiert l'auoir en souvenance.

RONSARD, V, 141.

... en suoir souvenance. VI, 379.

SUBLER. Siffler.

... de colere sublant. BELLEAU, 1, 225.

SUIVIR. Suivre.

... point ne refusoit
De la suivir... BAIF, 11, 422.

Ronsard avait dit dans La Quenouille (ed. Blanchemain, 1, 219):

Sus! quenouille, suis moy, ie te meine seruir Celle que ie ne puis m'engarder de suinir.

Mais il a modifié ce passage, très probablement pour faire disparaître cette forme.

SUPERNEL. Supérieur, céleste.

... amour supernel. Du Bullay, 1, 134.

Au SEVL qui est supernel Tu chantes salut & gloire. 11, 523.

... voler au feiour des chofes supernelles. Ronsand, IV, 93.

SURGEON, SOURGEON. Source, fontaine, ce qui jaillit.

Sources eui bouillonner d'un furgeon fablonneux.

Ronsand, 1, 317.

Le vif sourgeon per-ennel. 11, 123.

Ame surgeon de la divine flame. 111, 146.

Voyez PERENNEL, p. 157.

SUR-NOUANT. Surnageant.

... maint flacon fur-nouant. Ronsard, v, 223.

SUS. Dessus, sur.

... fus les claires eaux. Bair, 111, 13.

... sus leur escorce tendre. 14.

Vous estes tousiours sus l'amour.

IODELLE, 1, 47 et 312, note 12.

Plus ie respan de traits sus bommes & sus Dieux.

RONSARD, 1, 156.

Cent fois essaye à se remettre sus. 111, 80.

... par sus tous tu m'es le plus à gré. V. 137.

... fus l'infernal riuage. 289.

Quand par sus la raison le cuider a puissance. 351.

... fus quatre pilliers blancs. VI, 206.

TABOURDER. Faire du bruit, battre le tambour.

Ty us tabourder... BAIF, III, 344.

TABOURIN. Tambourin.

... tabourins enflez. RONSARD, III, 19.

TANCER, TANSER. Quereller.

Ce pendant gardez quelque chose

Pour crier & tancer demain. BELLEAU, 11, 401.
... à baulte voix les tance. DU BELLAY. 1, 412.

... plus il me tansoit.

Plus à faire des vers la fureur me pouffoit. RONSARD, v, 176.

TANCON. Querelle, dispute, discussion en vers.

... l'enuieuse tancon. BATF, II, 296.

Fuyani ionis tançon. 400.

... l'oifeau parmi les bois ramez. Du Thracien les tançons recommence.

RONSARD, 1, 78 et 396, note 169. ... la tragique tançon. 131 et 408, note 246.

TECT, TEST, TET. Toit.

... relournez au tet. BAIP, III, 15.
Et ma loge & mon tect... 82.

Tesmoin le pauure têt de Bauce & Filemon. 95. D'un test voulté il a faist sa fournaize.

DU BELLAY, 11, 294.

Voyez TEST.

TEMPESTÉ. Battu de la tempête.

... la Nef tempeftée. TYARD, 190.

Cette expression se trouve dans le Trefor de Brunetto Latini: « Vn home qui est en vne nes tempestee. » Ed. Chabaille, p. 275.

TEMPESTER.

Tempestez luy dans le cour. Du Bellay, 1, 149.

TEMPLE. Tempe.

Ser deux temples... BATF, 11, 413.

Le pertuis de l'ouye, & les trois petis os, Qui sont à cest esset en noz temples enclos.

DU BELLAT, II, 401.

Auant le temps tes temples fleuriront.

Ronsard, 1, 11 et 383, note 35.

Dessous le ser sistant comme tempeste Ores leur ioüe, ores sonnoit leur teste Ore la temple... RONSARD, III, 76. ... le front, les temples & la face. 450. Vn coup de plomb qui lui neura le ches Aupres la temple... v, 270. TEST. Tête, crâne.

... on test de mort. Ronsard, IV, 284.

Voyez TECT.

TISTRE. Tisser.

Tiftre te faut la toile ourdie.

BAIF, V, 40 et 388, note 25.

Filer, ourdir, tiftre font toyle. 92.

Voila comment sur le mestier bumain

Non les trois sœurs, mais Amour de sa main

Tift & retift la toile de ma vie. Du BELLAY, 1, 128.

Les Muses appreuuent l'emprise

De filer, de tistre & d'ourdir. RONSARD, 11, 377.

TOLLIR. Enlever.

Pourquoy me fuçant, goulue,
M'as tu mon ame tolue? BAIF, 1, 57.

... tes biens à tes enfans tolus, II, I2I.

... ils m'ont tolu ma beauté. 440.

... Agameman, qui pour se voir tollu
Son butin, le butin d'Achile avoit voulu. IODELLE, 11, 258.

... l'opposite & contraire iournée Que ie su tout à liberté tollu. TYARD, 85.

- •

TORMENTE. Tempéte.

Adieu tormente, adieu tempeste... RONSARD, I, 354.

TORS, TORSE, TORCE, TORTE. Tordu, tordue.

Si fine fore au meftier ne fut torce. Ronsand, 1, 102.

Сонгонна

Trois fois torfe... 11, 119.

Les cheueux tors. 200.

... voye courbs & torte. 292.

TORTICER. Tordre, se tordre.

Vien d'if & de cypres un chappens torticer. BAIF, 11, 110.

... Dragon en cent plis tortissant. Belleau, 11, 330.

TORTIS, TORTISSE, TORTICE. Tordu, tortillé.

... la tortisse chaifne. BATP, 1, 81.

... couche tortice. BELLEAU, 1, 124.

... la branche tortisse

De la vigne... 245.

... anneaux tortis, 260.

... vn chesne moussu d'une alleure tortisse. 11, 181.

... fay luy fon beau fourcy voutis
D'Ebene noir, & que fon ply tortis
Semble vn Croiffant... RONSARD, 1, 120.

... la vigne tortisse. 11, 316.

... blons cheueux tortis. 422.

#### Substantivement:

Vn tortis elle tiffoit. BAIF, 11, 131.

Les tortis raboleux d'une tendre vignette. BELLEAU, I, 296.

... vn tortis de laurier ... DU BELLAY, 11, 418.

... un tortis de violettes. Ronsand, II, 121.

(L'eau)... frisant deçà & delà 'Mille tortis... 123.

... vne pluye en tortis descendant. 111, 46.

La mer en bouillonnant qui ses montaignes suit En tortis escumeuse, abaye d'on grand bruit. 1V, 178.

La mer vague sur vague en tortis retrainée. V, 256.

TOUILLER. Salir, souiller.

Me veux-tu par terre touiller?

BATF, 111, 102 et 379, note 30.

... sa pense touillée. Du Bellay, 1, 141.

O fiere Terre à toute beure fouilles

Des corps des tiens, & en leur sang touillee...

IODELLE, 1, 147.

M. l'abbé Froger (Les premières poésies de Ronsard, p. 33) a signalé ce mot dans le Ravissement de Céphale:

Ses longs cheueux touillera,

mais Ronsard ne l'y a pas conservé.

... parmy des escuelles grasses Sans nulle bonte se touillant. Ronsard, VI, 254.

TOURBE. Troupe, foule.

De Phebus la tourbe sacrée. Du Bellay, 1, 435. ... seras estimé de la tourbe ciuile. 472.

La tourbe des chantres divins. Ronsard, 11, 131.

Euite la tourbe enuieuse. 201.

« Les compagnies. » Note de RICHELET.

... la tourbe

Des vieux peres laissez sur le riuage courbe. 233.

Fens la tourbe des François. 237.

... sa mere Andromache Qui sans honneur par les tourbes le cache. III, IS.

... la tourbe estant trompée. V. 122.

« La simple & ignorante populace. » Note de MARCASSUS.

#### TOURNOYEMENT.

... tournoyement de cerueau. Ronsard, iv, 316.

# TOURTE, TOURTRE. Tourterelle.

... sa tourtre... employé par Baïf, dans son édition des Amours, de 1552, a été remplacé plus tard par sa Tourterelle. 1, 407, note 69.

... deux Tourtes... 111, 74.

Tourtres qui lamentez d'un eternel vefuage. RONSARD, 1, 317.

Tourtres & vous oifeaux fauuages. 11, 346.

J'ay ouy le chant enroue
De la Tourtre... TYARD, 91.

#### TRAC, TRAQ. Route, sentier, trace.

(Ange Vergece ut salère pour)... ma main sur le trac de sa [lettre adresser. BAIR, I, v.

... suyuant le trac de voz Ayeux. Du Bellay, 11, 125.

... au trac des neuf Sœurs arresté. 165.

... vn trac non batu. 11, 364.

... un trac encores non battu. 403.

44

Quand la Limace au dos qui porte sa maison, Laisse vn trac sur les seurs... RONSARD, 1, 163. Si tost que la malice au monde eut commencé Son trac... IV, 205.

Tout sera depraue, bourgs, villes & maisons Fouruoyantes du traq des premieres saisons. 207.

... le trac de vertu bien peu de gens ensuiuent. 408.

... le trac du grand chemin batu. 414.

Suiuon le fainst trac bumide De ce guide. V, 221.

... bon gardien
Du trac de m'amie & du mien. VI, 344.

TRAIRE. Tirer, faire sortir.

C'est à moy, Prince, à pleurer & à traire Tant de sanglois... RONSARD, III, 69.

TRAITIS. Bien tourné, bien fait, joli. Par une distraction incompréhensible, M. Mellerio attribue à ce mot le sens de traitre.

... le nez traitis,
Trousse, mignard, & non voutis. Belleau, 1, 262.
Pein-le moy donc (le nex de Cassandre) ny court, ny aquilin,
Poli, traitis... RONSARD, 1, 121.

Qui peindra les yeux traitis De Cassandre ma Deessa? 11, 422.

TRANÇONNER. Couper en tranches, en tronçons, en morceaux.

Tien, trançone ma langue... BAIF, 1, 179. ... couper vos liens par morceaux trançonnes. Ronsard. 1, 157.

> ... la fausse Hypocrisse En cent morcesux trançonna. 11, 396.

TREMEILLER. Marcher sur trois rangs, être disposé en forme de trémail.

(Les fourmis) ... font
Tremeiller la campagne toute
De noires ondes de leur route. RONSARD, VI, 228.

TREPILLANT. Seutant, bondissant.

L'eau de ta source iazarde Qui trepillante se suit. Ronsand, 11, 200.

TRESQUE. Tra.

... quelle chere?
-- Tresque bonne... BATF, IV, 131.

TRESSUER. Suer abondamment.

... le tressuant Atlas. Du Bellay, 1, 151.
... nous tressuons d'aban. Ronsard, 11, 228.

TRETOUS, Tous.

... venės ça tretous. Bair, IV, 138.

Se trouvait dans la première édition de Odes de Ronsard; il y a substitué en 1560 par sus vous. Voyez l'abbé Froger, Les Premières Poésies de Ronsard, p. 103.

TROCHET. Branche chargée de fruits.

Is to garde un trochet de cent noifilles franches.

BELLEAU, I, 211.

Fruits qui pafoyent les leures du vaisseau En gros trochets: ainst qu'au renouneau Vn beau guinier par gros trochets sait naistre Son fruit loussu... RONBARD, V, 54.

TRUAGE. Impôt.

... on ne peut frauder le dernier trusge. RONSARD, V, 310.

TRUFER (SE). Injurier, se moquer, braver,

Puis le foulant aux pieds, luy dist en se trusant.

RONSARD, IV, 292.

VANNÉ, Berné,

Huez, fiffez, vannez ... Ronsard, v, 423.

VERGOGNER. VERGONGNER. Avoir honte.

... Qui me fait vergogner. BATF, 1, 131.

Se vergongnans de m'auoir voulu bien.

DU BELLAY, 11, 395.

Son beau poil d'or, & des sourcis encore De leurs beautez sont vergongner l'Aurore.

RONSARD, I, 104.

VERGONGNE. Honte.

... fans vergongne... RONSARD, 1, 236.

VERTU BIEU. Pour Vertu Dieu.

Vertu bieu! faites voftre affaire. BATF, IV, 265.

VERVE. Caprice.

... guarir sa verue qui empire. Ronsand, v, 342.

VESPRÉE. Soirée.

... à la vesprée Quand le faucheur lasse resourne de la prée.

RONSARD, VI, 325.

VESTURE. Habit, vetement.

Va s'accoustrer, & des mesmes armures Qu'auoit sa sœur, & des mesmes vestures. BAIF, 11, 268.

VEUIL, VEUEIL, VUEIL. Volonté.

Le veueil des Dieux... DU BELLAY, 1, 359 et 435.

Pour elle encor i'ay dresse d'autres vers

Pour de son veuil eng oracle vous faire. IODELLE, 11, 342.

... pour iouyr de mon vueil. RONSARD, 1, 168.

VILOTEUR. Débauché.

Si quelque viloteur aux Princes deuifant Contrefait le boufon, le fat, ou le plaifant. RONSARD, III, 206.

VIRER, SE VIRER. Tourner.

... le frein, qui en plus d'une part A son plaiser & m'arreste, & me vire. Du Bellat, 1, 92.

Le Temps qui toufiours vire. 156.

L'accord meilleur que font ces cieux en se virant.

IODELLE, II, 191.

... Pan se vire. Ronsand, 11, 424.

... l'Ocean où le Soleil se vire. v, 322.

Ms tournant, me virant de droit & de trauers. v1, 301. Vovex VOLTER.

#### VIREVOLTER. Tourner.

... ta roue, Ixion, roura virenoltante. BATF, 11, 126.

... ce Beland vire-voltoit

Follastre autour d'une pelote. Du Bellay, 11, 355.

Vireuolter, rouler, & se dreffer. IODELLE, 1, 113.

Durant l'orage tel mes naus vireuoltees. 201.

Vireuoltante fur l'eau. 11, 331.

Virenoltant à l'entour des caroles. RONSARD, V, 162.

#### VIREVOUSTER. Même signification.

Non autrement qu'vn rauissard Vautour Le lieure veu sait par desus main tour Vireuoustant, & ne vole point droit. BAIF, 11, 427.

#### VIS. Visage. A vis, en face.

... le fit affeoir.

A vis de luy... RONSARD, Franciade, liv. II.

Le poète a ainsi modifié ce passage (111, 67):

... le fist seoir

Droit deuant luy...

# VITUPERE. Blame, reproche.

... il craint le vitupere. Belleau, 11, 143.

... demmage & vitupere. Du Bellay, 1, 130.

... (6 vitupere). 166.

... éternel vitupere. 317 et 318.

... de peur de vitupere. 472.

... s'opposer à se grand vitupere. 11, 21.

Celuy qui d'amitié a violé la loy

Cherchant de son amy la mort & vitupere. 230.

Porter sur l'ennemy la peur, le vitupere. IODELLE, 11, 154.

... adiousant la mort au vitupere. 276.

Quel los remportrez vous d'on si grand vitupere?

RONSARD, IV, 294.

VITUPERER. Blåmer.

Pourquoy va-lon femme vituperant? BAIF, 11, 237. ... f quelqu'on icy me vitupere.

RONS ARD, Le Bocage Royal. Au Roy Charles IX.
Ronsard a supprimé le passage où se trouvait ce vers.

VOIRE. Vraiment.

... voire

Ie l'ay... BAIF, III, 191.

Voire da?... IV, 22.

... ia trois fois voire quatre. Ronsand, II, 200.

VOLTE. Tour.

... mille & mille voltes
Qui vont s'entrecroifant en mille & mille fortes. DORAT, 24.
Tous deux dançans la Volte... RONSARD, 1, 231.
Le Roy dançant la volte Prouençalle. 11, 66.

VOLTER. Tourner.

L'un me volte dans l'air, & l'autre me terrasse.

IODELLE, 11, 31.

... quand on le volte & vire
Au gré de l'esperon. 46.
... si ie l'auoy sous ma main,
Asseure toy que dans la bouche
Bien tost ie l'aurois mis le frain.
Puis te voltant à toute bride
Is dresserois tes pieds au cours. Ronsard, 11, 362.

Fortune aufi croissant l'assission

De ma douleur, tient sa rout arreste

Au lieu, auquel mal' beur l'anoit voltée. TYARD, 35.

... au bal, dispostement legere, Ses mille tours volte de bonne grace. 55. VOUGE. Serpe, faucille.

Vos lances desormais en vouges soient trempées.

RONSARD, v, 198.

VOUTIS. Voûté, en arc.

... le nez traitis,

Troufe, mignard, & non voutis. Belleau, 1, 262.

... besux Sourcilz voutilz. D U BELLAY, 1, 172.

... fourcy voutis.

RONSARD, I, 120 et 404, note 240.

VUEIL. Voyex VEUIL.

YVRER (S'). S'enivrer.

Rome s'yurant de leur parler. RONSARD, 11, 152.

П

#### DIALECTES

onsard s'est fort nettement prononcé en faveur de l'introduction dans la langue poétique générale des termes particuliers à nos diverses provinces; mais à cet égard, comme pour l'emploi des mots grecs et latins et des archaïsmes, ses doctrines, loin de s'affirmer et de s'étendre, sont devenues avec le temps beaucoup moins absolues.

En 1550, dans le Surauertissement des quatre premiers livres des Odes (I, cxvj), Ronsard répond avec arrogance à ceux qui lui reprochent ses provincialismes: « Nos consciencieus poêtes ont trouué mauuais de quoi ie parle (comme ils disent) mon Vandomois, écriuant ore charlit, ores nuaus, ores ullent, & plusieurs autres mots que ie consesse veritablement sentir mon terroi. » En 1565, dans son Abregé de l'Art poètique, il recommande encore de n'« assecte par trop le parler de la court,

<sup>1.</sup> Voyez, outre les passages qui suivent, 111, 32.

lequel est quelques-fois tres mauuais; » en 1572, dans la Preface sur la Franciade, son ton a bien changé: « Ie te conseille d'vser indifferemment de tous dialectes, comme i'ay desia dit: entre lesquels le Courtisan est tousiours le plus beau, à cause de la Majesté du Prince; mais il ne peut estre parsait sans l'aide des autres: car chacun iardin a sa particuliere sieur.

Outre les avantages que les écrivains d'alors trouvaient dans ce procédé littéraire, ils croyaient y voir, avec la pratique des poètes de l'ancienne Grèce, un rapport qui amusait leur esprit et flattait leur orgueil. Dans le Surauertissement, Ronsard se déclare « imitateur de tous les poètes Grecs, qui ont ordinairement écrit en leurs liures le propre langage de leurs nations. » Henri Estienne est à cet égard du même avis que Ronsard : « Nostre langage ha son principal siege au lieu principal de son pays; mais en quelques endroits d'iceluy il en ha d'autres qu'on peut appeler ses dialectes.

« Et comme ceci luy est commun avec la langue greque, aussi en reçoit-il vne mesme commodité. Car ainsi que les poetes grecs s'aidoyent au besoin de mots peculiers à certains pays de la Grece, ainsi nos poetes françois peuuent faire leur prousit de plusieurs vocables qui toutessois ne sont en vsage qu'en certains endroits de la France.

Ronsard conseille d'user des termes « de toutes les proninces de France » et de ne point se soucier « s'ils sont Gascons, Poiteuins, Normans, Manceaux, Lionnois ou d'autre pays 4; » toutesois, dans la pratique, il s'en tient aux dialectes du centre, qui lui sont très familiers et présentent avec la langue générale une étroite analogie; il y joint un nombre très restreint

I. VI, 451.

<sup>2. 111, 534.</sup> 

<sup>3.</sup> La Précellence du Langage François, édit. Feugère, 1850, p. 173.

<sup>4.</sup> VI, 451.

de mots ou plutôt de formes picardes \* et laisse presque complètement à l'écart les patois du Midi.

Baif nous apprend  $(\bar{1}, v_j)$  qu'il s'était formé chez Tusan un vocabulaire du même genre :

... de diuers langage (Picard, Parifien, Touranjau, Poiteuin, Normand & Champenois) mellay mon Angeuin.

C'est ce qu'indique fort bien Vauquelin de la Fresnaye, le fidèle rédacteur de la poétique de la *Pléiade*. Les dialectes qu'il recommande sont (liv. I, v. 361):

L'idiome Norman, l'Angeuin, le Manceau, Le François, le Picard, le poli Tourangeau;

et il prescrit dans le chant suivant (II, v. 903):

... de ne receuoir plus la ieunesse bardie, A faire ainsi des mots nouneaux à l'estourdie Amenant de Gascongne ou de Languedouy, D'Albigeois, de Prouence, un langage inouy.

Après avoir déterminé d'une manière générale la part des dialectes dans la langue de la *Pléiade*, il resterait à examiner chaque mot en particulier, et à déterminer à quelle province il appartient.

Cette tâche est moins facile qu'on ne serait tenté de le croire.

Nous avons pour nous y aider deux sortes de témoins : d'abord les commentateurs du x v 1 e siècle, contemporains et amis des poètes de la *Pléiade*; ensuite les érudits locaux qui nous renseignent sur le vocabulaire actuel de la région qu'ils habitent; mais ces indications sont fort souvent inexactes, car tel mot désigné comme appartenant en propre à une province

I. VI, 460.

a fait aussi partie de l'ancien français, et il est jusqu'à présent impossible d'établir avec certitude si c'est de cette province qu'il a passé dans la langue générale, ou si, au contraire, à la chute de l'ancien français, il est demeuré dans le langage vulgaire à l'état de débris.

Pour nous borner ici à un seul exemple, nous nous contenterons de citer le mot ber, signifiant berceau <sup>1</sup>.

Les termes de ce genre, qui ne persistent plus dans nos provinces qu'à l'état de langue parlée, mais qui ont laissé des traces dans les anciens monuments de notre littérature, ont été placés dans les *Archaismes*, et seront rappelés par des renvois.

On a souvent classé parmi les dialectes non des mots particuliers, mais de simples accidents phonétiques; ainsi meslié pour meslé a été cité comme un mot vendomois (I, 385, note 50); nous n'examinerons pas ici ces espèces de variantes, nous nous contenterons de les énumérer dans le chapitre Prononciation et Orthographe.

Nous avons par ces divers procédés réduit d'une manière notable la liste des mots exclusivement provinciaux.

AMEILLER, Traire.

(Le bestail) ... demande Que lon l'ameille, & de luy mesme tend Son pis enssé qui de cresme s'estend. Ronsand, v, 160.

On lit dans le Dictionnaire du Patois normand, par MM. Duméril : « Amonillante, s. f. (arr. de Bayeux). Vache prête à vêler, dont les mamelles se gonfient de lait, ne sont plus sèches. »

ASTELLES, Vendomois, Éclats,

... le vieillard efclata des aftelles.

RONSARD, IV, 173 et 397, note 67.

Voyez LITTRE au mot Attelle.

I. Voyez ci-dessus, 231.

ASTEURE. Contraction usitée dans plusieurs provinces, et qui, dans le dialecte gascon, se prononce astere.

Courage là, courage : asteure, c'est asteure Qu'il faut doubler le pas. BAIF, 11, 314.

... Tout afteure Ronpré-ie le camp? IV, 101.

Voyez DESTEURE.

BARIKAVE, expression méridionale. Fondrière, précipice.

Aus barikaves du mont. BAIF, V, 342.

Voyez les Glossaires de Sainte-Palaye et de M. Godefroy.

BERS. Mot considéré comme vendomois. Voyez ci-dessus, p. 231.

BESSON. Dialectes du centre. Jumeaux. Voyez p. 231.

BOURIER, BOURRIER. Le Dictionnairs de Trévoux donne ce mot comme « usité dans quelques provinces. » Claude Garnier le définit ainsi à l'occasion du dernier des passages de Ronsard qui suivent: « Ce font les menus brins de paille qui volent & fortent du van, quand ayant batu dans la grange on vanne le bled pour le ferrer en grenier. »

> ... fous les tourbillons les bourriers qui voloyent Pour le iouêt du vent, parmi l'air s'en-alloyent.

RONSARD, IV, 320.

Comme un bon laboureur, qui par sa diligence Separe les bouriers de la bonne semence. V, 410.

CHARLIT. Vendomois. Lit. Bien que Ronsard ait d'abord pris la défense de cette forme (voyez ci-dessus, p. 352), il y a substitué Chalit (v1, 74):

Le chalit tremblant comme nous.

COFIN. Mot qu'on trouve dans la plupart des patois français. Voyez ci-dessus, p. 74.

COSNI, Cornu.

Tout est cosni, la bergerie Ha moins de chiures que de boucs. BAIP, v, 180. COURGET. Vendomois. Fouet.

... l'autre tes flans fouette De courgets serpentins... BATF, II, 126.

Ronsard a remplacé

... Courgetz plombez

par:

... gands em-plombez. 11, 381.

CROUILLET. Centre et ouest de la France. Loquet. Voyez cidessus, p. 245.

DESCROUILLER. Ouvrir. Voyez ci-dessus, p. 250.

DESTEURE. De cette heure. BAIF, IV, 178 et 457, note 54. Voyez ASTEURE.

DOUGE. Vendomois. Mince, menu.

La fille n'est comme nos silles, A qui, pour les faire gentilles, Les meres soigneuses apregnent Comment il faut qu'elles s'estreignent Le corps, pour sembler plus dougees.

BAIF, IV, 32 et 453, note 14.

Les fuzeaux de leurs iournées, De courts, de grands, d'allongez, De gros & de bien dougez.

RONSARD, 11, 142 et 487, note 73.

... vn beau guimple afubla par dessus Prime dougé silé de main sçauante. 111, 127.

Ce mot est un des six que, suivant la tradition, Rousard recommandait par testament à d'Aubigué. Voyez ci-dessus, p. 44.

DOUGEMENT. Subtilement.

Ie te puis affeurer que sa main delicate Filera dougement quelque drap d'escarlate.

Ces vers de la quenoille étaient accompagnés de la note suivante de Belleau : « Dougé est vn mot d'Anjou & du Vandomois, propre aux filandières qui filent le fil de leur fuseau tenu & menu. » Dans l'édition de 1584 que nous suivons (1, 196), dextrement a remplacé dougement.

ENOULER. Mot de Touraine et de bas-Vendomois. Oter le noyau.

L'hyuer vient il? Les noix lors on enoule. BATF, 11, 41.

FESTIER. Vendomois. Fêter, sestoyer. Voyez Prononciation et Orthographe.

HARSOIR « pour Hier au foir, mot du pays, » dit Belleau, à propos d'un passage des Amours de Ronsard. Voyez ci-dessus, ARSOIR, p. 224.

MESLIE. Vendontois. Mêlé. Voyez Prononciation et Orthographe.

MOISSINE. Voyez ci-dessus, p. 309.

MOUCHER, MOUSCHER. Mot des dialectes du centre. Étre excité, agité par la piqure des mouches.

Comme une genisse qui mouche Tu sauteles par les près vers. BAIF, IV, 300.

... comme un taon de sa pointe esguillonne, Et par les champs fait mouscher les toreaux.

BELLEAU, 1, 225.

Comme au printemps on voit vne genice...
A qui le Tan aux aiguillons tranchaus
Pique la peau & la pouffe en furie:
Ny les ruisseaux bostes de la prairie,
Forest ny steurs, bocage ny rocher
Ne la scauroient engarder de moucher.

RONSARD, III, 105.

NUAUS, nuages. Vendomois. Voyez ci-dessus, p. 352.

... le creux des nuaus. RONSARD, 1, 179.
Les nuaux auallez. 11, 282.

Ò. Voyez ci-dessus, p. 314.

PROUGNER, Dialectes du centre. Provigner.

... ta main fift prougner one baute contiere.

RONSARD, IV, 360 et 418, note 125.

RABASTER, RABAT. Mots de Touraine. Voyez ci-dessus, p. 328.

RIBAN. Dialectes du centre. Voyez Prononciation et Orthographe.

SAOULE. Mot regardé comme Vendomois. Voyez ci-dessus, p. 335.

TOUILLER. Voyez ci-dessus, p. 344.

TROCHET. Voyez ci-dessus, p. 347.

ULLER. Vendomois. Voyez ci-dessus, p. 352, et HULEE, HULLEMENT, HULLER, p. 296.

VERSENE. Saintongeois. Sillon.

Ne vois-ie pas Pineau qui à une versene, De nous va là deuant atrauers ceste plaine? BAIF, III, 104 et 379, note 31.

## Ш

#### MOTS TECHNIQUES

BS écrivains de la *Pléiade*, si ardents à se ruer dans toutes les voies littéraires, n'ont pas manqué de composer des poèmes techniques, et se sont forcément servi des termes spéciaux appropriés à chaque sujet; mais ce n'est pas seulement dans de tels ouvrages qu'ils les ont employés. Ils prétendaient les introduire dans les genres les plus élevés. Ronsard dit, en parlant du poète héroïque: « Tantost il est Philosophe, tantost Medecin, Arboriste, Anatomiste & Iurisconsulte » (111, 523), et cette opinion est développée à plusieurs reprises par lui et par Du Bellay. (Voyez ci-dessus, pp. 30 et 31). Il arrive même assez fréquemment que ces termes empruntés des diverses sciences, parfois des métiers les plus vulgaires, fournissent à la langue un contingent d'expressions figurées qui contribuent à la renouveler et à l'enrichir : « Quant aux comparaisons... tu les chercheras des artisans de fer & des veneurs, comme Homere, pescheurs, architectes, massons, & brief de tous les mestiers dont la nature honore les hommes. » (Ronsard, 111, 528.)

Fidèle à ces principes, Vauquelin de la Fresnaye a grand

soin d'enseigner à son disciple où il pourra trouver la nomenclature et l'explication des termes de chasse, de fauconnerie, d'architecture et de marine, et lui dit pour conclure :

Apprends ...

... les mots de tous arts mecaniques
Pour en orner après tes phrases Poètiques.
(Art poètique, liv. I, v. 345.)

## Astronomie, Phénomènes célestes, Astrologie, Sciences occultes.

Les écrivains de la Pléiade ont composé un assez grand nombre d'ouvrages techniques relatifs à ces sujets. Tyard en a écrit quelquesuns en prose, tels que Mantice, ou Difours de la verité de Diuination
par Aftrologie; L'Vnivers ou discours des parties & de la nature du
monde (254). Nous avons tiré du premier de ces livres des vers
astronomiques (231-234) dans lesquels sont décrites cinquante et une
constellations. On trouve dans Baïí: Le premier des Metaores (11, 1), Prefages d'Orpheus fur les tremblemens de terre (33), et Les Sorcieres (111, 29).
Remy Belleau a traduit en vers Les Apparences Celeftes, les Prognofiques &
Prefages d'Arat (11, 325). Ronsard a écrit des «hynnes» des Effoiles
(1v, 255), du Printemps (299), de l'Efié (303), de l'Autonne (3109),
de l'Hyuer (324), Les Daimons (218), enfin: Magie, ou Deliurance
d'Amour (11, 457).

Du Bellay, dans sa Vieille Courtifanne (11, 393), décrit longuement les pratiques de sorcellerie employées pour ramener un amant infidèle.

Quant aux passages où le vocabulaire de ces diverses sciences est employé, ils sont innombrables; nous nous attacherons dans la liste suivante aux plus importants et nous recueillerons particulièrement ceux qui ont fourni des expressions figurées à la langue générale.

ÆQUATEUR. Voy. ci-dessus, p. 106. AGENOILLÉ (l'). Nom d'une constellation. « Le vulgaire... l'Agenoillé l'appelle. » Bell., 11, 330. Andent fur les eaux esclairer. » Rons., 11, 66 et 472, note 41.

ASCENDANT. Au propre l'astre qui s'élève sur l'horizon au moment de la naissance. « L'aftre ascendant sous qui ie pris naissance. » Rons., I, 67. « L'Aftre dinin, lequel à ma naissance Fut ascendant sur sous en l'hemishbere. » Tyard, 44.

ASPECT, en parlant des astres, dont la situation et l'apparence passaient pour influer sur les destinées humaines. « ... comme vn grand folsil estiual se monstroit, Et issant son aspect vers la lampe lunaire, Plus il s'en esloignoit, plus il la rendoit claire. » Dor., 29. « Soit que tous ces aspects sur nous se reünissent. » Iod., 11, 226. « L'Afre qui commandoit au poins que ie sus né, D'aspects malencontreux estoit insortuné. » Rons., 1, 230. « Il a voulu scauoir des Planettes les dances, Tours, aspects & vertus. » 111, 193. « Ie voulois sormer une figure du ciel pour rechercher de quel aspes sus sons sons sente continuelle solitude descochée. » Tyard, xiij. « ... essoille en bon aspect tournée. » 41. Quand ie nasqui, l'Afre de mon destin... M'essongua lant des aspects d'amilié, Que ie me hay moy-mesme. » 71. « ... aspect de maline instuence. » 90.

ASTRE. « Souvente fois nous auons faute Soit de biens, foit de faueur baute, felon que l'Aftre nous conduit. » Rons. 11, 277. « ... Malbeur des Aftres mal-tournez. » 111, 288. Voyez ASPECT.

ASTRER (bien). Entourer d'astres favorables. « Pour bien aftrer la geniture. » Baïf, 11, 383. « Guerrier bien aftre. » 411.

AUSTRE. Auster, vent du midi. a ... Auftre, où le Soleil tourne & flecbift son cours, » Bell., 11, 342.

Ayril. Le mois d'avril. « Auril l'honneur des bois. » Bell., 1, 201.
Figurément: « ... l'Auril de mon age. » Rons., 1, 29. La jeunesse.
Maurice Sceve a employé cette même expression dans sa Delie, v 1.
« En mon ieune auril... » Rons., 11, 461. « Quand on perd son
Auril en Odobre on s'en plaint. » Rons., 1, 317.

CHARTON (le). Le cocher. « ... la flamme qui refide Belle dedans le ciel, du Charton porte-bride, Du Charton effoilé... » Bell., 11, 336.

CHÉVEONS. « Tant de chéurons, tant d'horribles planetes. » Rons., v, 158. Marcassus a dit au sujet de ce passage (éd. de 1623, p. 1245): « Il entend des Meteores, c'est à dire des seux qui se font quelquessois en l'air, qui parce que bien souuent ils sont longs, il les appelle des Cheurons, à l'imitation des anciens Poètes. »

DESASTRE. État de celui qui a les astres défavorables, malheur. Rons., 1, 11 et 383, note 36; 111, 296; v1, 423. DESASTRER. Baif, 1, 18; Bell., 11, 274.
DESASTREUX gentilhomme. Iod., 11, 219.
EMPOUSE. Voy. ci-dessus, p. 77.

EN-ASTRE d'heur. Rons., V, 135.

HERME (le saint). Météore. Saint Érasme est appelé par corruption en italien Ermo ou Elmo, d'où saint Erme ou saint Elme. « Voici encor le saint Erme, qui preste Espoir certain de fortune bonace. » Tyard, 84. « ... le seu saint Herme. » Rons., v1, 235.

HESPERE. Voy. ci-dessus, p. 83.

INCANTATION. Voy. cl-dessus, p. 137.

INFLUANCE, INFLUENCE. Au propre, ce qui coule, ce qui se répand d'en haut sur quelqu'un. « ... le bon Iupiter en paifible influence Ne te guigna d'en baut. » Baïf, 11, 116. Il est très fréquemment employé figurément. Iod., 11, 227; Rons., 1v, 64; v, 252; v1, 379; Tyard, 44.

INFLUER. « ... FAfre... m'influent fon defin fauorable. » Tyard, 50. INFLUS, INFLUX. « ... Finflus des planetes. » Bell., 11, 157;

Rons., v, 118.

INFLUXION. « Les influxions des aftres... » Rons., éd. de 1623. Dans l'édition de 1584, que nous avons reproduite, on lit : « Les actions. » 111, 193.

JOVIAL. Qui appartient à Jupiter, et figurément gai, heureux, favorable. « ... les doux repas De la Iouiale Ambrofie. » Ce passage de Ronsard est devenu dans l'édition de 1584 que nous suivons :. « ... le doux repas Du Nellar & de l'Ambrofie. » 11, 414.

LAITER, LAITINE. Lactée. « ... voys Laitine. » Baif, 11, 27. « ... voys Laitee ... ceinture Laitee. » 30.

NECROMANT. Voy. ci-dessus, p. 90.

OLENIE. Voy. ci-dessus, p. 91.

PLEIADE. Voy. ci-dessus, p. 95.

POINCTS COUPLEZ. Terme de géomancie. « Les poinces couplez, les magiques figures. » Du Bell., 11, 393.

RETROGRADE. Qui paraît aller contre l'ordre des signes. « (Saturne)

Tout retrograde en opposition. » Tyard, 90.

SAISON. Age. « ... en ma vieille saison. » Du Bell., 11, 185.

SATURNE. Planète qui donne un caractère sérieux, mais qui est froide et malfaisante. « . . . forcer ie ne puis Mon Saturne essnemi. » Rons. 111, 288. « Tu es fobre en propos, penfif & taciturne, Qui font les plus beaux dons de l'aftre de Saturne. » 1v, 189. « Voy ce refueur Saturne à louer chiche, Mais à blafmer liberalement riche. » Tyard, 90.

SIGNE. « Tous deux... Prendrions place au feiour des Aftres les plus beaux, Et ferions dits d'Amour à iomais le beau Signe. » Rons., 1, 231.
TRAMONTANE. Voy. ci-dessus, p. 208.
VOYE LAITINE. Voy. LAITÉE.
ZODIAQUE. Voy. ci-dessus, p. 101.

#### Animaux.

Ronsard et Belleau ont consacré de petits poèmes à l'éloge de certains animaux. On trouve dans les œuvres du premier L'Alouette (11, 41); Le Fresson (44); Le Chat (v, 57); Le Rossignol (107); L'ombre du Cheual (110); Le Grenouille (v1, 221); Le Fourmy (226); Le Geay (375); dans celles du second Le Papillon (1, 50); L'Hustre (56); L'Escargot (60); La Tortue (66); Le Ver luisant de nuid (70); Le Mulet (108). Enfin, à toute occasion les poètes de la Pléiade nomment non seulement les animaux domestiques, mais les bêtes sauvages, les oiseaux de fauconnerie, les diverses espèces de gibier, et emploient dans leurs vers les mots usités dans la bouverie et la bergerie. Ce sont surtout ces termes particuliers que nous nous sommes appliqué à recueillir dans la liste suivante.

ACHÉE (uue). Un vermisseau. Rons., 11, 43 et 470, note 30; 356 et 502, note 189.

AGASSE. Pie. Baïf, 11, 70.

AIGNELET. Bell., 11, 309.

ARAIGNE. Voy. ci-dessus, p. 223.

ARONDE. Hirondelle. Rons., 11, 418.

ARONDELLE. Voy. ci-dessus, p. 224 et, ci-après, Cossi.

ARTAISON. Artison. Tyard, 187.

ASNE. « A l'aîne l'aîne tres baas femble. » Baïf, v, 66.

AUBEREAU. Voyez Hobreau.

AUTOUR. Iod., 11, 310.

AVETTE. « ... pillardes auettes. » Bell., 1, 203. « ... blondes auettes. » Rons., 1, 161.

BARBETTE. « Vne barbette fidelle... » Baïf, 11, 46.

BAYARD. « Pour quelque cheual que ce foit, genereux & prompt

ATARD. « Pour quelque cheual que ce foit, genereux & prompt à la main. » Marcassus, p. 669 du Ronsard de 1623. « ... fon bayard. » Rons., 111, 163.

```
BECAFIGUE. Baif, v, 171.
BUFLE. Voy. ci-dessus, p. 185.
CALANDRE. Bell., 1, 248.
CANARS INSULANS (de insulanus, habitant une fle). Bell., II. 66.
CERVE. Vov. ci-dessus, p. 114.
CHAHUAN, CHAT-HUAN. Baif, 111, 81; Iod., 11, 312, 313.
CHAT. « Absent le chat les souris dansent. » Balf, v. 81.
CHAU-SOURI. Baif, v, 182-183.
CHEAUX. Petits des bêtes puantes. Baif, v, 36 et 388, note 19.
CHEVECHE. Chouette. Baif, IV. 260.
CHEVRE. Figurément : « ... vne cheure coifée. » Baif, 11, 273.
CHIEN. Voici les noms des principales espèces de chiens em-
   ployées à la chasse (Iod., 11, 308) : « Là sonnent ces mots de
   limier, Chien-courant, dogue, chien-d'attaque, Epagneu, chien
   d'Artois, & braque, Barbet, turquet, allant, leurier. » « Chiens
   baux. » Rons., 1, 235 et 424, note 365. « Chiens gris. » 111,
   211. Baif mentionne dans le passage suivant des Mimes (v. 169),
   quelques-uns des noms donnés habituellement aux chiens :
   « Clabaud, miraud, bize, fregonde, Galehaut, miremont, mi-
   ronde. » Voici une liste plus étendue fournie par Jodelle 11, 308 :
   Les noms, comme Mirant, Briffant, Tirebois, Cleraude, & Le-
   gere: Et en leuriers, Iason, Volant, Cherami, Cigoigne, Cibelle. »
   Ronsard qui indique la manière dont les anciens les ont choisis,
   ajoute qu' « ils les ont nommez des leur ieunesse tendre De noms aigus &
   courts, pour soudain les entendre, Panfac, Lelap, Melamp, Oribat,
   Aistaut, Hylb, Lachne, Agriod, Thoin, Afuol, Arpaut, Ichnobat,
   Hylastor, & de mainte autre sorte Selon que le langage en diners
   lieux le porte » (V. 39). Voyez des Epitaphes de chiens dans Ron-
   sard, v, 318-323.
CHOUAN. Chat-huant. Rons., 11, 228; 111, 143; V, 173, 243.
CHOUETTE. Bell., 11, 66.
CHOUQUARS, CHUCAS. Corneilles. Bell., 11, 67; Baif, 11, 372;
   IV, 225.
COACER. Cri de la grenouille. Rons., VI, 221.
Coc. « Coc chante ou non, viendra le iour. » Baif, v, 38.
COCHEVY. Alouette. Baif, III, 79 et 378, note 23.
Cocu. Coucou. Rons., 11, 346 et 501, note 182.
COLON, COULON, COULOMBE. Baif, 11, 121; V, 179; Rons.,1, 278.
CONNIL. Lapin. Voyez ci-dessus p. 242.
Cossi. Cri de l'hirondelle. « Si fait bien l'Arondelle aussi Quand
```

elle chante son cossi. » Rons., 11, 43.

```
COULEUVRE. « Dedans le muy gift la couleuure, » Baif, v. 62.
COURTAU. Iod., II, 307.
CRAQUETER. . ... la Pie, qui fait merueille De craqueter & caqueter. »
   Iod., 11, 314.
CRIQUER. « Les grillons criquoyent au chaud. » Baif, 11, 45.
CROCODILE. Voy. ci-dessus, p. 74.
CUSIN. Moncheron. Rons., 1, 306 et 427, note 381.
DESTRIER. Rons., 111, 485.
ELEPHANT. Voy. ci-dessus, p. 77.
EMERILLON. Iod., 11, 314.
ESPREVIER, ESPRIVIER. Ball, 11, 363; Rons., VI, 375, 421.
ESTURBOT. Rons., IV, 224 et 405, note 88. Une variante donne :
   Efturgeon.
ETOMISSEUR, appelé aussi estombisseur, tombisseur. Terme de
   fauconnerie. « Qu'on lasche l'etomisseur, Qui lentement par l'air
   nage, Sur ce milan rauiffeur. » Du Bell., 1, 167.
FAN. Faon. e ... le fan de la truie. » Balf, v, 138. e ... layes, mar-
   caffins, & fans. » Iod., 11, 309. « ... fan de biche. » Tyard, 204.
FAUPERDREAU, FAUPERDRIEU. Oiseau de proie qui prend les
   perdrix. Balf, 11, 140; Iod., 11, 312, 313.
FRRE. Voy. ci-dessus, p. 194.
FIERE. Vov. ci-dessus, p. 196.
FOUCHE, Poisson. Rons., IV, 224 et 405, note 88.
FOURNE. Belf, v, 63.
FREZAYE. « Nous paliffons du cry d'one Frezaye. » Balf, 11, 37.
FRESLON. Bell., 1, 210.
FRINGOTTER. « ... le Pincon fringotte... » Bell., 11, 67.
GADILLE. Oiseau. Rons., 1, 333.
GARDON. Poisson. Baif, 111, 40; Rons., 1V, 416.
GENET, GINET. Voy. ci-dessus, p. 197.
GERFAUT. Iod., 1, 177 et 315, note 34; 11, 310, 312.
GLIX. Voy. ci-dessus, p. 134.
GRESSET. Grenouille. Baif, 111, 31.
GRINGOTER. Chant du rossignol. Rons., IV, 59.
GRUE. Du Bell., 11, 425; Iod., 11, 314. Baif a employé ce mot en
   parlant d'une femme : « Ma gruë. » 111, 343.
HACQUENER. a ... en lieu d'un roufen prennent la hacquenée. »
   Rons., 1V, 190.
HANIR. « Verras hanir le beau cheual guerrier. » Rons., 111, 248.
HANNETON. « De hannetons la bonne annee. » Baif, v, 39.
HAZE. « Haze au viuier an clapier carpe. » Baif, v, 14.
```

```
HERON. Iod., 11, 312, 313; Rons., 1V, 175.
HOBREAU, AUBEREAU. Petit oiseau de proie employé à la chasse
   aux alouettes. Baïf, 11, 140; Bell., 11, 435.
HONGNER. « Qui touche le fan de la truie, Tant foit petit, il hongne
   & crie. . Balf, v. 138.
HUPPE. Bell., 11, 50.
HURAUT. Chien de forte taille. Bell., 211 et 347, note 141.
HUTAUDRAU, plus ordinairement betudesu. Poulet destiné à de-
   venir chapon. Chaponneau. Bell., 11, 414.
HYDRE. Voy. ci-dessus, p. 83.
IREGNE. Araignée. Baif, 11, 379. Voy. ci-dessus, ARAIGNE, p. 223.
LANIER. Oiseau de proie. Iod., 11, 310.
LATE. Femelle du sanglier. Iod., 11, 309. Voy. FAN.
LEVRIER. Chien propre à chasser le lièvre. Iod., 11, 307, 313;
   Rons., VI, 325.
LICE. « Vne lice aboyant ... » Rons., IV, 316.
LIMACE. Bell., I, 61. « ... rouges limaces. » 296.
LIMAS. Rons., 11, 293; 111, 409.
LIMIER. Chien avec lequel on quête la bête. Iod., II, 302, 308;
   Rons., 1, 235.
LOUTRE. Bell., 1, 232.
LYNCE. Rons., IV, 358.
MARCASSIN. Petit sanglier. Iod., 11, 309. Voy. FAM.
MARCOU. Matou. Du Bell., 11, 358.
MARMOTEINE. Marmotte. Baif, v, 168.
MARTINET. Rons., 1., 167 et 416, note 302.
MASTIN. « Vn os à deux mastins ensemble, Combien qu'il soit gros,
   est trop pen. » Baif, v, 39.
MELISSETE. Abeille. Rons., 11, 341 et 500, note 175.
MILAN. Iod., 11, 312-313.
Molosse. Rons., v. 38.
MORBAU. Cheval noir. Bell., 1, 65; 11, 19, 125, 245.
MOURTTE. Bell., 11, 68.
MOUGE. « Le gros turbot sans qu'il s'ésorce Engoule le mouge leger. »
   BAIF, v, 86 et 391, note 45.
MOUSCHE A MIEL. Rons., 111, 273.
MUGLER, qui se dit proprement du cri des bœufs (voyez Rons.,
   1, 401, note 214), a été employé par le poète en parlant de l'A-
   quilon (1, 100), et Belf a dit faire mugler (1, 403, note 20)
```

ONCE. Panthère. « ... Onces monchettez d'eftoiles fur le dos, Onces

pour chagriner, géner.

```
à l'ail subtil, au pie souple & dispos. » Bell., II, I7I; « ... ton Once
   & tes Ours. » Iod., 11, 299.
ORCHIL. Oiseau. Bell., 11, 67.
ORFRATE. Bell., 11, 50.
ORQUE, OURQUE. Voy. ci-dessus, p. 152.
PAISSE, PAISSETEAU, PASSE. Moineau. Baif, III, 62 et 378, note
   20; IV, 361 et 465, note 126. Rons., II, 459 et 507, note 237.
PALLE. Sorte de héron. Rons., IV, 174 et 397, note 69.
PAPEGEAY (un), des PAPEGAUX. Perroquet. Rons., 111, 255,
   et 1V, 115.
PARDE. Voy. ci-dessus, p. 153.
PEPIER. Cri des petits oiseaux sortant du nid. a ... petis qui seulets
   pepient. » Balf, 11, 63. a ... petits pepians & ouurans le bec. »
   Bell., 1, 247.
PERDRIAU. Bell., 1, 234 et 352, note 160.
PHALANGE. Voy. ci-dessus, p. 94.
PIGRIESCHE. Baif, v, 61.
PINSON. Rons., 1, 333. Voy. FRINGOTTER.
PLONGEON. Oiseau. Bell., 11, 68.
PORPHYRE. . ... une porphyre errante en sa coquille. Rons., v, 43.
POUPE. Voy. ci-dessus, p. 159.
POUTRE. Jument. Voy. ci-dessus, p. 325.
Purois. Rons., v, 40.
PTRALIDE. Voyez ci-dessus, p. 96.
PYTHON. Serpent. Iod., 11, 147.
RAMIER. Rons., 1, 333.
RANE. Grenouille. Voy. ci-dessus, p. 163.
RANGER. Renne, quelquefois sanglier. « ... escumeux Ranger. »
   Du Bell., 1, 348. » « ... bien ramez Rangers. » Iod., 11, 308.
RENARD. « Auec le renard on renarde. » Baif, v, 90.
RHINOCERONT. Rons., IV, 148.
RIDANE. Gibier. Iod., 11, 311.
RINCANER. Braire. « ... la beste rincanante. » Balf, 111, 3 et 375.
   note 2.
ROBIN. Bélier. « ... le robin est pris. — Il ne robine à moindre pris. »
   Baif, 111, 362 et 388, note 90.
ROUGE GORGETTE. Bell., 11, 67.
ROUSSIN. Voy. HACQUENÉE.
SACRE. Oiseau de proie. Iod., 11, 310, 312; Du Bell., 11, 195.
SANGLIER, SANGLER. Du Bell., 11, 195; Rons., 1, 112 et 403,
   note 235; III, 2II; ₹, 40.
```

SARCELLE. Iod., II, 311. Souris. Voy. CHAT. TAN. Taon. Rons., VI, 323. TESSON. Blaireau. ... l'autre le tesson enfume en sa cauerne. » Rons., v. 40. THIN. Poisson. Rons., IV, 224 et 405, note 88. TIERCELET. Iod., II, 310. TIRELIEE. Chant de l'alouette. « Tu dis en l'air de si doux sons Composez de ta tirelire. » Rons., 11, 42. Tout le monde connaît ces vers de Du Bartas (1re sepmaine, 5e iour): « La gentile Alouette auec fon tire-lire, Tire l'ire à l'ire & tire-lirant tire Vers la voute du ciel... » TOURTRE, TOURTE. Tourterelle. Voy. ci-dessus, p. 345. TROCHILE. Voy. ci-dessus, p. 74, CROCODILE. TROTIER. Cheval dressé à aller au trot. Du Bell., 1, 146. TRUIE. Voy. FAN. TRUITE. Voy. VERON. VARRIEN. Iod., 11, 311. VERDIER. Baif, 111, 31. VERMET, Vermisseau. Du Bell., 11, 283. VERON. « Pour un petit veron vous prenez une truite. » Rons., VI, 410.

## Végétaux.

Ils occupent encore plus de place que les animaux dans la poésie du xvi° siècle. Pour ne parler que des pièces qui leur sont spécialement consacrées, Baff a chanté Le Laurier (11, 43) et Le Meurier (16); Belleau Le Cerife (1, 71); les vers de Ronsard A la forest de Gastine (11, 210), sont parmi ses meilleurs et ses plus connus. Il a célébré La Fleur de la Figne (11, 223); Le Souci (v, 99); Le Pin (102); Le Houx (166). Dans la pièce intitulée La Salade (v, 76), il a énuméré toutes les herbes propres à en faire une; enfin, comme on s'en convaincra en parcourant la liste suivante, nos poètes ont habilement dépeint outre les arbres et les végétaux vulgaires, ceux qui ne sont connus que des véritables amis de la nature.

Ronsard introduit dans ses descriptions champêtres de longues énumérations de fleurs. Il place autour d'une fontaine (v. 126):

> Le lis fanuage, & le rose & l'œillet, Le roux souci, l'odorant serpoullet,

Le bleu glayeul, les bautes gantelèes, La pasquerette aux fueilles piolées, La girossée & le passe-velours, Et le narcis qui ne vit que deux iours.

Ailleurs (v, 54), nous trouvons une liste étendue de fruits:

Là mainte Figue, ornement de l'Autonne, Eft peinte au vif... Là le Raisin de ioyeuse rencontre, Là le Concombre au ventre enflé s'y montre : Et la Chastaigne au rempart espineux. Là fut la Pèche au goust demi-vineux, Et le Pompon aux costes separées, Et les Citrons ayans robbes dorées. Là fut le Glan fils des Chesnes ombreux, La Meure teinte au sang des amoureux, L'Abricot froid, la Poire pepineuse, Le Coin barbu, la Framboise areneuse, Et la Cerise aux malades confort, Et le Pauot qui les bommes endort, Et la Cormeille au dur noyau de pierre, La Corme austi qui le ventre resserre, Auec la Fraize au teint vermeil & beau Semblable au bout d'on tetin Damoiseau : Et par sur tout de Pampre une couronne Qui du vaisseau les leures enuironne.

En voici une autre que Belleau nous donne dans la seconde journée de sa Bergerie (11. 11):

« Nous nous trouuons à la porte d'vn iardin le plus beau & le plus accompli qu'on pourroit souhaitter, soit pour le complant d'arbres fruictiers, à pepin, ou à noyau, comme de pommes, poires, guignes, cerifes, grioltes, oranges, figues, grenades, pesseus, auant-pesches, presses, perseques, pauis, perdigoines, raisses muscats, prunes de damas noires, blanches, rouges: bres de tous les meilleurs fruicts & plus exquis qu'on scauroit recouurer en nostre France. »

Certains mots qui servent à décrire la verdure des bois reçoivent, dans les vers de nos poètes, une grande extension de sens. Ronsard dit : « ... les forests ramées, » (v, 293), c'est-à-dire branches, épaisses. Dorat emploie ramage au sens de branchage. « ... un ver ramage D'un laurier triumphant » (26); « verdoiant ramage »

(28). Il y a plus, Baïf fait de ramage un adjectif qui caractérise les oiseaux du bois et leur chant (11, 128): « le caquet ramage » (111, 68), « le rofignol ramage. » Ronsard dit dans le même sens : « Rofignols ramagers. » (1, 317). Du Bellay (1, 250) emploie ramage comme substantif pour désigner le chant des oiseaux qui se tiennent sur les ramagex, les ramages, sens que nous avons conservé en lui donnant plus d'extension : « Le douix ramaige des oyseaux. » Enfin Belleau dit se ramager au figuré, pour se percher, se nicher (1, 162).

Autour de ton beau front se ramagent toufours Les Delices, les Ieux, les Ris & les Amours.

La poésie d'alors admet et même recherche les expressions les plus vulgaires, les plus rustiques. Baïf, faisant l'épitaphe d'un Gagnedenier qui vendait du bois, a grand soin de spécifier la nature de sa marchandise:

> ... gros bois & cottrets secs, Fagots, bourrees & falourdes. IV, 227.

Ronsard n'hésite pas à nous parler de la « torce pelace » (11, 173 et 495, note 136), c'est-à-dire de l'écorce tordue dont un berger tresse ses paniers. Parfois, au contraire, il transporte d'une manière inattendue, dans le langage de la botanique, les expressions techniques des arts. C'est ainsi qu'il donne le nom de chasse à l'enveloppe d'un bouton de rose (1, 133 et 408, note 249) ! « ... deux boutons que leur chasse enironne. »

ABRICÓS. Rons., II, 214.
ACANTHE. Bell., I, 214.
AIGLANTIN. Bell., I, 202.
ALLENOIS (Cresson). Du Bell., II, 296.
ALUINE. Baïf, I, 299; III, 45.
AMETH. Du Bell., II, 295.
ANIS. Rons., II, 346.
ARMOISE. RONS., II, 458.
ARTICHÓS. RONS., II, 214.
ASPHODELLE. RONS., v, 80.
ASPIC. Bell., II, 3II. « Afpic ports-epy. » Rons., I, 168 et 416.
AUBBEPIN. RONS., II, 347.
AUBBFOIN. Centaurée. Rons., III, 371.
AULNE. Du Bell., I, 459.

AULX. Du Bell., 11, 296. AVENE, AVEINE. Du Bell., 11, 298; Rons., VI, 334. BACIET. « On cueult du Baciet la fleur toute noirette.» Rons., 111, 432. BASME. Voy. ci-dessus, p. 71. BASSINET. Baif, 11, 426; Rons., 11, 294 et 497, note 152. BETTE. Du Bell., 11, 295. BLE. Baif, v, 72. BOURSETTE. Rons., v, 77. BRANCHE-URSINE. Bell., 1, 214. CAMONILLE. Tyard, 151. CANFRE. Bell., 11, 311. CARDES. Bell., 11, 414. CASSANDRETTE. Nom donné par Ronsard à la gantelée. « Du nom de Cassandre elle eut nom Cassandrette. » Rons., 1, 55. « ... le rouge-fleur qu'on nomme Cassandrette. » 166 et 416, note 300. CEGUE. Baif, IV, 324. CEPAGE. « ... cepage vert. » Baif, 11, 104. CHAMBRE. Chanvre. Bell., 1, 228. CHENARDE. « ... Chenarde pour Safran. » Rons., III, 443. CHENE. « D'un petit glan fourd un grand chêne. » Baif, v, 19. CHENEVIERE, « ... un petit brin Ou de lin ou de cheneviere. » Rons., 11, 212. CHESNETEAU. Rons., 111, 436. CHICHES POIS. Du Bell., II, 295. CONCOMBRE. Rons., v, 54. COQUERET. Rons., IV, 35 et 378, note 8. Voy. FRANCINETTE. CORIANDRE. Du Bell., 11, 296. CORME. Rons., v, 54. CORMEILLE. Rons., v, 54. COUCOURDE. Du Bell., 11, 295. COUDRE. Rons., 111, 409, 440. DORICNION. Voy. ci-dessus, p. 76. EAULE. Du Bell., 11, 295 et 555, note 61. ECHALOTTE. Du Bell., 11, 296. ENDIVE. Du Bell., 11, 296. ESPARVANCHE. Rons., v, 272. FAINE. Rons., V, 120. FEIN, FOIN. « O quel juge de foin! » Baif, III, 24. Du Bell., II, 300. FLEURS DE MARS. Voy. MARS. FOUGERE. Rons., 11, 356; 111, 318. FOUTEAU. Hêtre. Rons., IV, 186; VI, 230.

FRANCINETTE. Nom donné, en l'honneur de Francine, à l'anémone ou coquerets. Voy. Rons., 1, 416, note 300. FROUMENT. Du Bell., 11, 300. GANTELEE. Rons., v, 126. Voy. CASSANDRETTE. GENET. Du Bell., 11, 295. GENÉVRE. « Genéures beriflez... » Rons., 1, 317. GIROFLEE. Bell., 1, 284. GLAGE. Herbe squatique, sorte de glayeul. « La nef au port attendant Cependant' Parmy la glage demeure. » Du Bell., 1, 387. GLAN. VOY. CHENE. GLAYEUL. Rons., v. 126. GUINIER. Rons., v, 54. HALLIER. Rons., 111, 212. HEBENE. Tyard, 34. HELLEBORE. Rons., v, 403. HIERRE, LIERRE. Voy. ci-dessus, p. 134. Houx. a ... houx efineux. » Rons., 1, 317. HYACINTHE. Voy. ci-dessus, p. 83. Josuin. Rons., 1, 173 et 417, note 311. LAICTUB. Du Bell., 11, 295. LAMBRUNCHE. Rons., 11, 347; 111, 408; 1V, 358; V, 74. LAPAS. Voy. ci-dessus, p. 143. LENTISQUE. Bell., 11, 349; Rons., 1v, 148. Lis. Bell., 1, 284. LEUCOPHILE, LOTE. Voy. ci-dessus, p. 86. MANDRAGORE. Bell., 11, 320. MARJOLAINE. Bell., 1, 284; Rons., 11, 458. MARS (Fleur de). Ronsard, per allusion au nom de Marie, désigne ainsi les Violettes de Mars, appelées aussi Violettes de Marie. Vov. Rons., 1, 154 et 413, note 279; IV, 75 et 384, note 27. MELISSE. Rons., 11, 346. MERISE, MERISIER. Bell., 1, 75. MESLIER, Néflier. « Vn Meslier nouailleux ombrage le portail. » Rons., 111, 397. MOLY. Voy. ci-dessus, p. 89. MORELLE. Baif, IV. 324; Tyard, 166. MURTE, MYRTE. Bell., 1, 234. Rons., 1, 35 et 388, note 78. MURTELLE. Bell., 11, 311. NARCIS. Baif, 11, 426; Rons., v, 126. NEUFARD. Nénufar. Rous., 1, 168 et 416, note 307. NIELLE. Rons., 111, 143, 382.

Noisilles. Noisettes. Bell., 1, 211. ŒILLET. Rous., v, 387. OLIVE, OLIF. e ... on pen d'Olif. » Du Bell., 11, 297. e ... la Prouencale oliue. » Rons., 11, 302. OLIVETTE. Nom donné par Du Bellay, en l'honneur d'Olive, à la fleur de Notre-Dame. a ... la blanche-fleur qu'on appelle Olinette, Aqui Bellot donna & la vie & le nom. » Rons., 1, 166 et 416, note 300. PARVANCHE. Bell., 168 et 416, note 305; Rons., 1, 163. PASQUERETTE. Rons., V. 77. PASTENADE. Carotte, panais. Rons., 11, 302. PEPONS, POMPONS. Rons., 11, 23 et 467, note 10; 214 et 492, note 110; 302 et 497, note 155. PEUPLIER. Bell., 1, 95. PIMPRENELLE. Rons., v., 77. POLIOT, POULIOT. Bell., 1, 212; Rons., 11, 356 et 502, note 190; 111, 408. Ponceau. Rons., 111, 371. POURREAU. Du Bell., 11, 296. RAIM. Voy. ci-dessus, p. 329. REGELICE. « Le Regelice soit racine de ses arbres. » Rons., 111, 433. RESPONSETTE. « La Responsette à la racine douce. » Rons., v, 76. ROQUETTE. Du Bell., 11, 296. RUE. Du Bell., 11, 296. SAFRAN. Rons., 111, 376. SAULATE. Rons., VI, 20. SAULS. Baif, v, 86 et 391, note 47. SEMPERVIVE. Voy. ci-dessus, p. 169. SEP. « Les Sepz, les Plantes & Fleurs. » Du Bell., 1, 181. THYM. Rons., 11, 458. TIL. Tilleul. Rons., III, 100. VERVAINE. Rons., 11, 458. VINETTE. Du Bell., 11, 295. VIOLETTES DE MARIE OU DE MARS. Voy. MARS. VIORNE. Bell., 1, 228. YVRAYB. Rons., v, 410.

### Minéraux.

Certains mots, dont quelques-uns sont asses particuliers, servent à désigner les divers états du sol :

BARIKAVE. Voy. ci-dessus, p. 356.
CAVBIN. Voy. ci-dessus, p. 237.
CHAMP (le gras). Rons., 11, 90.
COMBE. Vallée. Bell., 1, 182.
COUPEAU. « Coupeau de montagnettes. » Bell., 1, 182. Voy. ci-dessus, p. 244.
FALAIZE. Rons., 111, 49.
FONDRIERE. Bell., 11, 291.
TUF. Rons., 111, 428.
TUFEAU. Baïf, 11, 316; Rons., v, 74.

Belleau est l'auteur d'un poème technique intitulé Les amours & nouneaux eschanges des pierres precieuses, vertus & proprietez d'icelles (11, 153), dont le plan n'est point sans analogie avec les lapidaires du moyen âge, et d'où sont extraits presque tous les noms de pierreries qui suivent.

ÆTITES. Bell., 11, 234, et ci-dessus, p. 64. AGATHE. Bell., 11, 224, et ci-dessus, p. 64. AIGLE (Pierre d'). Bell., 11, 234. ALABASTRE. Voy. ci-dessus, p. 65. ALECTORIA (Gemma). Bell., 11, p. 236. AMETHYSTE. Bell., 11, 165, et ci-dessus, p. 65. 'Αφροσέληνος. Bell, 11, 245. AQUBUSE (Pierre). Bell., 11, 248. ARONDELLE (Pierre d'). Bell., 11, 237. Asbestos. Bell., II, 246, et ci-dessus, p. 71. ATMANT (Pierre d'). Bell., 11, 179. Azur (Pierre d'). Bell., 11, 253. BERIL. Bell., 11, 248. CALAMITE. Bell., 11, 179, et ci-dessus, p. 186. CARCHEDOINE. Bell., 11, 240, et ci-dessus, p. 72. CHELIDONIUS lapis. Bell., 11, 237. CHRYSOLITE. Bell., II, 190, et ci-dessus, p. 73. Coq (Pierre du). Bell., 11, 236. CORAL. « Le Coral. » Bell., 1, 53; 11, 206. CORNALINE. Bell., 11, 233. DIAMANT. Bell., 11, 174. EMERAUDE. Bell., 11, 212. "Ενυδρος. Bell., 11, 248. ESCARBOUCLE. « ... doigts escarbouclez. » Rons., v, 400. GAGATE. Bell., 11, 250, et ci-dessus, p. 80.

GALACTITES. Bell., 11, 256, et ci-dessus, p. 80. GEMME. Voy. ci-dessus, p. 133. HEMATITES. Bell., 11, 254, et ci-dessus, p. 81. HELIOTROPE. Bell., 11, 242, et ci-dessus, p. 82. HYACINTHE. Bell., 11, 190, et ci-dessus, p. 83. INEXTINGUIBLE (Pierre), Bell., 11, 246, et ci-dessus, p. 139. IRIS. Bell., 11, 202. JASPE. Bell., 11, 228. LAICTRUSE (Pierre). Bell., 11, 256. LAPIS L'AZULI. Bell., 11, 253. LUNAIRE (Pierre). Bell., 11, 245. LYNCURIUM. Bell., 11, 239. MARGUERITE. Voy. ci-dessus, p. 87. ONCE (Pierre d'). Bell., 11, 239. ONYCE. Bell., 11, 210, et ci-dessus, p. 91. OPALLE. Bell., II, 202. PERLE. Bell., 11, 186. PORFIRE. Rons., v. 142. Rubis. Bell., 11, 198. SANGUINAIRE (Pierre). Bell., 11, 254. SAPHIR. Bell., 11, 217. SARDOYNE. Bell., 11, 252, et ci-dessus, p. 97. SELENITÉS. Bell., 11, 245, et ci-dessus, p. 97. TOPASSE. Bell., 11, 232. TURQUOISE. Bell., 11, 221.

Bien que Ronsard ait dit dans son Abregé de l'Art poètique (vI, 45x): « Tu pratiqueras les artifans de tous mestiers... & principallement ceux qui doiuent la perfection de leurs ouurages aux sourneaux, Orsewes, Fondeurs, Mareschaux, Minerailliers, & de la tireras maintes belles & viues comparaisons, » les industries de ce genre ne sont pas celles auxquelles il a fait le plus d'emprunts.

Cependant on lit dans un fragment de la traduction du *Plutus* d'Aristophane (vI, 287):

... I'un me prent, & me pince & me frotte, L'autre me tinte, & l'autre me martelle, L'autre me met au feu dans la coupelle, L'autre me plie, & l'autre me cisaille.

Voici encore quelques mots employés soit au propre, soit au figuré, qui appartiennent à l'industrie des métaux :

BURINE, CIZELE. . ... quand ceft or par fonts & par marteaux Laborieux, s'arrondist en vaisseaux, Tout cizelé des fables poètiques, Et buriné de medailles antiques. » Rons., 111, 317.

EMOUDRE. « ... l'Archerot ses fleches émouloit. » Rons., 1, 98 et 400, note 208.

ENGRAVER, ENGRAVEUR, ENGRAVEURE. Voy. ci-dessus, pp. 265-266.

FOURBI. « Il perd qui méconte au fourbi. » Baif, v, 65.

MARTELE. Voy. ci-dessus, p. 304.

ROGNON. Roche. « Le fer, l'airain, deux metaux compagnons, Ce font les biens de fes riches rognons. » Rons., VI, 149.

TRAMPR. « Qui scauroit bien quelle trampe a ma vie, D'estre amoureux n'auroit iamais ennie. » Rons., 1, 49 et 390, note 97.

Ronsard compare les néologismes aux monnaies nouvellement en usage. « Il ne se faut estonner, dit-il, d'oùir vn mot nouueau, non plus que de voir quelque nouuelle locondalle, nouueaux Tallars, Royales, Ducats de saina Eficanse, & Pistolets. Telle monnoye, soit d'or ou d'argent, semble estrange au commencement: puis l'vsage l'adoucit d'omestique, la faisant receuoir, luy donnant authorité, cours, & credit, & deulent aussi commune que nos testons & nos escus au Soleil. » (111, 534.)

MAILLE. « ... autrement ismais il n'auroit maille. » Rons., VI, 275.
PILLE. Argent monnayé. « La pille s'en va tire à tire. » Ball, V, 80.
PORTUGALOISE. « Ils ne cognoifoient point ny Efcus ny Ducats,
Nobles ny Angelois, ny ces Portugaloises Qui fement dans les cœurs
des bommes tant de noifes. » Rons., IV, 47.
QUATRIN. Vov. ci-dessus. p. 206.

TOURNOIS. « Du tournois de la veufue autant fit conte Chris, Comme des grands presens que l'homme riche offrit. » Dor., x3.

Néanmoins les termes que fournit l'alchimie ou l'Alchumie, pour parler comme Du Bellay (11, 360), sont très peu nombreux.

ALAMBIQUER. « ... le mal par les yeux ne s'allambique pas. » Du Bell., v1, 17. « Ou de tes yeux serene mes douleurs, Ou bien les miens alambique en sontaine. » Rons., 1, 90 et 399, note 195. « ... tout ainst qu'on voit s'euporer Mercure Au seu d'on Alchimiste, & s'envoler en rien : Ainst dedans le Ciel mon corps qui n'est plus mien, Alembiqué d'Amour s'envole de nature. » 230. « S'alembiquer l'esprit. > 239. a ... fans bonneur la muse, consommée De long tranail, s'alambique en sumée. > 111, 237.

Dans l'Hymne De Mercure (VI, 316), Ronsard nous montre ce dieu visitant le laboratoire d'un alchimiste :

Il cogneut le salpestre & tous les vegetaux, Antimoine, arsenic, vitriol & metaux, Tines, cunes, bassins, & creusets & coupelle. Et l'argent prompt & vis qui de son nom s'appelle. (319.)

QUINTE ESSENCE. Rons., 1, 90 et 399, note 194. Voy. ci-dessus, p. 126, ESSENCE.

RIAGAS. Sulfure d'arsenic. Baïf, IV, 371; Rons., 1, 76 et 396,

SUBLIMER. « Dans le cœur fut sublimé bautement Vn effrit... »
Tyard, 118.

# Dignités, Fonctions, Professions, Métiers.

Dans l'Hynne de Henry deuxissme, Ronsard a fait une longue énumération de professions fort diverses (IV, 195):

> ... aeut mille artifans en cent mille façons Exercent leurs meßiers: Pon aux lettres s'adonne, Et l'autre Conseiller tes faintes loix ordonne, L'on est peintre, imager, armurier, entailleur, Orseure, lapidaire, engraueur, esmailleur: Les autres muid & iour fondent artillerie, Et grans Cyclopes nuds sont une baterie A grans coups de marteaux...

Balf, dans son épigramme De Fayteut (1V, 416), passe en revue un assez grand nombre d'occupations qui sont loin d'être des métiers véritables et surtout honorables.

ADVOCAT. « l'ay pour mon aduocat Calliope, & pour inga Philus qui vous cognoif... » Rous., 111, 268.

ALCHIMISTE, ALQUEMISTE. Rons., v, 391; v1, 318. Dans l'édition de 1623, Garnier explique ainsi ce mot, à l'occasion du

premier de ces deux passages : « Alambiqueur, soufleur, chercheur de pierre philosophale. APOTHECAIRE, APOTICAIRE. Rons., v, 48. Voy. ci-dessus, p. 70. ARCHIATRE. Voy. ci-dessus, p. 70. ARGOULET. . ... chef d'infanterie, Argoulets, ou gendarmerie. » Baif, 111, 242. ARIOLE. Voy. ci-dessus, p. 111. ATTIFBUR. Rons., III, 523. BARISEL. Voy. ci-dessus, p. 183. BELLIQUEUR. Voy. ci-dessus, p. 112. BERGER. « Bon berger tond, n'escorche pas. » Baif, v. 62. BOUCHIER. Baif, IV, 25. CAPELAN. Voy. ci-dessus, p. 187. CAVALCADOUR. Voy. ci-dessus, p. 189. CHAMBRIERE. Bell., 11, 434. CHANTRE. Baif, v, 92. CHARPENTIER. Rons., III, 523; au figuré : « L'homme fans plus charpentier de ses maux. » 277. COLONNEL, COULONNAL. « ... celuy qui Coulonnal prefide A leurs cantons. » Rons., IV, 87. « Le Belier, Colonnel de sa laineuse troupe. . VI, 312. COQUETIER. Marchand d'œufs. Baif, 11, 450. COURATIER. Courtier. Rons., VI, 318. ENGRAVEUR. Voy. ci-dessus, p. 266. ENTEUR. Celui qui ente, qui greffe. Dor., 42. ESCRIMEUR. « O fameux Escuyers, Canalcadours, Guerriers, Escrimeurs, Voltigeurs, Soldats & Mariniers. » Rons., 1V, 293. ESCUYER. Voy. ESCRIMEUR. ESGALDRINE, ESTAFIER. Voy. ci-dessus, p. 194. EUBAGE. Voy. ci-dessus, p. 127. FANTESQUE. Voy. ci-dessus, p. 194. FASCINATEUR. Voy. ci-dessus, p. 129. FAUCONNIER. Du Bell., 1, 167. FEVRE. Voy. ci-dessus, p. 130. FONDEUR. Rons., VI, 451. GACHEUR. Celui qui foule le raisin. « ... ceste manne pourprée Qu'à pieds deschaux un gacheur fait couler. » Rons., 11, 40. GERBEUR. Qui met la moisson en gerbes. Baif, 111, 79.

GRAMMARIEN. Voy. ci-dessus, p. 134. Guerrier. Voy. Escrimeur.

HALEBARDIER. « ... que chacun de vous à son estat regarde, Le halebardier tienne au poing sa balebarde, La pique le piquier, & le barquebutier Couché plat sur le ventre exerce son mestier. » Rons., v, 28. HARPEUR. Voy. ci-dessus, p. 292. HARQUEBUZIER. Rons., 11, 369. HARQUEBUTIER. VOV. HALEBARDIER. HERAUT. « Le truchement & le heraut des dieux. » Rous., 1, 16. HISTRION. Vov. ci-dessus, p. 135. IMAGER. Voy. ci-dessus, p. 297. JUGE. VOY. ADVOCAT. MAQUIGNON. Rons., VI, 318. MARESCHAL, MARESCHAUX. Rons., 11, 270; IV, 193; VI, 451. MARINIER. Voy. ESCRIMEUR. METIVIER. Moissonneur. Baif, 111, 79, 80. MINERAILLIER. Rons., VI, 451. MIRE. Voy. ci-dessus, p. 309. NAQUET. « Naquets, flateurs menteurs... » Rons., IV, 351. Voy. ci-dessus, p. 311. ORFEVRE. Rons., VI. 451. OUSTERON, OUTERON. Moissonneur. Baif, 11, 9; Bell., 1, 213. PAPE. a Dieu scait comment se font les Papes. » Baif, v, 22. PATRON. a... le Patron qui recognoift l'effoile, Aux matelots feffe... » Rons., v, 129. PELLETIER. Rons., 111, 523. PILOT. Pilote. Rons., v, 437. PIQUEUR. Iod., 11, 303; Rons., 1, 235. PIQUIER. Voy. HALBBARDIER. Poissonnier. Ball, iv, 25. PREDICANT. Voy. ci-dessus, p. 205. PROTECOLE, PROTOCOLE. Introducteur. « ... bien ioner mon personnage Sans qu'il me faille un protecole. » Baif, 111, 226. « ... pource que chascun ne peult Entrer en ce lieu comme il veult, Pour me seruir de protocole, Le Ieuneur, ceste grand' Idole, Pour donner ordre à cest affaire, Me seruira de Secretaire. » Du Bell., 11, 415. PROTENOTAIRE. Rons., VI, 194. QUAIMANT. Voy. ci-dessus, p. 326. QUEU. Voy. ci-dessus, p. 328. REISTRE. Cavalier allemand. Rons., v. 389. Routisseur. Baif, iv, 25. SACERDOTE. Voy. ci-dessus, p. 166.

SAPPEUR. Terrassier. Rons., vi, 411.
SBIRRE. Voy. ci-dessus, p. 207.
SCIEUR, SIEUR. Qui scie le blé. Baif, 111, 76; Rons., v, 446.
SECRETAIRE. Voy. ci-dessus, p. 168.
SOLDAT. Voy. ESCRIMEUR.
TRIPIERE. Bell., 11, 434.
TRUCHEMENT. Voy. HERAUT.
VATES. Voy. ci-dessus, p. 175.
VENDEUR DE THERIAQUE. Rons., vi, 319.
VENSIFICATEUR. Voy. ci-dessus, p. 176.
VOLTIGEUR. Voy. Ci-dessus, p. 176.
VOLTIGEUR. Voy. Ci-dessus, p. 200.

# Armes, Meubles, Ornements d'église, Outils, Instruments, Appareils, Ustensiles.

Les poètes de la Pléisde abondent en listes d'instruments de tous genres.

Ronsard attachait la plus grande importance à l'emploi de ces termes, soit au propre, soit au figuré. Il nous le dit de la façon la plus expresse dans la Preface fur la Franciade (111, 531). « Tu n'oubliras les noms propres des outils de tous meftiers, & prendras plaifir à t'en enquerre plus que tu pourras. » Dans un Difcours à Elizabeth (111, 250), il nous dépeint des fourmis transformées en hommes et énumère ainsi les instruments dont ceux-ci sont munis :

Ces enimeux de nouveau transformez
De grands outils se virent tous armez:
L'on plante aux champs one forte charrue,
L'autre en ses mains porte one bisague,
L'on tient on van, l'autre tient on rateau,
L'autre vne fourche, & l'autre on grand couteau:
Mais la plus-part branloit armes guerrieres,
Haches, poignars, piques, lances fresnieres,
De grands arcs d'Ifs, des fleches, des carquois,
Et sur le dos leur sonnoit le harnois.

Dans la Premiere iournee de la Bergerie (1, 303), Belleau s'étend avec complaisance sur les ressources qu'offre « vne petite villette » où les gens de la campagne peuvent trouver tous les instruments utiles à leurs travaux ou à leurs divertissements. Elle est, dit-il, « riche de toutes les commoditez que les bergers, cheuriers, bouniers, laboureurs pourroyent souhaitter, sust pour trouver panetieres onurees & taillees au poinçon auec leurs écharpes, colliers herisses de clous pour les mastins, boulettes tournees, polies, & bien ferrees, fust de pince, fust de crochet, musettes au ventre de cerf à grand bourden, embouchees de cornes de daim, ou de laton, fleutes, flageoleis de canne de fureau, d'escorce de peuplier, cages d'ozier & de ronces escarrees & pertuisees auec vne brochette rougie au feu, & éclisses de petits barreaux de troinelle pelee, garnies de cocasses de Limas pour seruir d'ebreuoir & d'augettes pour les oiseaux, couples de crein de chenal, sonnettes, iels, longes, veruelles, petites prisons de ioncs mollets, pour enfermer des sauterelles, ceintures, rubans, bracelets, vans, fleaux, eclisses, oules, bartes, terrines, tirouers, & toutes fortes de vaisseaux propres à la bergerie, vacherie, & labourage. »

Ailleurs, comparant les tribunaux de son temps aux pièges où les oiseaux se laissent prendre (11, 375), il s'exprime ainsi:

> Nostre Palais est la pantiere, La glus, le rapeau, la filiere, Le ré faillant, le seu, la vois Où toute la France vne fois Tous les ans se prend au filet.

Dans les Passetams de Baïs (1v, 246), un cuisinier consacre à Vulcain les instruments de sa profession, que le poète se complait à passer ainsi en revue :

Ceste broche & ceste lardoire

Et ceste lichesrite noire,
Ces cousteaux & ceste culier,
Cet euantoir, ce creux mortier,
Ce pilon à double caboche,
Ce coquemar, ce hauet croche,
Ces tenailles & ce trepié,
Et ces landiers à double pié,
Ces hatiers, ces pale & tourtiere,
Ces deux poiles, dont l'une entiere

L'autre eft trouie, & ce friquet, Ce fourgon, ce jumeau chesnet. Cefte gratuse, & ces boursettes Aux espices, & ces pincettes, Ceste grille & ce chauderon.

Nous avons cherché à donner, dans la liste qui va suivre, une idée, sinon complète du moins exacte et suffisante, de la variété infinie de noms de meubles, d'ornements d'église, d'instruments de musique, d'ustensiles de chasse, de pêche, de jeux et d'outils de toutes sortes que nos poètes ont introduits dans leurs vers.

Ce terme même d'outil, exclusivement réservé de nos jours aux métiers les plus vulgaires, s'employait alors au figuré dans des acceptions très relevées. Ronsard appelle le Carme ou le vers l'outil des Sœurs (1, 6 et 381, note 15), c'est-à-dire des Muses; et Du Bellay, passant en revue les beautés de sa belle, les proclame (1, 172) « d'Amour tous les Outilz. »

Meuble s'employait aussi dans toute l'étendue de son sens étymologique. Pour Ronsard, « ... tout le meuble ordonné pour la chasse » (III, 53), c'est l'appareil complet de la vénerie.

ABRIER. « Plus la vendange ne geint Sous l'abrier... » Baif, 11, 129. AFFINOIR. « ... l'affinoir où il forge... » Bell., 1, 254.

ALAMBIC. ... l'alambic d'amoureuses chaleurs. » Tyard, 30. Scève avait dit, dans sa Delie (CCIII): « ... l'Alembic des maulx. »

Ameçon (1'). Bell., 11, 59, 283.

ANCHE. « ... le flageol, la panetiere & l'anche, L'anche de son pipeau, la fleute & le bourdon. » Bell., 1, 232. « ... l'anche de mon bourdon. » Rons., 111, 429. « ... anches... de coudre. » 440. Voy. CHEVRETTE, LOURE.

ANCHRE, ANCRE. « ... lu as ielté L'anchre de ton nauire, » Dor., 12. « Deux ancres font bons au nauire. » Baif, v, 62. « ... les ancres lächer. » Du Bell., 1, 121.

ANCILLE. Bouclier. Voy. ci-dessus, p. 108.

ARCHET: Rons., V, 52.

ARÇON (perdre l'). Bell., 11, 418.

AVIRON. Rons., VI, 431; Tyard, 83.

BACHES. Bell., 11, 55, 59.

BARRAUX. Barils. « ... fix barraux de vin. » Rons., 111, 59.

BERS. Voy. ci-dessus, Ditbyrambes, p. 49, et 231.

BETAGUE. « Benagues Qui vont trenchant par les deux bouts. » Baif, v, 180 et 395, note 89; Rons., 11, 60 et 472, note 38.

```
Bots (long). Lance. « En cent façons esclater le long bois. » Rons...
    111. 485.
 BOUQUIN. Bell., 1, 293. Voy. CORNET.
 BOURDON de prunier, Rons., 111, 437, « Son bourdon est de buis, »
    440.
 BOURSOLLE. Rons., 111, 202.
 BRAND. Rons., IV, 166; V, 73.
 BRANQUAR d'un char. Bell., 11, 171.
BROCHE à rôtir les viandes. « De broche en bouche... » Bell., 11, 422.
Broche pour boucher le trou fait avec le foret. a ... woftre vin Eft-
    il ia là bas mis en broche? » Iod., 1, 33.
BUSSARD. Voy. ci-dessus, p. 235.
Bussolin. Voy. ci-dessus, p. 186.
Burn. Voy. ci-dessus, p. 235.
CADENE, CALAMITE, CAMPANE. Voy. ci-dessus, p. 186.
CRP. SEP. Lien. « L'un arracha du trofne de mon Roy Le chien por-
    tier... Le mit aux sepz... » Du Bell., 1, 413. « ... bors du cep où
    ie suis arreste. » Rons., 1, 108 et 402, note 228.
CERCLER. Sarcler, se servir de la cerclouere. Rons., 111, 544.
CERCLOUERE. Sarcloire. Rons., 11, 60 et 472, note 38.
CESTE, CESTON. Voy. ci-dessus, p. 72.
CHALBMIR. Beif, III, 15, 22.
CHALIT, CHARLIT. Voy. ci-dessus, p. 356.
CHALUMBAU. Balf, 11, 226. Voyez Lours.
CHASSE. Coffre contenant des reliques. Rons., v, 413. Voy. ci-
   dessus, p. 371, le même mot employé dans une acception bien
   différente.
CHEVALIER. Pièce du jeu d'échecs. Voy. Roc.
CHEVESTRE. Voy. ci-dessus, p. 239.
CHEVRETTE. Cornemuse, musette. « ... prens auft cefte belle Ché-
   urette : Son ventre est fait de Cerf, son anche de Coudrette, Son
   bourdon de Prunier... » Rons., III, 437.
CIMETERRE. « Ayant au poing fa cimeterre creche. » Rons., 111, 58.
CLAQUET. a Elle caquette tonte seule, C'ef un claquet, c'eft une
   meule. » Bell., 11, 416.
COFIN. Voy. ci-dessus, pp. 74 et 356.
COMPAS. Bell., 1, 308; Rons., 1, 98; 1V, 176,
CONGNER. « ... le manche par depit iette Apres sa congnee... » Baif.
   V. 36.
CORNET retors. Du Bell., 11, 418. . ... long cornet bouquin crache
   par le gros bout, » Iod., 11, 242.
```

CORPORAULX. Linges sur lesquels on pose les hosties, Rons. V, 413. COULTRE, COUTRE. Fertranchant dela charrue. Rons., v, 72, 334. COUPELLE. Rons., VI, 287 et 318. COURGET. Voy. ci-dessus, p. 357. COUTEAUX de tripiere. Baif, v, 36 et 388, note 19. CRAYON. Bell., 1, 308. CREUSET. Rons., VI, 318. CROCHET. « ... portant les crochets. » Baïf, IV, 227. CYMBALE. Voyez ci-dessus, p. 75. DEVIDEAU. Dévidoir. Rons., 11, 458. DOLER. Employer la doloire. Rons., v. 69. DOLOUERE. Doloire. Rons., 11, 60 et 472, note 38. ECULÉE, Ecuellée, contenu d'une écuelle. Rons., vi. 342. EMORCHE. Voy. ci-dessus, p. 260. ENGIN. Voyez ci-dessus, p. 265. « ... engins bydrauliques pour puiser l'eau subtilement du bas en baut. » Bell., 1, 308. Hydraulique, que nous aurions du faire figurer parmi les Mots tirés du grec, n'a pas d'historique dans Littré, et semble d'introduction récente. EPIRU, ESPIRU. Iod., 11, 309; Rons., v, 38, 39. EPINGLER. Pelote. « ... Pépingler de velous. » Rons., VI, 364. ESCHAUFAUT, ESGUIERE. Voy. ci-dessus, p. 271. ESGUILLE. Rons., 1, 103; 111, 524. ESPINCE. Voy. ci-dessus, p. 272. ESPINETTE. Bell., 11, 226. ESPREVIER. Bell., 11, 59. ESPROUYELLE. « Ferrement de chirurgien long & menu, duquel il foude le fond des playes. » Note de Cl. Garnier, éd. de 1623. « ... sonder le nez d'une espronuelle. » Rous. v, 403. ESQUIERRE. Bell., 1, 308. Essinu. Bell., 11, 171. Voy. Essnul, ci-dessus, p. 272. ESTOC. Voy. ci-dessus, p. 273. ESTUY, Voy. ci-dessus, p. 276. ETELON, ou plus ordinairement Eftelon, Eftalon. Piege pour les oiseaux. Balf, v, 114 et 392, note 58. FAISCELLES, FISCELLES. " ... fiscelles de jonc à cailler des laitages. » Balf., III, 7. « ... ploines soient nos faiscelles De fourmaiges fecs & mous. . Rons., VI, 323. Voy. JONCHEE. FAU. « Cest la fau qui paye les prez. » Balf, v, 39 et 388, note 22. FERREMENT. « Les ferremens de Belloune. » Rons., 11, 247.

FIASQUE. Voy. ci-dessus, p. 196.

```
FLAGEOL. Voy. ci-dessus, p. 280.
FLAGEOLET. Bell., 1, 303.
FLEUTE. Bell., 1, 303.
FONDE. Voy. ci-dessus, p. 132.
FORCE. Cisaille. . ... auecques vne Force Coupe ... » Rons., v. 151.
FORME. « ... formes d'ofier pour faire des formages. » Baif., 111, 7.
Fuseau. . .. le defin ... au fuseau aimantin. » Rons., 111, 232.
FUSEE. Charge du fuseau. Rons., v, 127. (Bastir sa). Dor., 68.
Fusil, Fuzil. Amorce. Baif, v, it et 386, note 4; Rons., 1, 15.
FUST. Vov. ci-dessus, p. 285. FUST. Tonneau. Rons., 11, 202.
GAND D'OISEAU. Iod., 11, 315.
GOMPHANON, Oriflamme. Du Bel., 11, 220,
Goy. Petite serpe. Rons., 111, 364.
GUITERRE. Bell., 11, 226.
GUYZARME, Pertuisane. « Bouclers & guyzarmes. » Du Bell., 11, 12.
HAIM, HAIN. Du Bell., 1, 113; Rons., 1, 23, 105, 337; 11, 60
   et 472, note 38, 377; V, 276.
HALEBARDE. Ross., v, 28.
HAMPE. « le hampe d'une beche. » Rons., 111, 233.
HARIGOT, Flute. Rons., 111, 399; 1V, 314 et 417, note 116.
HARPE. Bell., 11, 226.
HART. Lien. Iod., 11, 309.
HAVET. Rons., 11, 60 et 472, note 18.
HOROLOGE. Voy. ci-dessus, p. 135.
HOUSSINE. Rons., v, 335.
HUCHET. Cornet. Rons., 111, 18.
HYDRAULIQUE (engin). Voy. ENGIN.
JANTE. Bell., 11, 171.
JETS. Entrave qu'on met aux pieds de l'oiseau. Iod., 11, 315.
JONCHÉB. Cageron de jonc. « ... lait eailloté sur ta ionchee. » Bell.,
   1, 258. « ... fraisches ionchees. » 294. « ... laid sur la jonchée. »
   Rons., 11, 291 et 496, note 149. Voy. FAISCELLES.
LACON. Bell., 11, 283.
LAQS. « Ne penser plus Helene en vos laqs me tenir. » Rons., 1, 339.
LESSE. « Langueur me tient en Lesse. » Du Bell., 1, 197. » Pay
   pour ma lesse un long trait. » Rons., 1, 56 et 392, note 122. « Orion
   inuenta les meutes & les lesses. » v, 39.
LEURRE. Morceau de cuir rouge en forme d'oiseau, qui sert pour
   rappeler l'oiseau de proie. « Les bouts des ailes de l'oiseau Pour son
   leurre quelqu'on remports. » Iod., 11, 313. « Oisan de leurre. »
```

Iod., 11, 310, 311.

LIGNE. Bell., 11, 59.

LIGNBUL. Fil de cordonnier. Baïf, v, 181 et 395, note 92; Rons., 111, 440.

LIMANDE. Pièce de bois plate. « En longs carreaux & limandes fendus. » Rous., Franciade, liv. 1. En 1584 poutres a remplace limandes (111, 23).

LIME. a ... la lime, en ses taillons mordans. » Bell., II. 162.

LODIER. Couvre-pied piqué. Bell., 1, 111.

LONGE. Petite lanière de cuir qu'on attache à la patte d'un oiseau de proie. Iod., 11, 315.

LOURE. Musette. « ... ta loure est entiere, & le ventre en est bon, L'anche, le chalumeau, le soussoir, le bourdon, Ne perdent point le vent. » Bell., 1, 185; Rons., 111, 430.

Luc, Lut, Luth. Bell., 1, 8, 61 et 326, note 2; Du Bell., 1, 39, 56; 11, 94, 183.

LYCHNITE. Voy. ci-dessus, p. 87.

LYRE. « ... lyre courbe. » Rons., v, 51. « ... lyre au fon delicieux, Au ventre creux, aux accords delasables. » 55.

MANCHE. Voy. Congnée.

MANICLES. Voy. ci-dessus, p. 147.

MANSINE. Manche de charrue. Rons., v1, 302.

MARRE. Houe. Rons., v, 79.

MARTRAU. Rons., IV, 196; V, 439.

MESTIER. . ... le mestier humain. » Du Bell., I, 128. « Sus le mestier d'un si vague penser Amour ourdit les trames de ma vie. » Rons., I, 80 et 397, note 173.

MET servant à fouler la vendange. Balf, 111, 37; Bell., 1, 230.

MEULE de pressoir. « ... sutres tourneyent la meule, Faifant craquer le grain & plourer le raifin. » Bell., 1, 230.

MIROIR. . ... Tygres qu'on trompe au miroir. » Iod., 11, 308.

MOUSQUETTE. Voy. ci-dessus, p. 201.

Moyau. Bell., 11, 171.

MUSETTE. Bell., 11, 226.

NASSE. Bell., 11, 54; Rons., 1, 49, et 390, note 98.

OULE. Cruche. Bell., 1, 211.

PALASTRE. « ... fous ferrure & pelaftre. » Rons., vi, 287.

PALETTE de chirurgien. « ... dans la palette tire De ce fang froid... » Rons., v1, x8.

PALLÉE. Pelletée, le contenu d'une pelle. « Nous en arons belle pallee. » Baif, III, 269.

PAN. Filet, panneau. Iod., 11, 309; Rons., 1V, 104; V, 39.

PANTES DE REZ. Du Bell., 1, 346.

PANTIERE. Panneau. « ... oyseaux peinturez surpris à la pantiere. » Bell., 11, 287.

PAVOIS. Voy. ci-dessus, p. 320.

PENNETIERE. Panetière, sac à mettre le pain. « Se pennetière en escharpe il auoit. » Du Bell., 11, 23.

PEZON. Rons., 11, 142 et 487, note 73.

PHYFRE. Du Bell., 1, 259.

PINCEL. Voy. ci-dessus, p. 321.

PINTE. « Elle beura tantoft sa pinte A fin d'aualler ce courroux. »
Bell., 11, 363.

Pion. Pièce du jeu d'échecs. Voy. Roc.

PIPEAU de Prunier. Rons., 111, 440.

PIQUE. Rons., v, 28.

PLACET. Banc, tabouret. « ... placet ferré de cloux d'argent. » « ... placet faitis. » Baïf, 11, 286.

PRESSOUER. Rons., 11, 41.

QUADRELLE. Voy. ci-dessus, p. 206.

Quenoille (la). Rous., 1, 195.

QUEU. QUEUX. Pierre à aiguiser. « Le razoir a chaqué la queux. »

Baïf, v, 63 et 390, note 39. « ... le fray (le frottement) de la queux. »

Bell., 11, 162.

RAME. Ronsard a dit en parlant du cygne fes rames pour fes ailes. 11, 292. Voy. RAMER, ci-après, p. 414.

RASTEAU. Ratelier. a A tant Francus entra dans le chafteau, Son jauelot posa contre un rateau Ou mainte pique en son long estendue Contre le mur au croc estoit pendue. » Rons., 111, 66.

RATELEE. Ce qu'on ramasse d'un coup de rateau. Figurément : « Mon Maiftre en dit sa ratelee. » Balf, 111, 269.

RÉ, RET, REZ, REÉ. Ret, filot. « ... ré faillant. » Bell., 11, 375. « Pantes de rez. » Du Bell., 1, 346. « ... vn rhé d'aimant laborieux. » Rons., IV, 300; V, 41.

REBEC. Du Bell., 11, 418.

Roc. Pièce du jeu d'échecs. « Dedans le fac on met tout à la fois Rocs, Cheualiers, Pions, Roynes & Rois. Rons., v, 79.

ROI, ROYNE. Pièces du jeu d'échecs. Voy. Roc.

RONDACHE. Rons., 111, 222.

ROTOIR. Baif, v, 182 et 396, note 93.

ROUET. Rons., 1, 195.

SAGETTE. Voy. ci-dessus, p. 167.

SAS. Tissu entouré d'un cercle de bois pour passer du plâtre, etc.

```
On le faisait tourner pour connaître l'avenir. « Pour en scauoir
   la fin ie fis tourner le Sas Par une Ianeton, qui au bourg de Cro-
   telles Soit du bien soit du mal disoit toutes nouvelles. » Rons., 1, 163.
SEP. VOY. CEP.
SONNETTES. Iod., 11, 315.
Souploin. Voyez Loure.
SURPANTE d'un char. Bell., 11, 171.
TABOURIN. Voy. ci-dessus, p. 341.
TALAME. Voy. ci-dessus, p. 99.
TARGE, TARGUE. Bouclier. . ... Dieu fons fa targe, Les tient & clos
   & couners. » Bell., 1, 92. « ... counert de sa grand'targue. » 217.
   « ... paré de sa grand'targe. » 11, 73. « Ayant au col sa targue
   à mainte boupe. » Rons., III, 64. « La bonne targue au bras. »
   v, 389. ... connez fous la targe Des Prelats ocieux... » 410.
THYRSE. Voy. ci-dessus, p. 100.
TINE. Rons., VI. 318.
TIRACE, TIRASSE. Filet à prendre des oiseaux. Baif, v., 67; Rons.,
   11, 40 et 470, note 27; V, 41.
Toiles. Iod., 11, 309.
TORTUB. Lyre. Rons., 11, 165 et 489, note 87.
TRAIT. Corde. Rons., 1, 56 et 392, note 122. Voy. LESSE.
TRAMAIL. Bell., 11, 53, 57.
TRIBLE. Bell., 11, 53.
TRIDENT. Dor., 68.
TROFEE. Voy. ci-dessus, p. 101.
TROMPE. « Ayant la trompe au col... » Baïf, 111, 13.
TROUSSE. Faisceau, étui, carquois. « ... l'arc & la trousse. » Du
   Bell., 1, 260; 11, 426. « ... le fond de tes trousses. » Bell., 1, 239.
   En parlant d'un gant : « Tu sers, beureux, de trousse bien-beureuse,
   Couurant la main sur moy victorieuse. » Tyard, 94. Figurément :
   tromperie : « ... l'ay inuenté une trousse. » Baif, 111, 272. « Mon
   vouloir oft, que gentiment, Proprement, & galantement, Noftre Ca-
   pitaine ait la trousse. > 322.
VERVAIN, VERVEIN. Verveux, filet. Bail, v, 177 et 395, note 84;
   Bell., 11, 55, 69.
VERVELLES. Anneaux fixés aux courroies qui tenaient les oiseaux
   par les pattes. Iod., 11, 315.
VEZE. ... font redire Vne eglogue à leur veze. » Rons.. v, 40.
```

VIOLON. Bell., 11, 226.

VIRE. Fleche. Baif, v, 40 et 388, note 24. Vouge. Voy. ci-dessus, p. 351.

# Aliments, Boissons, Cuisine.

AMANDÉ. « La volaille eft-elle amandée? » Bell., 11, 422. ANDOUILLE. Bell., 11, 366. AUBIN. Voy. ci-dessus, p. 226. BOUDIN. Baif, IV, 205. BRESIL, BREZIL. Baif, tv, 335. a ... brezil fumé. a Rons., vi, 347. CAPRES. Baif, 1V, 205. CERVELAS. Baif, IV, 335. CHAIR. Viande. Du Bell., 11, 296. CHAMBELLE. Voy. ci-dessus, p. 18g. COLINHOU. . ... ne beuuoit qu'aux dimanches, Ou du tranche boyau d'Auranches Ou du colinhou verdelet. » Baif, v, 52 et 390, note 37. EPICES. Baif, IV, 205, 335. FIL de vinsigre. Du Bell., II, 297. FLANC (DU). Iod., 1, 20. FORMAGE. Baif, IV, 335. Foülasse. Gateau. Baif, 111, 8. GIGOT. Bell., 11, 366. GODALE. Baif, v, 102 et 392, note 51. HACHIS. Bell., 11, 366. HARENCS. Baif, IV, 355. HOCHEPOT. Bell., 11, 366. Jambons. Baif, 1v, 345. LARDE. « La viande est-elle lardee? » Bell., 11, 422. MORETUM. Voy. ci-dessus, p. 150. MOUTARDE. « Apres le diner la moutarde. » Baif, v, 64. MUSCATEL. Voy. ci-dessus, p. 201. OLIF, OLIVE. Voy. cl-dessus, p. 374. PAIN DE ROSES. Iod., 1, 30. PAST. Voy. ci-dessus, p. 135. PRUNEAUX. Baif, IV, 205. QUIGNON. « Vn gros quignon buret de pain. » Rons., vi, 34. SAUCISSES. Baif, IV, 205, 335. SAUSSE. Baif, v. 78. TRANCHEBOYAU. Voy. COLINHOU. VIN. « Bon vin s'aigrift en chaud célier. » Baif, v. 70.

Voyez ci-dessus, pp. 382 et 383, une longue énumération d'ustensiles de cuisine.

#### Costume.

Le travail de la fileuse et celui du tisserand ont înspiré à nos poètes quelques opuscules spéciaux, tels que les Parques de Belleau (1, 289), et la Quenoille de Ronsard (1, 195), et un fort grand nombre de descriptions et d'heureuses métaphores.

DEVIDER. « ... vne dispose fille Qui devide... » Rons., 1, 195. « l'ay varié ma vie en devidant la trame. » VI, 299. « ... i'ay devidé le cours de mes destins. » 303.

Dough, Doughment. Voy. p. 357.

ESCARDER. Rons., V, 234.

.

ESTAIN. (Quenoille) aime-eftain. Laine prête à filer. Rons., 1, 196 et 420, note 333.

ESTANE. « Le ver qui fçait filler plus delié fon estame, Que la stere aragné... » Dor., 68.

ESTAMINE. Du Bell., 11, 391.

FILANDIERE. « Filandieres de la vie. » Du Bell., 11, 353. Adjectivement : « la main filandiere. » Rons., v1, 308.

FILER. « Ils filent la fuse. » Rons., IV, 224. « ... en filant ta vie autour de leur suseau. » VI, 308.

FILET. Rons., 1, 11, 142.

GAZE. Rons., 104 et 401, note 223.

Lassis de fil retors. Bell., 1, 248.

MAILLE. « Toile maillee. » Baif, 11, 379.

OURDIR « Ouurage mieux tissu & ourdy de meilleure main. » Bell., 11, 4. « Ourdir fans cesse vne nouuelle trame. » Rons., 1, 43 et 389, note 89. « ... ourdist de son marteau. » v, 439 et 486, note 83. » « ... ourdir vn dissicle ouurage. » v1, 315.

OURDISSBURS de finesse. Du Bell., 11, 374.

OUVRER. c ... en ce poind tu t'esbas D'ouurer le mal duquel ma vie est pleine. » Rons., 1, 103 et 401, note 222.

PASSEMENTER. Rons., 111, 363.

RECAMÉ. Voy. ci-dessus, p. 206.

RETISTRE. Voy. ci-dessus, p. 332.

RETRAMER. Iod., 11, 209 et 367, note 54.

TISTRE. Voy. ci-dessus, p. 343.

Toile (allonger la). Figur. Rons., 111, 516.

TRAME, TREME. « ... elle feait bien que la treme N'est pas pour ourdir cette toile. » Bell., II, 419. « ... ma trame... » Rons., I, 19 et 384, note 46. Voyez DEVIDER, MESTIER ci-dessus, p. 387 et OURDIR.

On trouve parsois chez nos poètes de minutieuses descriptions d'ajustements. Belleau nous raconte en ces termes celul de trois « bergeres masquees, contresaisant les trois Parques » (1, 288): « Elles estoient en cottes de turquin violet, frangees & houpees de soye cramoisie, trousses à menus plis dessous la hanche, les bras nuds iusques au nœu de l'épaule... ceintes sous les stancs d'vne ceisture large d'vn bon demi-pié, bouclee sur le costé à boucles d'airain saittes & cizelees de leurs chissres & deuises, entre-lacees de bonne grace... elles portoient les tresses de leurs cheuelures pendantes sur les espaules replices d'vne bandeletts de soye incarnate. » Quant aux termes isolés relatifs à toutes les parties du costume religieux, militaire ou civil, et à l'habillement des semmes, on les rencontre à chaque instant.

BARDE. Armure du coursier du chevalier. « Le beau Poulain...
portant entre les armes La barde aux flancs, & au dos l'homme
d'armes. » Rons., III, 276.

Beguin. « Qu'on beguin serpentin me serre les cheueux. » Rons., IV, 360.

BLONDE. Voy. ci-dessus, p. 184.

BOBELIN. Chaussure de cordes. « ... autres (bergers) recousoyent leurs guestres, & filoyent cordes pour faire du bobelin. » Bell., 1, 228.

BOURAT. Voy. ci-dessus, p. 185.

BRASSAL. « Corfelet & brassals, bouclier & morion. » Iod., 11, 265.

Bust. Voy. ci-dessus, p. 186.

CAPARELLE. Voy. ci-dessus, p. 187.

CAPELINE. Chapeau de Mercure. Rons., 11, 399 et 504, note 206; 111, 16.

CARQUAN. Collier. « Is voudrois eftre le carquan Qui orne ta gorge... » Rons., II, 362. « ... carquan enrichy de coquilles de mer. » III, 360.

CESTE, CESTON. Voy. ci-dessus, p. 72.

CHAMARRE. Voy. ci-dessus, p. 189.

CHAPE. « Les asnes s'affublent de chapes. » Bais, V, 22. « ... chape ensafrance. » Rons., 111, 412. « D'un surpelis onde les espaules ie m'arme, D'une baumusse le bras, d'une chape le dos. » V, 413.

CHAPBAU, CHAPPBAU. Couvre-chef, couronne. « Rons., 111, 401. « Des chappeaux de Laurier, de Myrte & de lierre. » VI, 262.

CHAPERON, CHAPPERON. Baif, IV, 220. « Gros chapperons fourrez ... \* Rons., v, 371. CHATUNE. Baif, 111, 207, 325 et 385, note 59. CORCELET, CORSELET. Rons., 111, 191, 196; v, 339. CORNETTE. Voy. ci-dessus, p. 190. COTHURNE. Voy. ci-dessus, p. 118. CRESPINE. « Sous les flots annelets de ta blonde crespine S'entreuoit sur la face une couleur pourprine. » Bell., 11, 317. CRESTE (Menacante). Rons., 11, 99. CUIRACINE. . ... entre la cuiracine Et le fort morion. » Iod., 11, 265. DEVANTRAU. Voy. ci-dessus, p. 253. EMMOUFLE, Ganté. « Chat emmoufié ne prend fouris. » Baif. v. 70. Vov. Mourls. ESCARCELLE, Bourse, aumonière, Rons., IV, 118, 119. ESCOPION. Voy. ci-dessus, p. 193. GARNEL. Voy. ci-dessus, p. 197. GAUDRONNÉ. « Qu'on foit bien gaudronné. » Rons., 111, 341. GONNEL. Voy. ci-dessus, p. 197. GUIMPLE. . ... tout le chef d'un guimple elles se cachent, Qui bien plisse iusqu'aux pieds leur pendoit. » Rons., 111, 87. HABIT. Vetement. « Ces habits noirs. » Rons., v, 286. HALECRET. Cuirasse légère. Rons., 11, 128. HARNOIS. « ... maints harnois qui font Grande lueur. » Du Bell., 1, 405. Rous., IV, 190; V, 340. HAUMUSSE. Fourrure que les chanoines portent sur le bras. Voy. CHAPE. JACQUE. « Bon iacque bien cloué. » Rons., v, 389. JARTIER. « Sous le souple jarret la peinte banderole D'un jartier ondoyant fur la greue bauole. » Baif, 11, 311. MAILLE. " Bien que j'enffe veftu la maille sur le dos. " Rons., IV, 405. MANDILLON. Petit mauteau. « Mercure ... D'un mandillon son espaule vestit. » Rons., 111, 17. MORION. Voy. ci-dessus, p. 201. MOUFLE. Gant, mitaine. ... petite patte Plus qu'vne moufie deli-

PATINS. Chaussure. Rons., IV, 345.

PALETOC. « En lieu d'un paletoc se vestoit d'une peau D'un cheureau... »

PASSEFILLONNE. Frise au fer. « Ses cheueux de sin or d'art passe-

cate. » Du Bell., 11, 354. NEBRIDE. Voy. ci-dessus, p. 90.

fillonez. » Baif, 11, 413.

Rons., 111, 428.

10

PENNACHE. Voy. ci-dessus, p. 205.

PIANELLE. Voy. ci-dessus, p. 205.

PIGNOIR. « Le mignard pignoir d'Italie. » Iod., 1, 19.

PLASTRON. Rons., v, 339.

Pourfile (habit). Voy. ci-dessus, p. 324.

REBRAS. Retroussis, replis. « ... bonnet... à deuble rebras. » Baif, 111, 324. « Cachant la main dans le rebras (d'une mante). » 111, 325. « ... bouclier à fept rebras. » Rons., 11, 222. « ... tocque à rebras. » v, 415. « Bounet dit à la coquarde, rond & plat & rebrasse. » Note de Cl. Garnier.

REISTRE. Long manteau porté par les reitres. « Ayant desfous on reistre une espée au costé » Rons., v, 340. « Auoir d'un reistre long les espaules couvertes. » 372. « ... reistres importuns qui tombent aux talons... » est devenu (v, 415) : « Ces manteaux alongez. »

ROQUET. Manteau. « Leur roquet pendoit iufqu'aux banches. » Rons., 11, 141. « ... roquet retrouffe. » VI, 126.

SAVATE. « Beau foulis vient laide savate. » Baif, v, 71.

Scorion. Voy. ci-dessus, p. 193.

Soc. Voy. ci-dessus, p. 170.

Soulie. Voy. SAVATE.

SOUQUENIE. Souquenille. Bell., 1, 209. « ... de boupes garnie Te pendoit aux talons ta belle fouquenie. » Rons., 111, 401.

SURCOT. Surtout. Baif, 111, 66.

SURPELIS, SOURPELY. Surplis. « Le grand prestre de Thrace au long sourpely blanc. » Du Bell., 11, 177. Voy. CHAPE.

TALONNIERE. Rons., 11, 399 et 504, note 206.

TIARE. Voy. ci-dessus, p. 100.

TOLOPAN. Turban. « ... on voit voller Testes, & tolopans. » Bell., 11, 72.

TYMBRE. Casque. « ... tymbre menassant. » Da Bell., 1, 148, 292. « ... fur ton tymbre vn menasant pennache. » Rons., 111, 222.

VASQUINE, VERDUGADE. Voy. ci-dessus, p. 209.

Voye (Rare). Tissu serré; c'est l'opposé de claire voie. « Prist un collet ouvert à rare voye. » Rons., 111, 127.

## L'Habitation et ses parties.

En divers endroits, Belleau décrit en prose de superbes constructions avec l'exactitude de détail des traités d'architecture. Tantôt c'est une magnifique terrasse (1, 182) « ... se descouuroit vne longue terrace... enrichie d'appuis, et d'amertissemens de pierre taillee à iour, à petites tourelles, tournees & massonnees à cul de lampe, & auancees hors la courtine de la terrasse, pauee d'vn paué de porphyre bastard... nettoyee par des esgouts faits à gargouilles & mussies de Lyon. L'vn des bouts de ceste terrace estoit vne gallerie vitree, lambrisse sur vne plancher de carreaux émaillez de couleur : le frontissies, à grandes colonnes, canelless & rudantees, garnies de leurs bases, chapiteaux, architraus, frise, cornice & mouleures...»

Tantôt le riche soubassement d'un château (1, 213.) « ... au lieu de colonnes... les Vertus ... soustiennent le vase & taillouer du chasteau dessus leurs testes... pour soustenir le plinthe de ce bastiment. »

Plus habituellement ces descriptions font partie de comparaisons poétiques :

Qui voit le beau d'un superbe édifice, Fait & mené par bonne Architecture, N'admire tant à part l'enrichissure Des Chapiteaux, Architraue ou Cornice, Comme voyant de l'entier frontispice, Et du dedans la parsaitte structure, Leur Architecte il prise en sa sacure. Bais, 1, 314.

L'Homme, quand il naist en ce monde, Est comme un dessain que lon sonde Pour faire un bastiment nouveau. Bell., 11, 423.

Ie te veux bastir vne Ode,

La maçonnant à la mode

De tes Palais bonorez,

Qui pour parade ont l'entree

Et de marbres aconstree,

Et de bauts piliers dorez,

Afin que le front de l'auure

Du premier regard decœuure

Tout le riche bastiment. Rons., 11, 181.

(Les Poëtes) « d'vne petite cassine sont vn magnisique Palais, qu'ils enrichissent, dorent & embellissent par le dehors de Marbre, Iaspe & Porphire, de guillochis, oualles, frontispices & pieds-destals, frises & chapiteaux. » Rons., 111, 526.

En outre, les noms particuliers des diverses babitations humaines et des parties qui les composent, reviennent souvent sous leur plume :

AMORTISSEMENT. « ... l'amortissement En groffes lettres d'or donnoit enseignement Que c'estoit l'arc voue à l' beureux Hymenee. Dor., 26. BORDE. « Dedans me borde en repos ie dormoye. » Baif, 111, 58. CASSINE. Vov. ci-dessus, p. 188. CELIER. Baif, v. 70. CHEVRON. Bell., 11, 424. ENFESTEAU. « Survient une eau, une froidure Qui pourrist lates, enfesteaux, Poultres, trauerfes, foliueaux. > Bell., 11, 424. FENESTRAGE. « Le mur, le toid, le feneftrage Se sent de son mauuais mesnage. » Bell., II, 424. FESTE. . Vn vent se leue, une tempeste, Qui rompt la tuille, abbat le feste. » Bell., 11, 424. FESTON. « Francus alloit le palais regardant, Frizes, sestons guillochis & ouales. . Rons., 111, 64. FRIZE, GUILLOCHIS. Voy. FESTON. Huis. Voy. ci-dessus, p. 295. LATE. VOV. ENPESTEAU. LAVATOIRE. Voy. ci-dessus, p. 143. LIBRAIRIE. Voy. ci-dessus, p. 144. LOGE. « ... loges champestres. » Du Bell., 11, 418. « ... dessous mesme loge ensemble dormirons. » Rons., 111, 397. MAUSBOLE. Mausolée. Voy. ci-dessus, p. 88. MUSQUETTE. Mosquée. Voy. ci-dessus, p. 201. OVALE. Voy. FESTON. PAROY. Voy. ci-dessus, p. 319. PEDESTAL, PIEDS-DESTALS. Voy. ci-dessus, pp. 204 et 395. Poesle. « ... en un poësle enfermé. » Rons., v, 363. « Vn lieu pour se tenir chaud l'Hyuer dans les pays froids : le Polonois en vie fort, & l'Allemand n'en bouge presque durant le froid, entre les pots & les liures. » (Note de Cl. Garnier.) POMMELLE. « Chapiteau ou pommelle. » Bell, 1, 305. Poultre, Soliveau, Traverse. Voy. Enfesteau. TABERNACLE. Voy. ci-dessus, p. 173. Tuille. Voy. Fests.

# Bergerie, Bouverie, Ménage rustique.

AIRE. « ... l'aire par compas resonne Gemissant sous le blé battu. » Rons., 11, 268.

ANTE, ANTER. Voyez ENTE, ENTER. Aoustė. Voy. ci-dessus, p. 222. BALE du grain. Rons., v, 142. BERGEAIL. « Quand le bergeail il massacroit. » Baif, v, 56. BESTIAL. Voy. ci-dessus, p. 231. BLAIRIE. « Plante de vins & de blairie. » Baif, v, 219 et 397, note 110. BOULANGER. Faire du pain. « Qui ne laboure, ni boulange, D'un boulangier le pain qu'il mange A son besoing achetera, » Baif, v. 98. BOURDIR. . ... les feit à l'inftant accoupler deux à deux, Et s'en aller bourdir par les buissons ombreux. » Baif, II, 282. BOURIER. Voy. ci-dessus, p. 341. CAILLOTTES de creme. Rons., éd. Blanchemain, 1v, 65. Ce mot se trouve dans un passage qui ne figure pas dans notre texte. Vov. III. AIR. avant : Il s'eleue en beauté... CAILLOTÉ (Laid). Bell., 1, 234; Rons., 1, 37 et 81. CERVOISE. « ... de Ceres sera nommé Ceruoise. » Rons., 111, 248. Cosser. Combattre à coups de cornes, tête contre tête. Rons., III. 360, 434. « ... cosser du front. » 447. « Voir cosser les bouuillons. » 455. COURTIL. Voy. ci-dessus, p. 244. CRUCHER (fe). a ... un nouvel effain Au retour du Printemps qui se iette & se cruche Dans un arbre sueillu au sortir de la ruche, » Bell., 11, 181. CUVER. « En voyel d'une autre cuuee. » Bail, 111, 270. DOISILLER. « ... à bouillons fumeux le faisoyent doisiller. » Bell., I, 229. ECLISSE (Panier d'). Bell., 1. 280. ECORNE. « ... l'autre (taureau) demeure ecorné. » Du Bell., 11, 312. EMONDER. Voyex JETTON. ENOULER. Voy. ci-dessus, p. 358. ENTE. Greffe. Bell., 1, 71; Rons., 1V, 114. Voy. ANTE, ci-dessus, p. 67. ENTER, ANTER. Baif, 111, 56, 80; Bell., 1, 73, 263; 11, 82, 267. Voy. ANTE, ci-dessus, p. 67. Espic. ... Espics par l'orage atterrez ... » Rons., v, 243. Espis. Qui est en épis. « ... Ceres espice. » Baif, 11, 8. Essain d'Auettes. Rons., 1, 142 et 410, note 261. ESTRAIN, ETRAIN. Paille. Baif, 111, 79 et 378, note 23; 1v, 264; Bell., 1, 114; 11, 350. FIRNT. Rons., V, 420.

FOINE. Faine. « ... donner ... Aux pourceaux de la foine. » Bell., 11, 81.

FRUITIER. Jardin fruitier, verger. Voyez JETTON.

```
FUEILLEE. Voyez FRESCADE, p. 196.
GAIGNAGE. Voyez ci-dessus, p. 285.
TAVELLE. Rons., V, 244.
IETTON. Pousse, rejeton. « ... smondant Le fruitier de jettons trop
   ėpais abondant. » Baif, 11, 388.
LEXIVE. Lexive (Faire la). Bell., II, 363.
MEGNIE. Voy. ci-dessus, p. 306.
MESNAGER. Faire le ménage, Voy. ci-dessus, p. 308.
MEULON. Petite meule de foin. Bell., 1, 207.
Moissine. Voy. ci-dessus, p. 309.
MOUCHER. Voy. ci-dessus, p. 358.
MOULIERE. Meule. « De peur que mon moulin ne chomme Mes mou-
   lieres moulans à vuide. » Baif, III, 190.
ŒCONOMIE. Voy. ci-dessus, p. 91.
ORIBUS. Voy. ci-dessus, p. 317.
PASTIS. Voy. ci-dessus, p. 320.
PONNER. Pondre. Vov. ci-dessus, p. 323.
PORCHERIE. Rons., v, 335.
PORTIERES enflees. Bêtes pleines. Baif, 11, 41; v, 179et 395, note 88.
POTAGER (Jardin). Rons., VI, 322.
POURPRIS. Voy. ci-dessus, p. 324.
PREE. Voy. ci-dessus, p. 325.
SASSER, «... Son ble moulu, il le prend, il le sasse. » Du Bell., 11, 294.
SERENCER le lin. Rons., IV, 223 et 404, note 87.
SIER le blé. Baïf, III, 76-77.
SILLONS vers. Figurément, pour les flots. Rons., III, 41.
SURMOUST. Liquide tiré de la cuve avant la fermentation. « Là de
   ce vin confit tu beurois, amoureux, Et de mon Grenadier le surmoust
   fauoureux. » Bell., II, 321.
TAIT. Bergerie. a ... vos petits Qui bestent dans le tait. » Rons., III, 448.
TECT. Voy. ci-dessus, p. 331.
TILLER. « ... y auoit vn vieillard... qui tilloit du chambre... »
   Bell., 1, 228.
VENTRÉE. Portée. « ... (Des brebis) portent d'one ventree Deux
   petits aignelets... » Bell., 11, 309. Ce mot a été quelquesois em-
   ployé en parlant de l'espèce humaine. « Sœur immelle d'une ven-
   trée. » Baïf, 111, 210.
VERSE. « ... bleds versez en leur ieune verdure. Rons., v, 299.
VERSENE. Voy. ci-dessus, p. 343.
VINAGE. Rons., VI, 347.
VINÉE. Rons., VI, 322.
```

# Équitation.

Dans l'Hymne de Henry deuxiesme, Ronsard sait l'éloge du roi, au point de vue de l'équitation, dans un morceau descriptis et technique, qui commence ainsi (IV, 188):

Quant à bien manier & piquer vn cheual, La France n'eut iamais ny n'aura ton egal.

ALLEURE. Rons., 111, 169.

AMBLE. Mettre à l'amble. Bell., 11, 408.

BOND (Manier à). Baif, IV, 301. (Volter à). Iod., II, 121.

BOUCHE. « La bouche fresche. » Iod., II, 47. « ... bouche trop forte. »
Rons., v, 335.

BRIDE. Donner la bride à... figur. Rons., VI, 425. Voyez GOURMER. BROSSER. « ... en broffant les flancs de son bayard. » Rons., III, 163. « ... broffer le destrier aux tournois. » Rons., III, 485.

CHEVAUCHER à la genette. Rons., VI, 348. Voyez GENET, GINET, ci-dessus, p. 197.

CHEVAUCHEUR. Figur. Rons., 11, 363.

COURBETTES (s'en aller à). Rons., v1, 289. (Manier à). Baif, 1v, 301. (Volter à). Iod., 11, 121.

CRAMPE. Sabot du cheval. Rons., 11, 493, note 122.

GALOPER. « Qui ne peut galoper, qu'il trote. » Baif, v, 70.

GOURMER (3e). « C'est vn terme d'Escuyer, le cheual s'opiniastrant & se rebellant contre la bride, en maschant son frein blanc d'escume. » Marcassus, sol. 1395, v° du Rons. de 1623. « Se gourmer de sa bride. » Rons., v, 335. « Te gourmer & l'enser. » 429.

MAINS (Manier à toutes). Baïf, iv, 301. (Volter à toutes). Iod., 11, 121.

Manier. Voy. Bond, Courbettes, Mains, Passade.

MONSTRE. « Faire ses monstres. » Du Bell., 1, 473. « Vn Coursier genereux... N'ayant rien du passe que la monstre bonorable. » Rons., 111, 205.

Passades (Manier à). Baif, 1v, 301.

TROTER. VOy. GALOPER.

VOLTE. Tour. Rons., IV, 188.

VOLTER. Faire tourner le cheval. Iod., 11, 121; Rons., 1v, 188. Voy. ci-dessus, p. 350.

#### Vénerie.

En s'occupant de vénerie, les poètes d'alors avaient le double but de chercher à plaire à Charles IX, si expert en ces matières, et de poursuivre leur projet d'extension de la langue. Nous devons signaler particulièrement, chez Ronsard, une pièce où, sous le nom d'Eurymedon, le poète nous peint le jeune roi comme

... vn Meleagre au mestier de chasser (1, 233),

un sonnet où Calliree parle contre la chasse (1, 243), un Songe (111, 209), et un petit poème intitulé La Chasse (v, 37); chez Jodelle, une Ode de la Chasse, dédiée au roi, pièce qui n'a pas moins de vingt-quatre pages, et dont cependant, Charles de La Mothe nous en prévient, nous ne possédons que la moitié. C'est une nomenclature assez sèche et embarrassée des termes de vénerie

... que nul vers ne peut comprendre (11, 309),

dit avec découragement le poète.

ABBOIS, ABOIS (Animer les). Balf, 111, 13. (Mettre aux). Bell., 11, 180. (Rendre les). Iod., 11, 305. (Faire rendre les). Bell., 11, 435.

Accours (Faire l'). Iod., 11, 306.

ACCUL, fond du terrier (Droit sur l'). Iod., 11, 307.

ALBRANÉ, ALLEBRENÉ. Figurément, fourbu. « Céfui-cy est vieil, albrané. » Baif, IV, 79 et 454, note 22. « Nos facres font allebrenes. » v, 170. Au propre Albrener c'est chasser aux albrens ou canards sauvages, chasse très fatigante.

ALLER. Iod., 11, 308.

ALLEURES, abattures. Rons., 1, 234.

AMEUTÉ, AMUTÉ. « Chiens bien ameutez. » Baif, 111, 13. « Chaffe amutée. » Rons., 111, 211. Voyes Chasse.

AMBUTER (s'). « Clabaud, miraud... s'ameutent. » Balf, v, 169, 270.
Andouilliers. Premiers cors près la meule du cerf. lod., 11,

306, 309; Rons. 1, 234. Arroque (Sanglier). Bel., 11, 73.

ASSENTIR. Reconnaître la voie. Iod., 11, 305.

AVIANDANT (s'). Se repaissant. Rons., 111, 210.

BAUGE. Gite du sanglier. Rons., 111, 210.

BAUGER (se). Voyez ci-dessus, DITHYRAMBE, p. 54. BAUX (Chiens). Voyez CHIEN, p. 365. BICHAILLES. Iod., II. 309. BLOQUER. Iod., 11, 109. BONTEMS. Voyez TEMPS. BOURRASSER. « Le Peland part ... Il se court, s'atteint, se bourraffe. » Iod., 11, 307. BRISÉR, BRISÉRS. Branche brisée pour reconnaître où est la bête. Iod., 11, 302, 304; Rons., 1, 234. Figur. Bell., 11, 4, 403. BROQUARS. Petites cornes, puis cerfs qui en sont pourvus, « ... broquars qui les dagues ont. » Iod., 11, 309. « Broquers bien nourris & bien forts. » Rons., 1, 234. BROSSER. Balf, 111, 13, 54; Iod., 11, 138; Rons., 1, 69 et 394, note ISI; V, 39. BRUNIR. Iod., 11, 306. CERCEAUX. Iod., 11, 315. CHANGE. « ... faire aux chiens le change prendre. » Iod., 11, 304. e ... change, auquel il faut qu'on rompe Les chiens. » 309. CHASSABLE. . ... fort vieux cerf & fort chaffable. » Iod., II, 306. CHASSE (Ma). « Pour mes meutes. » Note de Marcassus dans l'édit. de 1623, p. 697. « ... ie denance Ma chasse. » Rons., 111, 212. CHEVILLBURE. Andouillers de la perche du cerf. Iod., 11, 309. CHIENS. Voy. ci-dessus, p. 365, et, dans la présente liste, les mots CHANGE et SONNER. CINQ BT QUATRE. « ... le petit fimier Que le cinq & quatre on appelle. » Iod., 11, 316. CLABAUDER. Aboyer sans être sur la voie. Du Bellav a dit figurément (II, 39): « ... en meutes bien courantes, Clabander toutes ses CLERON (Faire bruire son), en parlant d'un cerf. Rons., 111, 360. COMPAGNIE (Beftes de). Iod., 11, 309. CONTRE-PIÉ. Iod., II, 308. Con. Voyez Cri. Cons. Andouillers, chevillares, Rons., 1, 234. ... cerf dix cors ieunement. » Iod., 11, 306. COURABLE (Cerf). Iod., 11, 306. COURSURS. Rons., 111, 210.

COURONNEURE. « Ce font plusieurs cors rangez en forme de coronne au bout du bois du cers. » Note de Marcassus à la p. 213

COURONNE. Iod., 11, 309.

de l'éd. de 1623. Rons., 1, 234.

ŞΙ

ŧ

COURRE. Vieil infinitif demeure dans le langage de la vénerie. Iod., 11, 299, 307. On dit aussi laifer-courre. Baif, v, 169. Rons., 1, 233. « Le laifer-courre. » Iod., 11, 302, 305; et parcourre, Baif, 11, 284. « Laifer escourre. » Baif, v, 169.

CRI. « ... d cri & cor. » Iod., 11, 303.

CROCHETTER. « ... bloquer, crochetter. » Iod., 11, 309.

CROIX. « On fend fon cour (du cerf) pour une croix, Ainfi comme lon dit y prendre. » Iod., II, 315.

Cunta. . ... Pay trop laiff Mon Cerf fans en faire curée. » Iod.,
11, 315.

DAGUES. « C'est la premiere tete du cers qui vient au deuxieme an. » Note de Marcassus, édition de 1623, p. 213. Ross., 1, 234. DECOUPLEMENT. Iod., 11, 302.

DECOUPLER, DESCOUPLER, Iod., 11, 302. « Le descouplay mes chiens. » Rons., 111, 211.

DÉCRUCHER. « ... de fon dard... Décruchera le cheureul. » Rons., v. 162.

DEFAUT. « (Le cerí) fait efire en defaut Toute neftre mente. » Iod., 11, 304. Figurément : « ... mettray monfieur en defaut. » Bell., 11, 403.

DETRAQUER. Détourner de la trace. Figurément : « Detraquer le compagnon. » Baif, 111, 212. Voyez TRAC, TRASSE.

DROICT (Bien prendre le). « Prendre bien le chemin que le cerf tient. Celuy qui faich la fuite du cerf doit connoître fon droich. » Note de Marcassus, édition de 1623, p. 212. Rons., 1, 233. MENUS DROITS. « On cherche en ley (le cerf) tes menus droits Qu'en ton crochet (Sire) on vient pendre, Entre lefquels les filets font. » Iod., 11, 215.

EGAIL. « La rosée dont le cers est mouillé reuenant de viander. »

Note de Marcassus, édition de 1623, p. 213. « ... l'egail du
matin. » Rons., 1, 234.

EMBRUNISSBURE. Rons., 1, 234 et 423, note 354.

EMPAUMURE. Haut de la tête du cerf, qui s'étend comme les doigts à partir de la paume de la main. Rons., 1, 234.

ENCEINDRE. Iod., 11, 309.

ENCEINTE, ENCEINCTE. « Bien faire l'enceinde. » Rons., 1, 233; III, 210.

EPAGNEUIL. Tyard, 189. Voyer CHIEN, p. 364.

EPOIS, ESPOIS. « Les cors qui font en la fommité de la corne du cerf. » Note de Marcassus, édition de 1623, p. 213. Iod., 11, 309; Rons., 1, 234. ERRE. Équipage de veneurs. « Enuisux est l'erre sus l'erre. » Balf, v, 37 et 388, note 20. « ... erres & fouleures. » Rons., 1, 234.

ESCOURRE. Voyex Courre.

Essuv. « L'Essuy ou le ressuy se fait au bord du fort, quand le cerf se seche, mouillé de l'egail. » Note de Marcassus, édition de 1623, p. 212. Rons., r, 233.

ETABLER. Iod., 11, 308.

FAUVE. Iod., 11, 309.

FEINTE. « ... demesser d'on Cerf les ruses & la seinte. » Rons., 1, 233.

FORCER a ... forcer ce Cerf. » Iod., 11, 310.

For-nuer. Rons., 1, 234 et 423, note 361; 111, 211.

FORLONGER. Avoir beaucoup d'avance sur les chiens en parlant du cerf. « ... d'une longue randonnes Forlongeant, » Iod., 11, 304.

FORT. Le fourré, la retraite des animaux. Au figuré : « Minant le Fort où loge ma langueur. » Rons., 1, 101.

FOULERS. Iod., 11, 301.

FRANCBOYAU. Iod., 11, 316.

FRAYER. Se dit du cerf qui frotte son bois contre les arbres. « On fe met (peut-estre) à parler Voyant ceste teste rames De frayer, brunir & perler. » Iod., II, 306.

FRAYOIRS. « Les arbres où le cerf fraye sa teste. » Note de Marcassus, édition de 1623, p. 213. Rons., 1, 234.

FUMERS. Fiente du cerf. Iod., 11, 301, 309; Rons., 1, 234.

GANGNAGE. Voy. GAIGNAGE, ci-dessus, p. 285.

GARE-GARE. Cri que doit pousser celui qui entend le cerf bondir de la reposée. « Vn long gare-gare. » Iod., 11, 302.

GOUTIBRES. « Fentes qui font tout le long de la perche du cerf. » Note de Marcassus, édition de 1623, p. 213. Iod., 11, 306; Rons., 1, 234.

HALBR. Exciter les chiens. Iod., 11, 309.

HAMPE. Poitrine du cerf. « ... il faut que la teste On separe, & qu'on leue auant La hampe. » Iod., 11, 316.

HARDE. Troupe de bêtes fauves. . ... hardes des bestes... » Iod.,
II, 304.

HARDOUERS. Rons., 1, 234 et 423, note 362.

HUEE. « On parle des loups que l'on prend A la huee. » Iod., II, 307.

HURR. « ... toute nuit au loup j'ay tant hue. » Baif, 111, 59.

Hure. Rons., 111, 211.

JAQUER. « Grans leuriers que lon iaque. » Iod., 11, 306. « Chiens iaquez. » Rons., v, 39.

JEUNEMENT. Voyex CORS.
LAISSEES. Fiente des bêtes noires. Iod., 11, 309.
LAISSER-COURRE. Voyex COURRE.
LANCEMENT. Iod., 11, 302.
LANCER. Iod., 11, 302; Rons., 1, 233.
LANCER. Chasser à courre avec des lévriers.

LEVRETTER. Chasser à courre avec des lévriers. « A leuretter on se peut plaire, Quand en plaine rase on voit saire Au lieure & aux leuriers fort bien. » Iod., II, 307. « Voir leureter le Lièure à la iambe pelue. » Rons., III, 192. A l'occasion de ce passage, Marcassus a mis dans l'édition de 1623, p. 685, cette singulière note: « Voir faire les petits aux lieures de mesme que l'on dit chienner. »

LEVRIER, LIMIER. Voyez CHIEN.

MAILLES. Iod., 11, 309.

MAISTRES. Iod., 11, 309.

MARCHES. Iod., 11, 309.

MARREIN. Iod., 11, 306.

MAUMENER. Malmener. Iod., 11, 305.

MEULE, MEULLE. Racine de la corne de cerf. Iod., 11, 309; Rons., 1, 234 et 423, note 353.

MEUTE. Rons., 1, 235.

MOTTE. « ... le gibier motté couvert de la tirace. » Rons., v, 41.

NAPPE. Iod., 11, 309.

Noir (Le). Iod., 11, 309.

Notier. « Il (le lièvre) est mis en sin au nouet. » Iod., 11, 308.

Os. Iod., 11, 308.

PARCOURES. Voy. Course.

PARPIR. « ... cy est passes. Ie le cogney par le parpie. » Beil, v, 170.

PAUMĖ. « ... bien paumee. » Iod., 11, 306.

PAUMEURE. Iod., 11, 309. Voyez EMPAUMEURE. PELAUD. Lièvre. « Le Pelaud part. » Iod., 11, 307.

PRLISSER. Peler, enlever la peau. « ... bien pelisser & bien mordre. »
Baïf, III, 27I. « Le lieure pelisse le chien. » Baïf, v, 40 et 388,
note 27. « Les chiens pelissent le battu. » 178 et 395, note 86.
« ... vn gros mastin des dogues pelissé. » Rons., v, 401.

Perches. Les deux grosses tiges du bois du cerf. Iod., 11, 309; Rons., 1, 234.

PERLER. Iod., 11, 306.

PERLEURE. Croûte raboteuse de la perche. Rous., 1, 234.

PIED. « Cognoissoit bien le pied. » Rons., 1, 234. « On coupe & lene un des pieds droits. » Iod., 11, 306.

PINCES. Iod., 11, 308. PLATTEAUX. Fumées. « ... platteaux en May. » Iod., 11, 302. REBAUDIR. Lever la queue. « On le recourt, rebaudissant Les chiens. » Iod., 11, 305. QUESTE. Action de détourner une bête pour la lancer. Rons, v, 40. (Prendre la -.) III, 273. (Faire -.) Tyard, 191. QUESTER. Faire la quête. Iod., 11, 297, 298, 314. Substantivement : « ... le quester. » Iod., 11, 307. RABOULIERE. Terrier. Baif, v, 169. RAMÉ. « ... tefte rames. » Iod., 11, 306. « ... bien ramez Rangers. » Iod., 11, 308. RANDONNÉE. Circuit fait sur place par la bête. Iod., 11, 304-305. REBROSSER. « Retourner auecques violence, & froissement de buissons. » Note de Muret, édition de 1623, p. 63, sur ce passage : « (Mes chiens) rebrossant vers moy, » qui a été remplacé (1, 56) par: retourment vers moy. RELAIS. Chiens qu'on poste à la chasse du cerf. « la departis sont *les* relais. » Iod., 11, 302. REMBUSCHER. Faire rentrer le cerf dans son fort. Iod., 11, 302. Substantivement : « le rembucher. » Rons., 1, 233. REMEUTER. Iod., 11, 309. REPAIRER. « Bestes... Qui repairent aux forests nostres... » Iod., 11, 298. REPOSEE. Lieu où les bêtes fauves se reposent pendant le jour. Iod., 11, 301, 304. REQUESTER. Quêter de nouveau. Iod., 11, 304. RERE. Iod., 11, 308. RETIVER. « ... nous retiuons. » Baif. v. 170. ROMPRE les chiens. Voyez CHANGE. RONGE. VOYER RUNGE. Rouzz (Tefte bien). Iod., 11, 306. RUNGE, RUNJE. Action de ruminer. Figurément : remords. Baif, v, 178 et 395, note 85; 212 et 396, note 105. SAUVAGINE. Animaux sauvages. Iod., 11, 334. SIMIER (Le petit). Voyex CINQ ET QUATRE. Sole. La trace du dessous du pied. Rons., 1, 234. SOMMEE (Teste bien). Iod., 11, 306. SONNER pour chiens. Rons., 111, 211. Souillard. Place où le sanglier a pris souille. Iod., 11, 309. SURALLER (Le). Action d'un chien qui passe sur la voie sans rien

dire. Iod., 11, 308.

TEMPS. « Bontems. » Iod., 11, 308. « Le bon temps, le vieil temps. » Rons., 1, 233. Marcassus dit, dans l'édition de 1623, à l'occasion de ce dernier passage : « On dit que le cerf va le bon temps quand... il va viste... Quand la beste est vieille & rocreuë, qu'elle ne peut aller vifte, on dit qu'elle va de vieil temps, ou le vieil temps, » TENDRE. Tendre des filets, des pantienux. Iod., 11, 307. TBSTE. « Des testes, meulles, cheuilleure, » Iod., 11, 309. TIRASSER. . Ils le tiraffent de leurs dents. » lod., 11, 305. TRAC, TRAQ, TRASSE, TRACE. . ... for la traffe Et fur les voyes du renard. » Baif, III, 213. « ... suyure à la trasse... » Bell., 11, 403. « Suinant le traq. » Rons., 1, 12. « ... en suinant son trac. » 135. « ... le trac d'une beste. » 11, 242. TRAM de trompe. Rons., 111, 211. TROCHES. Fumées d'hiver, à demi formées, Iod., 11, 302. TROCHEURE. Quatrième andouillier. Iod., 11, 309. VAUTRAY, VAUTRET. Équipage de chasse pour le sanglier. Rons., v, 40. VENT. Odeur que la bête laisse sur son passage. « ... on onnoye Quaire on cinq piqueurs fous le vent. » Iod., 11, 312. VIANDAGE. Paturage. Iod., 11, 308. VIANDER. Paturer. Baif, 1, 146.

### Pauconnerie.

VOYE. « Voila, le Veneur sur les voyes. » Iod., 11, 302.

Dans l'Ode de la chasse, Jodelle sait une énumération assez longue des termes de sauconnerie (11, 114).

l'exprimeroy mesme les mots,

Dont comm' un autre en Venerie,

Celuy farcira son propos

Parlant de la Fauconnerie.

Il lui donne aussi le nom de Voleris (11, 301):

... ayant ceste matines
A la volerie donnes.

Dans la liste suivante, nous joignons aux termes de fauconnerie

ceux dont se servent les oiseleurs qui prennent les oiseaux au piège, au trébuchet, à la glu.

AIRE. Nid de l'aigle. Rons., IV, 252.

AUSTRUCHER. Faire voler les autours. Iod., 11, 310.

BLOQUER. « Tous ces eifeaux ne bloquent pas. » Iod., 11, 310.

CHAPERON. Cuir dont on coiffe les oiseaux de proie. Iod., 11, 315.

CROISER. « Comme on croise... » Iod., II, 311.

CURER, En parlant d'oiseaux. Iod., 11, 313.

CURER. Iod., 11, 314.

DESCOURTER. a ... appella fon Aigle, auquel il coupe Des ailes le fin bout, descourtant son oissau. » Rons., vI, 316.

DESSILLER. Découdre les paupières de l'oiseau de proie. « Aueugle oiseau, dessille un peu tes yeux. » Du Bell., 1, 238. « Desillez-moi l'ame. » Rons., 11, 137. Scève a dit en un sens analogue dans sa Délie (CCXXVIII): « ... degluer les yeulx de ma pensee. »

EMPIRTER. Prendre dans les pattes. « Aufi tost que ces Adnocas Nons ont empiates. » Bell., II, 435. « D'un unutour... empietez. » lod., II, 59. « Vn pigeon blanc empiété d'un Autour. » Rons., III, 423. « Dedens fa griffe (l'Hydre) Angoulesme empietoit. » v, 438. « ... l'oyfonu de Impiter Dedans sa griffe crecbut Vient Ganymede empieter. » vI, 5I.

ENDUIRE. Introduire dans l'estomac, digérer la chair. « Auoir bonns gorge & enduire. » Iod., 11, 314.

Esson. Action de l'oiseau qui s'élance pour prendre son vol. « ... les vnes (les âmes) bault pendues Sont parmy l'air à l'essor eftendues. » Du Bell., 1, 428.

ESSORER (s'). Prendre son essor, se secher. « Amour... Loing des amoureux s'effore. » Ball, IV, 277. « L'oifeau fe perd qui trop s'effore. » V, 20; Ross., I, 100; II, 440. Voyez JARDINER (se).

FORVUIDER. Iod., 11, 311.

FUITES (faire des). Iod., 11, 312.

Gorge (avoir bonne). Voyez Enduire.

HOUPE (du héron). . ... au Seigneur la houpe on porte Pour en decorer son chappeau. » lod., 11, 313.

JARDINER (se). . ... il se iardine, il s'effore. » Iod., 11, 314.

MAIN, et serre. Iod., 11, 314.

NUE (oiseau d'une). Voy. ci-après, PASSAGER.

OISEAU. Voy. Nue, Poing, et ci-dessus, p. 386. Leurre.

PAISTRE. Iod., 11, 314.

PANNAGE. Iod., 11, 314.

PANNES. Iod., 11, 315. PANTHOIS, PANTOIS, PENTHOIS, PANTOISE, Ronsard s'est servi, dans la première édition des Amours, de l'expression « estomaq pantois, » qui a donné lieu, dans la Brieue exposition, fol. 160, ro de cette édition, à la remarque suivante : « Estomaq pentois, ou pantais, est un propre terme de fauconnerie, qui fignifie le mal qu'ont les oiseaus aus poumons, lors qu'ils ne pequent qu'à grand'peine respirer; ici le poête abuse du nom de la maladie, pour son éfait : appellant estomag pantois, qui ne peut haleter, ou par crainte, ou par quelque rauissement de pensee, comme iadis les Prestresses, quand leurs Dieus s'y cachoient ce que Virgile a nommé pedus anbelum. » Cette expression revient souvent chez les poètes de la Pläsade, Iod., 11, 314; Rons., 1, 22 et 385, note 51; 11, 93 et 484, note 50; 111, 24, 54, 188; 1V, 29; V, 257, 323. PASSAGER. « Passager, oifesu d'une nue. » Iod., 11, 314. PERCHE. Iod., 11, 315. « ... Mainte branche où les corbeaux au foir Prenoient leur perche. » Rons., 111, 130. PIPEE. Sorte de chasse dans laquelle on contresait le cri de la chouette pour attirer les oiseaux. Figurément : « Fét elle au moins bonne pipee, Guignant des yeux, baiffant la teste? » Baif, 111, 298. PIPER. Figurément : « ... fubtils oiseleurs Pipent le simple peuple. » Rons., v, 341. PIPERIE. Bell., 1, 133. Poing (Oiseau de). Iod., 11, 310. POIVER. Laver l'oiseau avec de l'eau et du poivre pour tuer la vermine. Iod., 11, 314. REMISE. Lieu où le gibier s'arrête après qu'on l'a fait lever. Iod., 11, 311. SERRE (Main, et). Iod., 11, 314. SILLER. Au propre coudre les paupières du faucon. Ce mot était d'un très grand usage au figuré, comme encore aujourd'hui son composé dessiller. Belleau, 11, 211; Rons., 1, 43 et 389, note 90; 11, 116 et 485, note 58; 304 et 497, note 157; 111, 24, 335, 339, 347, 392; IV, 30; VI, 398. TENIR. « ... curer, paiftre, tenir. » Iod., 11, 314. VOLER Iod., 11, 310.

Volerie. Iod., 11, 310.

VUIDER. « ... comme lon vuide. » Iod., 11, 311.

#### Peche.

La pêche, la chasse au poisson, suivant l'expression de Remi Belleau (11, 55), la «chasse muette», comme la nomme spirituellement Ronsard (1, 338), a sourni aussi à nos poètes un assez grand nombre de récits et de peintures, et un contingent précieux d'expressions figurées. Elle a inventé

Mille fortes d'appas, mille façons subtiles Pour faire des engins... Bell., 11, 55;

et ce terme dreffer ses appax (Du Bell., 11, 46) a bientôt pris un sens métaphorique, ainsi que prendre en ses appas (Du Bell., 11, 373) et tant d'autres. Bass a dit, par exemple (1, 58):

Doubles leures coralines, Vous par mon ardent aymer Peuftes mon ame enfermer, Qui s'anassa dedans vous A l'apast d'un fucre doux.

Voy. ci-dessus, APASTER, p. 222. Ronsard a dit (VI, 410):

Mignons de Iesus Christ, qui par vostre merite
Anez desse si bien amorcé nos pechez
Que l'on se peut vanter que là où vous peschez
Pour un patit veron vous prenez une truite.

On trouvera plus haut, dans la division Armes... Outils, etc., p. 381 et suivantes, la nomenclature d'un très grand nombre d'ustensiles de pêche.

### Art militaire.

Ainsi qu'on doit s'y attendre, les poètes de la Pléiade qui fréquentaient assidument les gens de guerre, se servent à chaque instant de termes militaires ou, comme ils disent, de mots de camp (Iod., 1, 73) dans leurs œuvres.

Belleau nous raconte (1, 92) comment les géants

Voulans écheller les Dieux...
Entaferent insqu'aux cieux
Monts sur monts, roches sur roches
En grands bastions quarrez,
Pour combatre remparez,
Et mieux faire leurs approches.
Mais toute leur forteresse,
Si tost qu'on écarmoucha,
Dessous la main donteresse
De Iupiter, trebucha.

Ailleurs (1, 196), faisant la description d'une série de peintures, il dit : « Le troisieme tableau estoit tout guerrier... c'estoyent camps assemblex, camps partis, escarmouches, saillies, embusches, entreprises, approches, batteries, camisades, sappes, mines, sentinelles & escalades. » Ronsard, saisant l'éloge de l'or, s'exprime ainsi (1v, 344):

Mais auss tost que Mars anime les batailles, Tu r'accoustres les forts, tu stanques les murailles, Tu sonds artillerie, & sais de toutes parts Caualliers, gabions, terrasses & remparts, Herses, machecouliz...

Nous avons dit ailleurs (voy. pp. 178-179) comment nos gentilshommes ne s'étaient pas contentés, à leur retour d'Italie, d'adopter quelques termes d'équitation on d'art militaire qui nons faisaient faute, mais avaient substitué aux anciens mots français des expressions nouvelles de sens absolument identique, telles que cavalcade pour chevauchée, embufcade pour embuche, efcalade pour échelée, etc. Nos poètes semblèrent d'abord critiquer cet abus, mais l'usage l'emporta et l'on trouve tour à tour dans leurs œuvres le vieux terme français et l'expression néologique.

CAMISADE. Voy. ci-dessus, p. 186.
ECHELER. Voy. ci-dessus, p. 256.
EMBUSCADE. Voy. ci-dessus, p. 192.
EMBUSCHE. «... quand le Capitaine en embusche les met.» Bass, 11, 17.
ENSEIGNE. « le te conseille... te retirer en ton ensaigne comme vn bon soldat. » Rons., 111, 534.
ESCADRON. Voy. ci-dessus, p. 192.

ESCARMOUCHE, ESCARMOUCHER. Voy. ci-dessus, p. 193.
ESCHAUGUETTE. Guérite. « ... aux eschauguettes. » Bell., 11, 121.
« ... en eschauguette. » 304.
ESQUADRE. Voy. ci-dessus, p. 194.
EXERCITE. Voy. ci-dessus, p. 276.
HARQUEBUSADE. Voy. ci-dessus, p. 198.
IMBOSCADE. Voy. Embuscade, ci-dessus, p. 192.
INFANTERIE. Voy. ci-dessus, p. 198.
OST. Voy. ci-dessus, p. 317.
STRATAGEME. Voy. ci-dessus, p. 98.
TIRADE. Voy. ci-dessus, p. 208.

Rien n'est plus fréquent que l'emploi des termes militaires dans le langage de la galanterie.

Un sonnet du premier livre des Amours de Ronsard; qui commence ainsi (1, 87 et 398, note 189):

Amour & Mars sont presque d'une sorte : L'un en plein iour, l'autre combat de nuit...

est consacré tout entier à un parallèle de l'amant et du soldat, qui, comme le remarque Muret, est imité d'une Élégie d'Ovide.

Dans Le Braue, de Baif (111, 213), un valet, Finet, parle ainsi des ruses qu'il emploie pour savoriser la passion de son maître :

> La tour sera bien desendue, Si ie me l'emporte d'assaut : l'ay desa prest ce qui me saut : Mes gabions ie rouleray, Et mes aproches ie seray, Par les replis de mes tranchees Tout incontinant depichees : Le meneray l'artillerie, Et dresseray ma batterie, Et m'asseure de l'emporter.

Du Bellay parle de même (11, 375):

Is ne veulx plus, pour tels loyers acquerre, Gaigner la soulde en l'amoureuse guerre.

A en croire Ronsard, ce n'est pas un arc que porte l'Amour, c'est une arquebuse (11, 369):

... ou is me tromps, ou l'Amour n'est archer, Il est harquebuxier : & qui voudra chercher Comme il tire, aille voir les beaux yeux de Cassandre : Tout soudain de cent pas il luy sera comprendre Si d'un plomb ou d'un trait les cœurs il vient toucher. Il fait de ses beaux yeux son plombet ensamé, Sa poudre de sa grace, & en ce poins armé Se iette à la campagne à l'entour de sa bouche : Dans ses cheueux frisez il dresse l'escarmouche, Et du sein d'elle il fait son rampart ensermé.

Ce langage fait comprendre comment les amants en étaient arrivés à nommer leurs maîtresses ememies et guerrières (voy. cidessus, p. 197). Ce fut en vain que Leon Hebrieu (voy. Rons., 11, 412 et 504, note 212) s'efforça d'introduire dans le langage de la galanterie les abstractions platoniciennes, les termes militaires persistent encore chez Corneille et chez La Fontaine.

## Marine, Navigation.

On trouve des vers entiers consacrés à des énumérations de termes de marine. On lit dans la *Dido*s de Jodelle (1, 160 et 315, note 31):

Que tout se trousse au port, que les rameaux on coupe Pour couronner les masts: qu'aux vents on prenne garde, Aux sustes, aux esquiss: qu'aux armes on regarde: Qu'il n'y ait mast, antene, ancre, voile ou hune, Qui ne soit pour soussirir les basards de Neptune.

Acourcie (l'), la Coursie (bas-latin Accursita). Passage entre la proue et la poupe d'une galère. « ... planté fur l'Acourcie... » Bell., 11, 71.

ANCRER. Rons., VI, 235. Voyer Encré.

ANTENNE, ANTENNE, ANTENE. « C'est le Trauersier où l'on attache les voiles. » Note de Marcassus dans le Ronsard de 1623, p. 626. Bell., 11, 71, 72; Du Bell., 1, 392; Rons., 111, 49; Tyard, 83. Voy. CALER.

APOSTIS. Pièce de bois supportant les rames. Bell., 11, 72. ARGOUSIN de la galere. Bell., 1, 259. BAN. « ... le Ban perilleux qui se trouve parmy Les eaux. » Rons., I, 166 et 416, note 301. BANCADE. Banc des rameurs. Voyez ci-dessus, p. 183. BANCS. ROBS., 111. 49. BATAILLOLLE. Voy. ci-dessus, p. 184. Bonds. « Ce sont des tables espesses par le moyen desquelles les varangues font retenues par dehors. » Marcassus. 1623, p. 626. Rons., 111, 49. Boulingue, Baif, 11, 359. BOURRACHE, BOURRASCHE, Bourrasque ... une bourrasche fiere. » Rons., III, 47. « ... on mer vue bourrache. » v, 125. BRIDE (la). « Le gouvernail. » Marcassus, Rons., 11, 133. CABLE. Du Bell., 11, 444. CALER. « ... fe laifferent caler Sur le bout de l'antenne. » Rons., 1V, 181. Voy. VOILE. CALPATES (Nefs). Du Bell., 1, 388 et 504, note 207. CALPBUTRER. « Bien calfeutrer fa nef. » Rons., 111, 202. CANOUR (La). Le canot. Baif, 11, 64. CARENE. « C'est le fonds ou la panse d'vn vaisseau. » Marcassus, p. 626 du Ronsard de 1623. Rons., 1, 27 et 386, note 59; 111, 47; v, 69. CARRACON. Voy. ci-dessus, p. 188. CARREAUX. « Préceintes hautes, » dit Jal, qui cite le passage de Ronsard auquel nous renvoyons, 11, 443. CHEVILLER. Ross., v, 69. CHIORME. Voy. ci-dessus, p. 189. COMMANDE. Rons., 111, 38 et 540, note 5. Jal ne connaît pas de plus ancienne mention de ce mot que celle qu'il tire du Dictionnaire d'Aubin (1702). CORDAGE. Bell., 1, 272. COUTES. Rons., 11, 74 et 473, note 43. CURILLERS. « Il appelle ainfi les rames par translation. » Note de Marcassus, p. 726 du Rousard de 1623. Rous., 111, 278. ECHOUZ. Rons., 111. 80. « Mot de marinier. » dit une note marginale. EMBARQUEMENT. Beif, 1V. 261. EMPOUPER. Donner en poupe. Du Bell., 1, 392; 11, 444; Rons., 1, 58. ENCRE. Ancré. Rons., 1, 354.

ESTOUPER. Boucher avec de l'étoupe. Rons., v, 69.

FAIRE VOILE. Voy. VOILE.

FANON. Coin inférieur d'une voile. Bell., 11, 72.

FORTUNAL. Tempête. Bell., 11, 347; Iod., 1, 298.

Fougon. Cuisine. Bell., 11, 72.

FUST. a ... couurira les efcbines des saux De masts, de fusts, de voiles, de vaisseaux. » Rons., 111, 252.

FUSTE. Voy. ci-dessus, p. 412.

GALIASSE. Voy. ci-dessus, p. 196.

GALLEE. Voy. ci-dessus, p. 286.

GALLION. Rons., v, 250.

GONDOLLE. « ... la gondolle s'auance, Et le leurier... s'estance Dedens l'ésquif, que Charon... pousseit à l'autre bort. » Rons., v, 323.

GOUVERNAIL. Du Bell., 1, 393.

GUINDER. « ... fa voile bien guinder. » Rons., III, 202.

HAVRE. Iod., 11, 256; Rons., 1, 27 et 386, note 60.

HUNE. « Partie supérieure du mast. » Note de Marcassus dans le Ronsard de 1623, p. 564. Ross., II, 443; IV, 293.

LARGUE. Vent largue. Voyez Jal, Glosseire Neuique. Iod., 11, 255. MARIN (le). Le vent de mer. Balf, 111, 81 et 378, note 25.

MARINE (la). La mer. Rons., v, 69.

MAST. Rons., 11, 443.

NAU. Voyez ci-dessus, p. 311.

NAULAGE. Fret. « ... il paya de Ceron le neulage. » Rons., v, 258.

NEF. Voyez ci-desess. p. 312.

PALMANTE. Ensemble des rames. Ball, 11, 358. Ce mot, qui manque dans le Glossaire Nautique de Jal, s'y trouve expliqué à l'article Apostis.

PEAUTRE. Gouvernail. Baif, v, 38 et 388, note 21.

POUPIER (vent). Voyez VENT.

PROUE. Du Bell., 11, 444.

RADOUBER. Baîf, 111, 108. Ronsard a employé ce mot dans son sens général de réparer : « Radoubant ma Musatte. » 111, 364.

RAMER a été employé figurément pour battre des ailes, veler : « Vn oifeau qui rame. » Dor., 30.

REFLOT. Reflux. Balf, 11, 149.

SINGLER. Rons., 1, 59 et 392, note 127.

SONDER. Rons., 11, 123.

SURGIR. Aborder. « Ce que les Latins disent appellere. » Note de Marcassus dans le Ronsard de 1623, p. 1469. « Surgir dans le port amoureux. » Rons., 1, 58. « ... Vous surgirez dedans l'iste deserte. » 1V, 180.

TILLAC. Pont. Iod., 11, 255; Rons., 11, 443; v, 69.

TIMON. Rons., 111, 202.

TRINQUET. Ce mot a désigné successivement divers mâts et voiles. Voyez Jal, Glossaire Nautique. Baif, 11, 358.

VENT. Vent africain, « Le su (Sud). » Note de Marcassus sur Ronsard, éd. de 1623, p. 359. Rons., 11, 129. « Vent poupier. » Rons., III, 39, 220. C'est le vent arrière.

VOGURR. « Les mathelotz sur l'un & l'autre banc D'un ordre egal

voguent de ranc en ranc. » Du Bell., II, 445.

VOILE. « ... la voile est abatue. » Baïf, v. 106. « Caler la voile. » Du Bell., 1, 121. L'auteur du Quintil Horatian reproche à Du Bellay de dire esclaireir voile pour esclairer. Du Bell., 1, 485. note 53. « Le destit m'eust seruy pour me conduire au port, Mes pleurs seruy de sleuue, & mes souspirs de voile. » Rons., 1, 171 et 417, note 310. « ... qu'on face voile. » v, 129.

## Anatomie, Médecine, Pharmacie, Art vétérinaire.

Ronsard insiste, dans la Préface sur la Franciade (111, 529), sur la nécessité pour le poète d'être familier avec ce genre de connaissances : « Si tu veux faire mourir sur le champ, quelque Capitaine ou Soldat, il le faut naurer au plus mortel lieu du corps, comme le cerueau, le cœur, la gorge, les aines, le diaphragme : & les antres que tu veux seulement blesser, és parties qui sont les moins mortelles: & en cela tu dois estre bon Anatomiste. »

Dans un assez long passage que Ronsard a supprimé, il décrivait en ces termes l'hydropisie et les remèdes à l'aide desquels on la traitait alors (1V, 391):

> Ain/y le corps & le cuir et la veine De l'hydropique enfle comme un crapaud Se bouffit toute & se iaunist, & faut, Soit au printemps, soit au mois de l'autonne, Ou'un medecin luy donne & luy redonne Cornetz, ventouse & rhubarbe & semé, Gramen, hylope, afin que deflourné Soit tel malbeur loin du foye...

ABORTIF. Voy. ci-dessus, p. 105. ACONITE. Voy. ci-dessus, p. 63.

AINE, AYNE, EGNE. Du Bell., II, 296. Voyez le morceau précédent, et ci-dessus, p. 258, EGNE. AMARRIS, Matrice. Bell., 11, 362. ANATOMIE, ANATOMISTE. Voy. ci-dessus, p. 66. APOPLEXIE. Voy. ci-dessus, pp. 19 et 69. APOSTUME. Du Bell., 1, 452. APOSTUMER. Voy. ci-dessus, p. 222. APPAREIL (A la playe appofer l'). Rons., 111, 111. ARTERE. « Is n'ay plus ny tendons ny arteres ny nerfs. » Rons., 1, 179. AVERTIN. Folie, démence. Balf. v. 60; Bell., 11, 389, 426. AVERTIMER. Affoler. Rons., V, 105. BAZANÉE (Couleur). Rons., v, 404. Bolus. « Boire bolus... » Rons., v1, 66. BREHAIN. Voy. ci-dessus, p. 234. CANAL. Rons., V, 317. CLAVELEE. Bell., 11, 45; Rons., v, 321. CONDUIT. VOV. VESSIE. COUPEROZE (Teint de). Iod., 11, 340. DECHARNÉ, DESCHARNÉ. Rons., IV, 304; V, 404. DEMUSCLE, DENERVE, DEPOULPE. Rons., VI, 300. Voyez cidessus, p. 120. DENTERELLE. Voy. ci-dessus, p. 191. DESHALE, DESHALLE. Rons., IV, 303; V, 404. DICTAMON. Voy. ci-dessus, p. 75. ECTIQUE, ETHIQUE. Voy. ci-dessus, p. 77. EGNE. VOY. AINE. EMBUTIR, EMUTIR. Cracher, expectorer. Bell., 11, 362; Iod., 11, 314. EMPLASTRE. Du Bell., 1, 130. EPIDERMIS. Voy. ci-dessus, p. 18. ERNER. Voy. ci-dessus, p. 269. ESCHINE. Rons., IV, 190. FEBRICITANT. Voy. ci-dessus, p. 130. FIEVRE quarte et tierce. Rons., IV, 316. FRENAISIE. Bell., II, 267. GAIAC. « ... le gaiac estranger. » Rons., ▼1, 66. GAVION. Voy. ci-dessus, p. 286. GENSIVE. Du Bell., 1, 169. GESINE. Voy. ci-dessus, p. 288. GIGOTEAU. Baif, IV. 368.

GRATELLE (Demangeante). Rons., VI, 345. GRAVELLE. Balf, 1V, 384. HARGNE. Balf, v, 159 et 395, note 82. HERMAPHRODITE. Voy. ci-dessus, p. 82. JAUNISSE. Rons., IV, 316. JUILLET (pour julep). Bell., 11, 363 et 483, note 86. Just de racine ou d'herbe. Du Bell., 1, 130. LADRE VERT. Voy. ci-dessus, p. 300. LAIT D'AMANDES. Bell., 11, 363. LETARGE, LETHARGIE. Voy. ci-dessus, p. 86. MANIE. Voy. ci-dessus, p. 87. MAQUEREAUX. Taches. c... marguelez de maquereaux. » Baif. IV. 368. MELANCOLYE. Voy. ci-dessus, p. 88. MICRAINE. Voy. ci-dessus, p. 89. MORFONTURE. Morfondure, écoulement par les naseaux. Rons., VI, 321. NAVREURE. Voy. ci-dessus, p. 312. NEPENTHE. Voy. ci-dessus, p. 90. PALAT. Voy. ci-dessus, p. 153. PANACEE. Voy. ci-dessus, p. 93. PART. Voy. ci-dessus, p. 153. PARTURER. Voy. ci-dessus, p. 154. PELLADE. Voy. ci-dessus, p. 204. PELLARELLE. Voy. ci-dessus, p. 205. PHITISIQUE. Voy. ci-dessus, p. 94. PIERRE. Voy. VESSIE. PLEURÉSIE. Rous., IV. 316. Pourry (le). La pourriture. Bell., 11, 45. PUNAIS. « le te soubaite une femme punaise. » Rons., IV, 147. RESOUDEE. « Pouldre... actuelle à resondre L'vicere. Rons., 1, 281. RHEUMATIQUE. Voy. MELANCOLIQUE, ci-dessus, p. 88. RONGNE. Rons., IV. 316. SCHELETTE. Voy. ci-dessus, p. 97. SPASME. Voy. ci-dessus, p. 198. TAC, TAQ. Maladie éruptive. Rons., 111, 147; VI, 321. TAYE. « ... la taye Counte-cerneen. » Rons., III, 162. « ... les tayes Du cerneau. » IV, 292. TEMPLES. Voy. ci-dessus, p. 342. TENDON. « Ce font (les comparaisons) les nerfs & tendons des Muses. » Rons., III, 528. a ... tendons, muscles my veines. » v, 302. Voyez ARTERE.

Test. Voy. ci-dessus, p. 343.
Theriaque. Voy. ci-dessus, p. 100.
Trumeau. Cuisse. « ... la playe de son trumeau. » Baif, iv, 187.
Ulcere. Voyez Resoudre.
Unguent. Du Bell., 1, 130.
Urine. Rons., v, 317.
Veine. Voyez Tendon.
Ver coquin. « ... chacun ba son ver coquin. » Baif, v, 60.
Vessie. « Quelle mort le tua? — Vne pierre qui vint Luy boucher la vessie, & le conduit luy print. » Rons., v, 317.

### Droit et affaires.

Le langage des affaires, peu en honneur parmi les poètes de la Pléiade, est celui auquel ils ont fait le moins d'empruuts. Le passage suivant de Jodelle (11, 200) est un témoignage curieux de leur répugnance à cet égard :

Quelque esprit aux Muses contraire Entreprendra bien tel assaire, Qui, nourri seulement aux plaids, Apporte du creu de sa terre, Et souvent parlant de la guerre, Du pur iargon de son palais.

Voici néanmoins quelques mots de ce genre employés soit au propre, soit au figuré :

Acquets. Acquisitions. « Les acquets de Henry & les vostres... »
Rons., vi, 375.

ARRES. « ... arres du plaifir. » Du Bell., 11, 304. Assignation. Rendez-vous. Iod., 11, 79.

BARAT. Voy. ci-dessus, p. 229.

CENSE. « Là ne sçait on que c'est de prendre à compagnie, A change, à cense, à stoc, & à trente pour cent. » Du Bell., 11, 220.

CHANGE, COMPAGNIE. Voy. CENSE.

COMPAROISTRE. « Compable craint de comparoistre. » Baïs, v., 29.

DEFENDEUR, DEMANDEUR. « Vous estes desendeur & ie suis demandeur. » Rons., 111, 268.

Dol. « C'est dol prendre & ne pouvoir rendre. » Baif, v, 27. ESSOINE. Vov. ci-dessus, p. 273. FELONNIE. Du Bell., 1, 126. HOIR. Héritier. Rons., v, 268; v1, 366. NOTAIRE. Voy. ci-dessus, SECRÉTAIRE, p. 168, et ci-après Pro-TECOLE. PARSONNIER. Voy. ci-dessus, p. 320. PLAID. « Au fortir des plaids lon est sage. » Baif, v. 37. PLAIDEUR. « Chiche plaideur perdra fa caufe. » Baif, v. 70. PLEIGE. Voy. ci-dessus, p. 323. PRECAIRE. Voy. ci-dessus, p. 159. PROCES. « l'ay proces, Monseigneur, contre vostre grandeur. » Rons., 111, 268. SEMONCE. Voy. ci-dessus, p. 336. STOC. Voy. CENSE. TROQUE. Rons., 11, 90. Usufruit. Voy. ci-dessus, p. 175.

Voy. ci-dessus, pp. 38z, 38z, la comparaison que Belleau fait du Palais avec les engins des oiseleurs.

# Divertissements et Jeux.

CAROLE, CAROLER. Voy. ci-dessus, p. 236.

CARTEL. « Cartel des tenans pour Amour. » Baïf, 11, 187. « Cartel des affaillans contre Amour. » 189. « Cartel des Cheualiers d'Amour. » Bell., 1, 149. « Cartel. » 150-152. Voy. MASCARADE.

CASSADE. Voy. ci-dessus, p. 188.

CHEVAUX DE BOIS. Voy. MARTES. CONDEMNADE. Voy. ci-dessus, p. 190.

COUCHER. « Couchon à tout. » Baif, v, 36 et 387, note 17.

DESHONNEUR. « Du trente & vn le fameux deshonneur. » Du Bell., 11, 390.

ESCRETS. . ... c'est vm ieu d'eschets Que nostre courte & miserable vie. » Rons., v, 79.

ESCLATER. « En cent façons esclater le long bois. » Rons., 111, 485.

C'est faire voler la lance en éclats dans les joutes, dans les tournois.

JEUX. « Ieux ruftiques. » Du Bell., 11, 289. MARTES. Jeu d'osselets. « Il est temps de laisser tes ieux & ta fimplesse, Martes, cheuaux de bois... » Rons., IV, 315 et 417, note 117. MASCARADE. « Les Mascarades, combats & cartels, faits à Paris & au Carnaual de Fontaine-bleau. » Rons., 111, 458. « Le Recneil des Mascarades. » VI, 171. Voy. ci-dessus, p. 200. MAT (avoir le). Rons., v, 382. MATASSIN, MATASSINER. Voy. ci-dessus, p. 200. MATTE. Fig. a ... Epagnols matter. » Rons., vi. 207. MONMERIE. Iod., 11, 142. Momon, Mounon, Baif, 1, 121; Iod., 11, 142. PETENGORGE (jouer à). Baif, v, 93 et 391, note 48. PIONS aux eschecs. Rons., v, 79. PREMIERE. Voy. ci-dessus, p. 206. QUEUE AU LOU (jouer à la). Baif, v, 93 et 391, note 48. RAFLE (jouer à la). Du Bell., 11, 392. RONFLE VUE (il eft en). Baif, 111, 261 et 386, note 71. TOURNOY. « Entreprise du Roy-Daulphin pour le tournoy soubz le nom des Cheualiers aduantureux. » Du Bell., 11, 441, « En ce tournoy seront quattre tenans Qui ouuriront le paz à tous venans. » 444. « ... bien broffer le destrier aux tournois, En cent façons esclater le long bois. » Rons., 111, 485. TRENTE ET UN. VOY. DESMONNEUR.

Beaucoup de termes de Musique d'une nature tout à fait technique figurent dans la Preface que Ronsard a placée en tête d'un Mallange de Chansons (vI, 463); on y trouve dans une même page (464): CEROMATIQUE. Voy. ci-dessus, p. 73. COMMUTATION. Voy. ci-dessus, p. 116. DIATONIQUE. Voy. ci-dessus, p. 75. INTERVALLE, SON, SYSTEMATE, Voy. ci-dessus, p. 99. VOYX.

#### IV

#### **PROVIGNEMENT**

ONSARD est, à ce qu'il semble, le premier écrivain qui ait transporté ce terme de provignement, du langage des vignerons dans celui de la littérature, où d'ailleurs il n'a pu s'acclimater.

On a lieu de le regretter, car cette métaphore, à la fois exacte et pittoresque, assimile fort heureusement les expressions de commune origine, aux rejetons, aux boutures appartenant à une même souche.

Le poète, habile et passionné provigneur de mots, nous a, en plus d'un endroit, exposé sa théorie, en prenant soin de l'éclaircir et de la fortifier par des exemples.

Il prend d'ordinaire son point de départ dans le langage contemporain : « Sur les vocables receus en víage, comme pays, eau, feu, tu feras paiser, euer, fouer, & mille autres tels vocables qui ne voyent encores la lumiere, faute d'vn hardy & bien heureux entrepreneur. » (VI, 462.)

Ce hardi entrepreneur, Ronsard s'est efforcé de l'être,

surtout au début de sa carrière, bien qu'il soit de mode aujourd'hui de le considérer comme un novateur fort retenu et quasi timide.

Ses confidents intimes, Muret, Belleau, et ses commentateurs posthumes, tels que Marcassus et Richelet, ont signalé un certain nombre d'innovations de ce genre, et, bien qu'ils se soient assez souvent mépris en attribuant à leur auteur, comme des créations véritables, de simples renouvellements, il n'est pas sans intérêt pour l'histoire des mots de notre langue, de recueillir et de grouper leurs témoignages.

ACOUHARDER. « Acouhardant mon ame prisonniere.» Rons., I, 191 et 420, note 329. Cette note de Belleau est ainsi conçue: « Rendant couard, mot nouueau inuenté par le Poëte.» — Baif a préféré la forme Acoubardir: « Acouhardissant qui les suil. » 1 V, 442.

ASSAILLEUR. « L'assailleur bien fouuent vaut moins que l'affailli. »
Rons., 111, 409. « Mot nouueau, pour : l'aggresseur. » Marcassus, 1623, p. 811.

Assort. « ayant affoté fon mari. » Rons., 111, 161. « Mot nouveau pour dire : rendu sot. » Marcassus, 1623, p. 669.

BANQUETAGE. « ... s'affoir au banquetage. » Rons., v, 49.

« Mot fait à plaifir & que les delicates aureilles de noître temps ne fouffriroient pas. » Marcassus, 1623, p. 1196.

EMMANTELER. « ... emmantela lours corps. » Rons., III, 64.
« Mot tiré de manteau, pour : couurir qu enueloper. » Marcassus,
1623, p. 628. « ... la nuit effoilée Auoit d'un babit brun la terre
emmantelée. » Rons., III, 217. « Mot feindt, pour dire: couuerte de son manteau. » Marcassus, 1623, p. 700.

FOUDRIBR. « L'aigle foudrier... » Rons., 111, 17 et 540, note 4. Cette note renferme une curieuse remarque de Ronsard sur ses procédés néologiques.

FROMENTEUX. « ... plaines fromenteuses. » Rons., v, 116. « Mot composé par le Poête, au lieu de dire : Pleines de bled. » Marcassus, 1623, p. 1224.

GRIFÉ. « ... un coq Crefti, grifé... » Rons., v, 115. « Mot nouucau, pour : Ayant des griffes. » Marcassus, 1623, p. 1224.

HORRIBLER. « Quand plus Borée horrible son baleine. » Rons., I, 101. « Horriblant ton corps de la peau D'un tigre... » 11, 81 et 483, note 46. « Mot inventé par l'Autheur. » Muret, 1623, p. 108. Baïf l'a employé (11, 66): « En la piece de dauant s'horribloit l'ancienne guerre. »

MONTAIGNER. « ... vne voix, Qui tous rauis fait fauteler les bois, Planer les monts & montaigner les plaines. » Rons., 1, 68. « S'efleuer comme montaignes. Mot nonueau. » Muret, 1623, p. 74.

NAUFRAGER. « ... barque naufragere. » Rons., v, 65. « Il a basty ce mot pour dire : Qui estoit suiette de faire naufrage. » Marcassus, 1623, p. 1202.

PERRUQUER (SE). « A peine le Soleil se perruquoit de raiz. » Rons., IV, 31. « Mot nouueau, pour : Se faisoit vue belle perruque de rais. » Marcassus, 1623, p. 899. Voy. ci-après, p. 431.

Sourcover. « ... Peau que le cheual D'on coup de pied fit sourçoyer de terre. » Rons., v, 44. « C'est vn mot qu'il a composé pour dire : saillir. » Marcassus, 1623, p. 1196. Ailleurs Ronsard a employé fourcer dans un seus analogue (11, 320) : « ... Pegase Qui sit sourcer Parnase. »

Ronsard ne se contentait pas de tirer des dérivés nouveaux des mots de son temps, il en formait d'après des termes tombés en désuétude. Il revient sur ce sujet à plusieurs reprises :

- « Si les vieux mots abolis par l'víage ont laissé quelque reietton, comme les branches des arbres couppez se raieunissent de nouueaux drageons, tu le pourras prouigner, amender & cultiuer, asin qu'il se recupile de nouueau: exemple de Lobbe, qui est vn vieil mot François qui signisse mocquerie & raillerie. Tu pourras faire sur le nom le verbe Lobber, qui signissera mocquer & gaudir, & mille autres de telle saçon. » 111, 533.
- e Exemple des vieux mots, puisque le nom de verue nous reste, tu pourras saire sur le nom le verbe veruer & l'aduerbe veruement, sur le nom d'effoine, essoiner, essoinement, & mille autres tels, & quand il n'y auroit que l'aduerbe, tu pourras saire le verbe & le participe librement & hardiement, au pis aller tu le cotteras en la marge de ton liure, pour donner à entendre sa signification. » v1, 462.

Le poète ne juge pas que le rétablissement du mot archaïque soit nécessaire à l'existence de son dérivé : « Tu te seruiras du rejetton & non de la souche laquelle fait aller toute sa substance à son petit ensant, pour le saire croistre & sinalement l'establiren son lieu. » VI. 462.

Marcassus, à l'occasion du passage suivant de Ronsard (v, 79):
« ... l'homme sage Qui haussebeque & mesprise l'ouurage, » sait cette
remarque (1623, p. 1207): « C'est vn vieux mot qu'il a sait verbe,
pour dire : Faire vn signe de mespris de la teste. »

Nous ne pouvions donner ici que de très rares exemples de ce que Ronsard entend par provignement; le développement complet de ce chapitre viendra dans le volume suivant, où nous parlerons de chaque espèce de mots en particulier. On y trouvera des listes étendues d'adjectifs tirés des substantifs, de verbes tirés des adjectifs, etc., employés en grand nombre par les poètes de la Plésale; nous sommes bien éloignés d'affirmer qu'ils les aient toujours formés à nouveau, mais dans leur désir d'agrandissement de notre langue, les novateurs, conséquents avec eux-mêmes, s'empressent de recueillir chez ceux qui les ont précédés tout ce qui est favorable à leur entreprise, et s'appliquent ensuite à combler les vides et à obvier aux lacunes, afin de compléter dans son unité grandiose bien qu'un peu confuse, le plan gigantesque qu'ils ont concu.

#### V

#### SÉMANTIQUE

(TTUDE DE LA SIGNIFICATION DES MOTS)

ous avons jusqu'ici considéré les mots du vocabulaire de la Pléiade, par rapport à leur forme; nous allons maintenant en examiner le sens.

Quelques expressions, dont nous nous servons encore tous les jours, éveillent dans notre esprit une idée fort différente de celle qu'ils présentaient au XVI<sup>e</sup> siècle. Elles peuvent se diviser en trois classes:

- 1º Mots dont la valeur s'est modifiée par diverses causes, sous l'action du temps;
  - 2º Mots qui ont pris un sens péjoratif ou ridicule;
- 3º Mots dont le sens, propre ou figuré, a été intentionnellement détourné, par les poètes de la Pléiade, de son emploi ordinaire.

#### 1º MOTS MODIFIÉS PAR L'ACTION DU TEMPS

ABYSME. Enfoui. « Que fert desfous la terre un abysme tresor S'il n'est mis en usage? » Rona., vI, 194.

AUMOSNIER. Qui fait l'aumône. « Bien que ce Roy... Soit aumofnier. » Rons., III, 165. « ... ie n'en ay point veu qui foient... deuenus... De larrons aumofniers... » v. 344.

Autorisé. Qui a de l'autorité. « ... la Raison n'est plus autorisée. » Rons., v., 335.

BRUIT, BRUTT. Réputation. « ... ont acquis grand bruyt. » Du Bell., I, 37. « ... combien qu'ilz eussent acquis on bruyt non vulgaire. » 60. « Quelque Vers, dont le bruyt soit tel. » 196. « ... le bruit de leur vertu. » 215. « Qui n'euss eu bruit de me faire l'amour. » 11, 388. « ... acquerir le bruit d'estre bon courtisan. » 234. « ... ceux qui ont vogue & bruit. » Iod., II, 77.

CHAIR. Viande. « Bien peu souvent de la chair achetoit. » Du Bell., 11, 296. « Peloton ne mangeoit pas De la chair à son repas. » 352. Voy. VIANDE.

CHALEUREUX. Au propre, chaud, brûlant. « ... pais chaleureux. »
Rons., 11, 208.

CONGÉ. Permission. « Par le congé de leurs belles Maistresses. » Rons., vI, 172.

COPIE. Abondance. Voy. ci-dessus, p. 118.

DELICIEUX. Délicat. ... noz femmes delicieuses. » Rons., 11, 373.

DEMEURE. Retard. . ... trop longue est ta demeure. » Rons., VI, 205.

DENUER. Mettre à nu. « ... corps decouvert, denué. » Baïf. 111, 138. « Vulturne en tous Lieux Les forestz denue. » Du Bell., 1, 184.

DESVIER. Voy. ci-dessus, p. 252.

DISPENSER. Accorder une dispense, autoriser, permettre. « Qu'il s'en aille, ie l'en dispense. » Baïf, v, 168 et 395, note 83. « ... de la louer sa bonté me dispense, Puis qu'elle est de mes vers le plus louable obieà. » Du Bell., 11, 254 et 553, note 50.

Se dispenser de, se permettre, veiller à.. « ... faut que Tais se dispance (C'est force) de faire venir D'ailleurs de quoy s'entretenir... » Baïs, IV, 135. « Nous nous en dispensions affez. » V, 212. « ... quel crime alors qu'on se dispense D'euenter les faueurs qu'on reçoit en amours. » Iod., II, I2 et 355, note 7.

Doute. Crainte. « ... ce petit Dieu qui la raison me bouche, Me tient toussours en doute, en soupcon & en peur. » Rons., vi, 15. Duc. Ches. « ... le Duc Gree fust mort sans renommée. » Rons., 1, 41

et 389, note 84.

ENNUY. Chagrin. « C'est dur ennuy, que la contreinte. » Baïs, v, 71.
« ... elle est morte d'ennuy Par celuy, Duquel elle estoit compaigne. »
Du Bell., 1, 380. « ... me laissa de luy Au sond de l'ame un eternel
ennuy. » Rons., v, 277.

ENTORSE. Détour. Voy. ci-dessus, p. 267.

ESPERER. « ... iamais l'homme heureux n'espere De se voir tomber en meches. » Rons., II, 203 et 490, note 100.

ESPRIT. Souffle. « Donnans l'esprit aux cheuaux par les flancs. » Rons., 111, 75.

FASCINER, FATAL. Voy. ci-dessus, p. 129.

FRONTISPICE. Façade, portail. Voy. ci-dessus, p. 132.

Fusil. Amorce. « Vofire beauté fut le fusil, Madame, Vofire vertu l'estincelle. » Tyard, 102. Scève avait déjà employé ce mot d'une manière analogue (Délie, CCXCII). Voy ci-dessus, p. 386.

INESPERE. Inattendu. « fa mort inesperce. » Bell., 11, 261.

INVENTER. Trouver. « Moy cause que Sodome, & sa terre voisme Arse du seu du ciel, inventa sa ruine. » Bell., 11, 139.

LIBERTIN. Affranchi. Voy. ci-dessus, p. 144.

LICENCE. Permission. « Vouloir dire & n'auoir licence De parler, c'est un grand tourment. » Baïf, v, 24.

LOYER. Récompense. Voy. ci-dessus, p. 302.

MERCERIE. Marchandise en général. Voy. ci-dessus, p. 307.

MESTIER. Besoin. Voy. ci-dessus, p. 308.

MONNERIE. Au propre, mascarade. « Sonnet pour vne Mommerie. » Rons., vr., 177.

MONUMENT. Voy. ci-dessus, p. 149.

NAVRÉ. Blessé, au propre. « Il sut le poing nauré. » Rons., v, 271. NEUFVAINE. Troupe de neuf personnes. « ... Phathus & fa Neufuaine. » Rons., vr, 231.

NOURRITURE. Education. « Riche fuz de tous biens en ieune nourriture. » Dor., 63.

OBJECT. Voy. ci-dessus, p. 201.

OPPRESSER, au figuré. Opprimer. « Pour engarder, Prelat, que vostre beau renom Ne soit proye des ans, qui volontiers oppressent Les meilleures vertus... » Rons., v1, 196.

OUTRE. Percé d'outre en outre. « Eut d'un plombet la cuife gauche outrée. » Rons., v, 270.

PARTIR. Partager. Voy. ci-dessus, p. 154.

QUARTIER (A). « Vlyffe tireroit vn mort par les iambes à quartier. » Tyard, 220.

RECLAMER. Invoquer de nouveau. Voy. ci-desses, p. 164.

RECUEIL. Accueil. « Pluton to face on doux recueil. » Rons., v, 308. « ... on honneste recueil... » Tyard, zi.

REGARD. Ce qu'on voit, ce qu'on regarde. « ... il altache de rang, Piteux regard! fur la porte les testes Des affommez... » Rons., III, 70.

REPAIRE, REPERE. Asile, demeure. « Eftrange & fort loingtain repaire. » Iod., 11, 342. « Hé bons voifins, nos amis & comperes, Qui babitez en ces proches reperes. » Rons., v1, 289.

RETOURNER. Revenir. « Les ans... Aueques eux emportent not plaifirs, Qui ismais ne retournent. » Du Bell., 11, 337.

SECONDER. Se montrer le second, le rival de quelqu'un. « ... Mars en fut ialoux, & furpris de colore De se voir seconder en son art militaire. » Bell., 1, 218.

SECRETAIRE. Confident. « ... sette pomme, secretaire De ma fidelle affection... » Balf, 11, 341. Voy. ci-dessus, p. 168.

SOING. Inquietude. « Pourquoy doncq' auonomous enuis Du foing qui les caurs ronge & fend? » Du Bell., 1, 195.

SUCCEDER. Réussir. « Tout luy succede à fon foubet. » Baïf, v, 113 et 392, note 54.

Succez. Suite. « ... le succez de reparation, A laquelle Venus incite la nature. » Rous., IV, 162.

TABLE. Tableau, peinture. « ... pour une Dieffe telle, La table feroit trop mortelle. » Iod., 11, 335.

VIANDE. Nourriture en général. « Ses viandes plus prifees C'eftoient miettes brifees. » Du Bell., II, 352. « Toy qui isdis des
grands Rois les viandes Faifois trouuer plus douces & friandes. »
Rons., II, 179. « ... puis que le plus ieune, & plus puiffant des
Dieux Me veut paifre l'efprit d'une fi douce viande. » Tyard, 181.
Ronsard cependant a déjà employé viande comme synonyme de
choir : « Ne m'achete point de chair, Car tant foit elle friende,
L'Eft ie bay la viande. » II, 214. Voy. CHAIR.

#### 2º MOTS QUI ONT PRIS UN SENS PÉJORATIF OU RIDICULE

Les poètes de la Pléiade se flattaient d'avoir beaucoup épuré et anobli le langage. Ronsard a dit (v, 425):

Ie vy que des François le langage trop bas A terre se trainoit sans ordre ny compas.

Mais au x v 11° siècle, les scrupules des précieuses aidant, les exclusions de mots se multiplièrent; on constitua ce qu'on a appelé le style noble, et des termes qui, par eux-mêmes, n'avaient rien de vulgaire furent rigoureusement exclus de la poésie sérieuse pour ne plus figurer que dans le comique, et surtout dans le burlesque, et devinrent le fond même du vocabulaire de Scarron.

Voici, par exemple, un passage de Ronsard (vI, 141), qui dut paraître, en son temps, grandiose et presque sublime, et qu'on ne pourrait lire maintenant en public sans provoquer un rire général:

... alors Iupiter du traid de sa tempeste
Aux Geants aueuglez escarbotulla la teste,
Leur faisant distiller l'humeur de leurs cerueaux,
Par les yeux, par la bouche, & par les deux naseaux :
Comme vn fromage mol, de qui l'humeur s'essgoute
Par les trous d'on panier à terre goute à goute.

Il y a peu de morceaux où se trouvent ainsi accumulés des termes qui ont aujourd'hui un sens vulgaire ou ridicule, mais les expressions isolées abondent.

ACCOUSTRÉ. « ... en drap d'or accoustrée. » Rons., v1, 203. ACROUPI. « Réchaufons nous ma gentile maistreffe, Non acroupis pres le fouyer cendreux. » Rons., I, 194.

BONACE. « Espoir certain de fortune bonace. » Tyard, 84.

BOTAU. a ... tourner les couteaux Contre toy noftre mere, & tes propres boyaux? » Rons., v, 358. « ... qui veut dépenfer En chaînes d'or, en bagues, en joyaux, Des Dames a & tripes & boyaux. » v1, 281. Voy. TRIPE.

BRAISH. Ardeur, passion. « ... la braife Qui me confumoit... » Rons., 11, 354 et 501, note 187; IV, 105.

BRIDE. « ... Bien... Qu'ils enssent en leurs mains les brides de l'Europe. » Rons., v, 291. « Vous seule gouvernez les brides de mon ame. » vI, 12.

BRONGHER, BRUNCHER. Renverser. « ... il n'y a se petit coing De muraille, qu'à coups de pierre On ne sasse bruncher par terre. » Du Bell., 11, 412. « ... bois bronché. » Rons., 111, 23. « ... tronc bronché. » 81.

- CAQUETER. « Que ton luth babillard autre chant ne caquete Sinon mes vers. » Rous., v, 277.
- CHANDELLE. « ... tout Prend fon estre & fon bout Des celestes chandelles. » Rons., IV, 256.
- CHARETTE. « ... l'Aurore... Dans sa rosine charette. » Iod., 11, 79.

  « Debout, Muses, qu'on m'attelle Vostre charette immortelle. » Rons.,
  11, 97.
- CHARONGNE. « ... is charongne d'Hedor. » Rons., VI, 248.
- CHARONGNEUX. « Les yeux mangez de corbosux charongneux. » Rons., IV, 147.
- CLIQUETER. « ... cliquetaus des dents. » Rons., VI, 248.
- COCASSE. Cosse, coquille. « ... de rouges limaces, Et d'autres dans les creux de leurs tendres cocasses. » Bell., 1, 296.
- CONTREVAIT. Imité. « Les cheuaux & les gens y seront se bien faits, Et les murs d'Auignon se au vis contresaits... » Rons., vi. 207.
- COSTELETTE. « L'yuoire de ses costelettes. » Rons., VI, 344.
- CRASSE. « La Poureté de crasse toute pleine. » Du Bell., 1, 407.
- CREVER. a ... il greue Souuent si malement le Lyon qu'il le creue. » Iod., 11, 270.
- CRUCHE. « Ne rentes, ne possessions Ne slechiront la cruche ne l'audace Du nautonnier... » Rons., 11, 328.
- CUISINE. a ... Pimpie cuifine ... » Tyard, 1, 155.
- Cuit. « Helene Greque... N'a pas eu la poitrine cuite Seule d'amour premierement. » Rons., 11, 166.
- DEPLUMBR. « Le vent toufiours ne deplume la teste Des chesnes vieux. » Rons., VI, 233.
- DESPECÉ. « Voici l'enfant Amour qui porte despecée Par grand despit sa trousse renuerse. » Rons., v, 273.
- ESCARBOUILLER, ESCRABOUILLER. « ... escarbouiller la teste. »

  Rons., IV, 313. « Il eut ceruelle & teste escrabouillée. » v, 272.

  Voy. ci-dessus, p. 270.
- ESGUILLE. « ... fur le possible, & sur ce qui se peut faire, il (le Poète héroïque) bastit son ouurage, laissant la veritable narration aux Historiographes, qui poursuivent de sil en esguille, comme on dit en prouerbe, leur subiect entrepris. » Rons., III, 523.
- ESTONAC. « ... estommac verd de fiel. » Du Bell., 1, 140. « Mon estomac est pantois. » Rons., 11, 93. « ... vne belle playe en l'estomac ouvert. » v, 176. « ... estomac enceint De tant de seux d'amour. » 275. « ... Contre ton estomac tournent le ser tranchant. » 258.
- FACE. « ... vostre face se belle. » Rons., 1, 171.
- GARSE. . ... le Printemps, cefte garle virile. » Rons., IV., 309.

HUMBUR. « Vos yeux estoient moiteux d'une humeur enstammee, Qui m'ont gasté les miens d'une semblable humeur. » Rons., 1, 175.

LARMOTER. « Siquelquefois Thetis pour fon fils larmoya. » Rons., v, 273. LECHER. « ... des flammeches lechantes Qu'on nomme des Ardans. » Baïf, 11, 17.

MACHOIRE. « D'une borrible Machoire Renuerse par ta Main. » Du Bell., 1, 193.

MOISI. « ... lyre moisie. » Rons., v, 175. « ... dans ton cercueil moisie Gist auec toy ta belle Poesse. » 274. « Vne coulenne à la sin est moisie. » 286.

MOUCHER. « Ayant mouché les Roys, auec telle pradique. » Du Bell., 1, 472.

MUSEQUIN. Museau, visage. Voy. ci-dessus, p. 310.

PANSE. « ... ta marafire a defiite, enuoye Quelque lion pour en farcir sa panse. » Rons., v. 129.

PERRUQUE. Chevelure, branchage. « Mon braffelet, ie te veux bonorer...

Aufiviens tu d'une perruque blonde.» Iod., 11,7. « Ta forest d'orangers,
dont la perruque verte De cheneux eternels en tout temps est couverte. »

Rons., 1, 348. « Helens Greque essant gaignee D'une perruque bien
peignee. » 11, 166. « ... le grand Saturnien... Se courrouçant sa
perruque esbranla. » 111, 12. « D'un saule pallissant la perruque
brebaigne. » 400. « ... sa perruque dure Comme poil de cheual se
berissoit d'ordure. » 10, 170. « ... Hylas ieune... à la longue perruque. » v, 125.

PERRUQUE. « ... le ferpent... De crestes perruqué. » Rons., IV, 182. « L'Hymer... Perruqué de glaçons. » 307. « (Soleil) Perruqué de rayons. » 310.

PERRUQUER (SE). « ... quand l'obscure nuil se perruque de seux. » Rons., IV, 38. Voy. ci-dessus, p. 423.

PERRUQUIER. « A Phebus, luy vollant ses cheueux. Dieu perruquier... » Rons., vi. 78.

PESTE. « Tant l'ay sa peste en mes veines enclose. » Rons., 1, 77.

PIROUETTER. « Son foudre pirouetant. » Rons., 11, 126.

PITEUR. Voy. ci-dessus, p. 322.

POIL. a ... On verra... Les femmes... rompre de leur poil les treffes innecentes. » Iod., 11, 249.

Poisseux. « ... une effroyable nuit Cacbant la mer d'une poisseuse robe. » Rons., 111, 46.

POITRIME. « ... iamais ne gasta sa poitrine D'une nonuelle estrangere doctrine. » Rons., v, 288.

PORTIER, PORTIERE. « Quand morte la chaleur le languiffant

portier De l'aliment commun bouchers le fentier. » Bell., 11, 292. « Voy-tu icy quelle borrible portiere Garde le sueil? » Du Bell., 1, 421. « O grand portier du ciel, é successeur de Pierre! » 322.

ROTER. Voy. ci-dessus, p. 333.

SAOULER. Voy. ci-dessus, p. 335.

SEMPITERNEL. Voy. ci-dessus, p. 207.

SEQUELLE. « ... la tutelle Des doctes Saurs, & toute leur sequelle. »
Rons., v. 36. Voy. ci-dessus, p. 337.

Sourci. « Le haut sourci d'on rocher. » Rons., 11, 115 et 485, note 57. « Sur le sourcy d'on rocher. » 293 et 497, note 151.

TETINE. « ... voir Vos enfans fe ioner au-tour de la tetine. » Rons., v, 197.

TETTE. « Puis el' te baille sa tette. » Rons., VI, 346.

TRIPE. « Il pousse bors & l'ame & les tripes au vent. » Iod., 11, 271. Voy. Boyau.

TROGNE. « Vn duc cornu qui fait trogne d'ausir Par la groffeur de fon corps un poussir Sur les oifeaux. » Rons., IV, 39I, note 60. URINE. Voy. ci-dessus. p. 418. « En celle part où l'eau par fon canal

URINE. Voy. ci-dessus, p. 418. « En celle part où l'asu par fon canal chemine, Et tout d'un coup bouchs sa vie & son vrine. » Rons., v, 317. Voy. ci-dessus, p. 418.

VENTRE. « Le veni... Injqu'au ventre des dangers Le baufe. » Du Bell., 1, 146.

VESSIE. Voy. ci-dessus, p. 418.

VOIRIE. « ... ces mastins bargueux Qui vont grondant herisez de surie Quand on approche aupres de leur voirie, » Rons., IV, 147.

#### 3° MOTS DONT LE SENS À ÉTÉ INTENTIONNELLEMENT DÉTOURNÉ PAR LES POÈTES DE LA PLÉIADE

Nous avons indiqué, d'après les écrits mêmes des poètes de la Pléiade et en particulier à l'aide de la Deffence & Illufration de la Langue françoise de Du Bellay, de la Presuce de la Franciade et de l'Abresé de l'Art poètique de Ronsard, de quels moyens ils se sont servis pour étendre le vocabulaire français, en créant des mots nouveaux. Ils ont encore employé un autre procédé sans nous l'indiquer nulle part, c'est l'extension des significations et l'usage métaphorique des termes.

La formule de ce genre d'innovation, qu'ils ont négligé de nous faire connaître, a été exposée de la façon la plus heureuse dans ce passage de Montaigne, dont elle constitue un des artifices habituels de style : « Le maniement & employte des beaux esprits donne prix à la langue: non pas l'innouant, tant, comme la rémplissant de plus vigoreux & diuers seruices, l'estirant & ployant. » (Coll. Lemerre, T. III, p. 359).

Plusieurs nuances de sens, dès cette époque hors d'usage, avaient été patiemment recherchées dans notre vieille langue; elles figurent pour la plupart au chapitre des Archaismes (ci-dessus, p. 210); d'autres mots, d'une grande étendue de signification au xv1° siècle, nous sont parvenus pour ainsi dire tronqués, les uns employés seulement au propre, les autres uniquement au figuré, et ils nous surprennent lorsque nous les retrouvons avec leur ancienne valeur.

On ne peut se piquer d'être complet en relevant les emplois de ce genre, qui offrent à l'observateur une matière fort délicate; nous avons tenu du moins à en donner quelques exemples et surtout à indiquer les expressions figurées; plusieurs, empruntés des poètes italiens, ont servi de transition aux termes adoptés par les Précieuses et qu'on a cru longtemps créés par elles. Ronsard, dans sa Preface sur la Franciade (III, 52I), sait l'éloge des périphrases: « Les excellens Poètes nomment peu souvent les choses par leur nom propre. Virgile, voulant descrire le iour ou la nuich, ne dit point simplement & en paroles nues, Il estoit iour, Il estoit nuich: mais par belles circonlocutions. » C'est là, on le voit, le sond même du système des Précieuses, et La Bruyère qui l'attaque semble répondre au poète lorsqu'il dit : « Vous voulex, Acis, me dire qu'il fait froid; que ne difiez-vous : « Il fait froid? » (De la Société & de la Connersation.)

ABREUVOIR. « ... tes Odes tent villes, Abreuuoir de nos effrits. »
Iod., 11, 332.

ABSENT. Mort. « ... la verlu precieuse De l'homme, quand il vit, est toussours odieuse : Apres qu'il est absent, chacun le pense vn Dieu. » Rons., 1, 207 et 421, note 345. ABSENT DE. Privé. « ... absens de sepulture. » Rons., 111, 60.

ABSENTER. « ... de mon amour m'absenter Ce me seroit la vie oster. »
Iod., 1, 47. « L'amour & la douleur extrême Me sont absenter de
moymesme. » 50. « Sept ans peurent s'absenter Ains qu'elle sust
accouchee. » Rons., 11, 244.

ACCROPI. « ... bleds... contre terre accropis. » Rons., v, 299.

ACERÉ. « ... fer aceré de rigueur. » Rons., V, 69.

AILE. « ... tu deuanceras les ailes Du Temps... » Rons., 11, 297. « ... qui fera que ie vole Iufqu'au ciel à ceste fois Sur l'aile de ma

parole. » 390. « Puisse-ie entonner un vers Qui raconte à l'Univers Ton los porté sus son aile. » VI, 95.

AILE. « Perdant sa vie & sa ieunesse ailèc. » Rons., v. 272.

ANCHRE. « ... tu as ietté L'anchre de ton nauire en port plus arreste. » Dorat, 12.

ANIMAL (L') marche-tard ocieux (La tortue). Rons., v, 55.

ARC. « le banderay mon arc qui iette Contre ta race sa sagette. » Rons., 11, 278. Dans l'édit. de 1623, p. 457, Richelet explique mon are par mes escrits.

ARCHE. « ... tes yeux sont beaux, Qui flambent sous deux noires arches. » Rons., 11, 198.

ATTANTE. « Le Prince qui fut noftre attante Et l'effroy de nos ennemis. » Rons., 11, 188.

BLANC. Espace blanc de la cible, du but. « ... il est temps que ce propos ie change Pour re-viser au blanc de ta louange. » Rons., 111, 283.

BLANC. Heureux. « Toufours de Nemess il te faut souvenir, Qui fait nofire auanture ore blanche ore brune. » Rons., 1, 264.

BUYS. Flute de buis. « l'oy autour de luy le buys Caqueter par cent pertuis, Le buys Phrygien. > DITHYRAMBES DE BERGER. Voy. ci-dessus, p. 51.

CALER. Descendre, abaisser. Terme de marine (Voy. ci-dessus, p. 413) employé figurément. « De celui que tu verras eftre En courroux, tu te fais le maistre. Luy calant à propos & bien. » Bass. v, 118. a Amour voyant du Ciel un pescheur sur la mer, Calla son aile bas sur le bord du nauire. » Rons., 1, 189. « Comme un Gerfaut qui de roideur se laisse Caler à bas. » 111, 79.

CAPTIF. « Tout l'or captif de Priam & de Troye. » Rons., 111, 15. CHAPBAU. Réputation, renommée. « Larcins, pillages, fetardifes, Toutes infames paillardises, Sont les chapeaux des mieux voulus. » Baif, v, 126 et 393, note 65. a ... la vertu pour guide suiure, Aquiert un precieux chapeau. » 138 et 394, note 74.

CHARPENTIER de ses maux. Voy. ci-dessus, p. 379.

CHAUVE. « Chaunes feront les bois. » Rons., IV, 321.

CHEVEUX. Feuillages. « Deia les Cheueux sont venuz Aux forestz f longuement veufues. » Du Bell., 1, 194. « Bois, bien que perdie; tous les ans En l'hyuer voz cheueux plaisans. » Rons., 11, 327. « Tu feras escouler les cheueux des bocages. > IV, 32I. « ... cheueux d'un violé bocage. » VI, 146. Voy. CRIN.

CITOYEN. « Quand ton effrit fut citoyen des cieux. » Rons., v, 262. « ... les poissons citoyens de la mer. » 293.

- COLONNE. « le voudrois... de nuist et de iour... enlacer vostre belle colonne. » Rons., 1, 300.
- CORPS (PETITS). Atomes. « Ces petits corps qui tombent de trauers. » Rons., 1, 19. Voy. Molière, Femmes savantes, 11, 7, et 111, 2.
- CORSAIRE. « Esclaue entre les mains d'une belle Corsaire. » Rons., I, 313, Voy. ci-dessus, GUERRIERE, p. 197.
- GOURONNER. Environner. a ... la muid qui conronne Sa muraille d'un triple tour. » Rons., 11, 126.
- CRIMINEL. Qui punit les crimes. « ... le foudre criminel. » Rons., 1, 83 et 397, note 181.
- CRIN. « ... ma Gastine, & le baut crin des bois. » Rons., 11, 179. Voy. Cheveux.
- DESGOISER (3E). S'ébattre. « Dessus la grave où Loire se desgoise Contre la riue. » Rons., v, 71.
- ENCHANTER. Charmer. « l'enchanteray l'ennuy d'un byuer froidureux. » Iod., 11, 347.
- ESTOFÉ. « Plus ta victoire est grande, & tant plus estosées Tu verras tes vertus d'honneurs & de trosées. » Rons., 111, 288. Voy. cidessus, p. 273.
- Exces. Outrage. « ... on luy feit maint exces. » Du Bell., 11, 362. FAIS. « Le pesant fais du sceptre. » Du Bell., 1, 283.
- FARD. « Ains par la seule mort au iour fut reuelé Le fard, dont il s'estoit si longuement celé. » Du Bell., 1, 472.
- FEINTE. a Enfant d'Hollor (disoient-ils) nous ne sommes Plus ces corps viss, mais seinte de ces bommes. » Rons., 111, 59.
- FEMME. « ... du sier Lyon la femme generause. » Du Bell., 1, 303.

  Fils. En parlant à son livre. « Mon fils, si tu sçauois ce qu'on dira de toy... » Rons., 1, 125 et 408, note 244.
- FLEURIR. Blanchir. « Auant le temps les temples fleuriront. » Rons., 1, 11 et 383, note 34.
- FRONT. « Le braue front de ces palais Romains. » Du Bell., 11, 268. « ... au front du riuage. » 445.
- GROSSE, « La terre devient groffe... » Du Bell., 1, 458.
- HABILLE. « ... les forests habillées D'un manteau verd. » Rons., v, 300. Huys. « ... le meurtrier de ma franche raison, S'est escoule par l'huys
- de mon regard. » Rons., vI, 268.

  ILIADE. « L'Iliade des maux qui ma raifon trauaille. » Rons., v, 155.

  JOURNEE. Vic. « ... accomplir ma iournee. » Rons., 1, 216.
- LOGIS. Le corps. « l'ay cent fois la fuilius (l'imagination) au logis rappelles. » Rons., 1, 273.

- Lois (Nombreuses). Vers harmonieux. « Diuin Bellay, dont les nombreuses lois Par un ardeur du peuple separée Ont reuestu l'enfant de Cytherée D'arcs, de sambeaux... » Rons., 1, 28 et 387, note 64.
- MALADIE. « L'esbontée maladie La vierge tant pressa... » Rons., 11, 335. « Definition d'Amour. » Richelet, édition de 1623, p. 492. MIEL. « le miel de nostre vie. » Du Bell., 1, 130.
- MONT. 4 ... monts furnommez du Feu. 4 Rons., 11, 399 et 503, note 205. 4 Pyrenez. 3 Richelet.
- MONT-GIBEL (UN). Un volcan. « Vne tempeste de sonpirs, Vn mont-gibel de chauds desirs. « Baïs, IV, 433 et 470, note 149. Scève avait dit dans sa Delie (CEI): « De mes soupirs le Montgibel... »
- NAVRER. Blesser, au propre. Voy. ci-dessus, p. 311.
- NEF. « ... la nef de mon courage. » Du Bell., 1, 101.
- NŒUD. « ... le nœud blanc. » Rons., 11, 311. « Le mariage. » Richelet, édition de 1623, p. 477.
- OBJET. Dans sa signification philosophique et galante « ... le portrait dont lu es sunienz,... Fut ton fuiet, ton obiet, ta matiere. »

  Rons., v, 91. « ... les Rois font tonfours des peuples les obiets. »

  330. Voy. ci-dessus, p. 201 et, p. 412, ce qui est relatif à Léon Hebrieu.
- OINDRE. « ... fuy de bien loin les flateurs, S'ils veulent oindre tes oreilles De fausses é vaines merueilles. » Rons., 11, 88.
- ORFELIN. « ... orfelins de renom. » Rons., 11, 2.
- ORGIE. Fête de Bacchus. « Il me plais... Aller denant ton Orgie incognus, La celebrant de voix aigus Orgie, de toy Pere Le mystere... » DITHYRAMBES DE BERGER, ci-dessus, p. 54.
- OUTIL. « L'outil des Saurs... » Rons., 1, 6 et 381, note 15. « Le Carme. » Muret.
- PELOTTON. « Ces glacez pelottons volans Que l'orage per les monts boule.» Rons., 11, 418. « Les neiges. » Richelet, édit. de 1623, p. 547.
- PIN. « (Les Nymphes)... regardoient eftonnées Les pins fauter fur les vagues tournées. » Rons., 111, 41. « C'est à dire les nauires. » Marcassus, édit. de 1623, p. 625.
- POIL. « L'autre de franc ozier tortille des liens Pour fagoter le poil, qu'il couppe & qu'il ratelle Es prez tondus de frais... » Bell., 1, 207.
- PORTE. « ... les diuins accens Ont occupé la porte de mes fens. » Du Bell., 1, 128.
- PRINTEMPS. « Or' que ie fuis au printemps de ma vie. » Du Bell.,
  I, 135.

- PROVINCE (MA). Mon pays d'origine, mon pays natal. « Nauré d'une grand'playe au bord de ma prouince. » Rons., IV, 374.
- RECLUS. Clos, fermé, en parlant des choses. « ... vieil lombeau reclus. » Rons., vI, 311.
- RELAIZ. Chaises, bancs. « Les fieges & relaiz luisoient d'inoire blanc. » Du Bell., II, 285.
- ROBE. « Les chesnes vieulx en prennent robes neusues. » Du Bell., 1, 120. « La forest prent sa verde robe neusue. » 125. « La Terre counerte De sa Robe verte. » 183.
- ROND. « Amour de sa main Forma le rond de la persedion. » Du Bell., 1, 113.
- ROUSER. « ... versant la rousee Dont ma langue est arrousee Sur la race des VALOIS. » Rons., 11, 91.
- ROTNE. « Le cheual noir qui ma Royne conduit. » Rons., 1, 12 et 384, note 40. Ma Royne, ma raison.
- SOURCI, SOURCIL. « ... les gros sourcis renfoncer De ceste ialouse Ignorance... » Rous., 11, 149. « ... rocher au sourcil glorieux. » 17, 392.
- SUCRE. « ... le sucre de ta vois. » Du Bell., 11, 16. « Le sucre de son parler. » 50.
- TABUT. Querelle, contestation. « Is ne fay pourquoy vous me faites Tout ce Tabut... » Baif, 111, 240.
- TESTE. . ... la forest branlant sa teste armie. » Du Bell., 1, 223.
- TORTUR. Lyre. « Ét viuent encores les sons Que l'amante bailloit en garde A sa tortue babillarde. » Rons., 11, 165.
- TRAICT. La mort, le coup de la mort. « Le traict qui la tua, deuoit faire descendre Mon corps aupres du sien. » Rons., 1, 215.
- TRUCHEMENT. « ... les Periphrazes seruiront de Truchementz. » Du Bell., r, 22.
- Usure. Ronsard donne ce titre à une ode considérée comme un intérêt qu'il paie pour s'être exécuté trop tard. Voy. 11, 113 et 485, note 56.
- VEUFVE, VEUVES. « La terre... qui naguerre etoit veufue. » Du Bell., 1, 125. « ... forest veunes. » 163. « forests de fueilles iamais veufues. » v, 324. Voy. Cheveux.
- VOILE. « Le despit m'eust seruy pour me conduire au port, Mes pleurs seruy de sieuue, & mes souspirs de voile. » Rons., 1, 171 et 417. note 210. Muret lui-même déclare la « Metaphore trop rude. »

**WW** 



### **PRONONCIATION**

B n'est pas ici le lieu d'établir des règles de phonétique ou même d'esquisser l'histoire de la prononciation au XVI° siècle.

Thurot, qui l'a écrite de main de maître, a eu grand soin de l'appuyer d'une façon exclusive sur l'autorité des grammairiens.

Forcé, par la nature même de notre travail, de procéder d'une manière tout opposée, nous avons eu souvent l'occasion d'apprécier sa prudente réserve. Les témoignages poéques qu'il a rejetés sont vagues, incertains, souvent contradictoires et auraient été d'un faible secours pour construire une théorie solide.

Laissant donc de côté tout appareil scientifique, nous prenons pour base de notre examen la prononciation actuelle, et nous cherchons à constater en quoi celle du xvie siècle en différait.

Une première remarque domine et éclaire toutes les autres:

l'unité rigoureuse et même tyrannique de notre prononciation actuelle. Si on a le malheur de s'en écarter, de risquer une intonation qui ne soit pas d'une origine parisienne bien incontestable, on court risque d'être accusé de provincialisme, de rusticité, voire même d'un manque de culture intellectuelle.

Au XVIe siècle, rien de semblable; on se trouve en présence d'une foule de sons variables et fluides pour ainsi dire, qui se pénètrent les uns les autres. La vieille langue, les dialectes, mis abondamment à contribution par les novateurs, leur fournissaient bien plus souvent des formes particulières que des mots entiers, et le vendômois, si amèrement reproché à Ronsard à son début, consiste surtout en certaines prononciations de terroir, telles que meslié pour meslé.

Qu'on n'aille pas croire d'ailleurs que lorsque le X V I e siècle adopte une forme différente de celle que nous employons, cette dernière n'est point également pratiquée. Elles vivent toutes deux côte à côte, en très bonne intelligence; nous l'avons quelquefois remarqué i. Nous aurions pu le dire beaucoup plus souvent; nous nous contentons d'insister ici sur ce fait qui, loin d'être une exception, a toute l'importance d'une règle générale.

Le présent chapitre se divise en trois parties :

- 10 Voyelles et diphtongues;
- 2º Consonnes;
- 3º Modifications introduites dans le nombre des syllabes.

Dans le paragraphe consacré aux voyelles, nous passons en revue les sons à peu près équivalents dans la prononciation incertaine d'alors, et les divers groupes de lettres qui les ont

I. Voy. ci-après, Racueil, p. 443, 444; Noud, Seur, p. 448 Chalureux, p. 449, etc., etc.

tour à tour représentés, non seulement à la même époque, mais souvent dans le même ouvrage.

Malgré les différences d'orthographe, les mots de son identique, ou du moins approximatif, étaient considérés comme rimant fort bien ensemble. Du Bellay est formel à cet égard et se prononce énergiquement contre la rime pour l'ail : « le n'ignore point, dit-il (1, 47), que quelques vns ont fait vne Diuision de Rythme, l'vne en Son, & l'autre en Ecriture, à cause de ces dyphthongues Ai, Ei, Oi, faisant conscience de rymer Maitre & Prestre, Fontaines & Athenes, Connoitre & Naitre. Mais ie ne veulx que nostre Poête regarde si supersticieusement à ces petites choses, & luy doit suffire que les deux dernieres syllabes soint vnisones, ce qui arriveroit en la plus grand'part, tant en voix qu'en Ecriture, si l'orthographe Francoyse n'eut point eté deprauée par les Praticiens. » Il faut avouer que ceux mêmes qui, suivant l'expression de Du Bellay, ne se montrent point superstitieux en pareille matière, ont quelque peine à se rendre compte de certaines rimes telles que treuue et febue (Rons., v, 371), et à deviner la manière dont ces deux mots se prononçaient.

Quant aux consonnes étymologiques, pour peu qu'elles soient accumulées, on s'abstient soigneusement de les prononcer. Les poètes disent oscur, ainsi qu'on le fait encore à la campagne ou dans nos faubourgs.

A la fin des mots c'est bien autre chose, on ne se contente pas de prononcer faiblement les consonnes, on ne les prononce pas du tout. Il s'ensuit que les lettres finales n'ont aucune importance : qu'on écrive nic ou nid, luc ou luth, on prononce toujours ni et lu<sup>1</sup>. Au x v 1° siècle, respect se dit respè. Le x v 11° siècle a fini par admettre le c, respec rime avec bec

<sup>1.</sup> Voy. ci-après, p. 458, Luc, Nic.

chez La Fontaine:; depuis quelques années le t nous arrive sournoisement; l'école primaire nous en gratifiera.

En somme, la prononciation que nous signalons comme en usage au XVIe siècle n'appartient pas exclusivement à cette époque; on y trouve aussi :

- 1º Des façons de prononcer qui dès lors étaient déjà archaïques;
  - 2º De nombreux provincialismes;
- 3º Enfin, surtout dans la dernière partie de notre travail, des licences poétiques qui constituent la part personnelle des poètes de la Pléiade, bien que certaines de ces hardiesses aient déjà été pratiquées par leurs prédécesseurs.

Les particularités de prononciation que nous avons signalées se traduisent presque toujours par une orthographe singulière; nous avons donc forcément placé ici certaines formes qui appartiennent au chapitre suivant, dans lequel nous nous contenterons de les rappeler.

1. Fables, liv. X, 7, La Perdrix et les Cocs.



I

#### **VOYELLES ET DIPHTONGUES**

## of pour oi, Ei; oi pour of

AGUISER. Du Bell., 11, 271; Rons., 1, 301; v, 24.
BAGNER. Baif, 1, 109; 11, 362.
DEDAGNER. « Ne dedagne... » Baif, 1, 118.
ENSAGNER. « ... enfagne » rimant avec gagne. Baif, 1, 120.
ESCLARCI. Rons., 111, 376.

BRAISIER. ROIS., IV, 409.
CLAIRTÉ, CLERTÉ. Du Bell., I, 120; II, 258; Rois., I, 246; V, 277.
COMPAIGNE, rimant avec baigne. Du Bell., I, 236.
GAIGNER. ROIS., IV, 164.
MONTAIONE. Bell., I, 36 et 330, note 26.
SCAICHE (Qu'il), rimant avec fleche. Rois., V, 186.

# A pour Am

TABOUR. Iod., 11, 189; Rons., 111, 173, 241.

TABOURIN. Rons., v, 286. Voy. ci-dessus, p. 341.

TAPON. « Fais après à ma bouteille, Des feuilles de quelque treille,

Un tapon pour la boucher. » Rons., 11, 163. Éd. de Blanchemain.

Ce mot a été supprimé de notre texte (11, 213-214).

# A, As pour Au

ARA, pour aura. Baïf, 111, 135.

Bâme. Baïf, 1v, 382.

Embasmé. « ... embasmée » rimant avec fumée. Bell., 11, 307.

Voy. Baïf, v, 411, note 140.

### A pour E; E pour A

« ... tu ne trenueras facheus si i'ai quelques sois changé la lettre E en A, & A en E... Et si quelqu'vn par curieuse opinion plus tost que par raison, se colerê... il doit apprendre qu'il est ignorant de sa langue, ne sentant point que E est sort uoisses de la lettre A, uoire tel que souuent, sans i penser, nous les consondons naturellement, comme en uent, uent, & autres infinis. » Rons., 11, 480.

Ronsard (1v, 243) fait rimer armes et Marefebal de Termes, et ailleurs (v, 287), armes et enfermes, (v, 413), ferme et m'arme. Ces rimes se trouvent déjà dans le Roman de la Rose et chez Villon. Voy. W. Meyer, Grammaire des Langues romanes, trad. par Rabiet. Paris, 1889, t. 1, p. 235. Ronsard fait aussi rimer ancien avec Ocean (1v, 265).

ARNÉ, pour ermé. Bell., 11, 470, note 9, et 483, note 82. Voy. cidessus, p. 269.

AUDAVANT. Au devant. Baïf, 11, 68.

CHARCHER, RECHARCHER. Rons., v1, 366.

EMPANÉ. Empenné. Rons., 11, 343 et 500, note 177.

GUARI. Rons., v, 62, 348.

GUARIR. Rons., v1, 398.

ORAILLES. Oreilles, rimant avec omailles. Rons., 1v, 47.

PLANIER. « ... Court planiere. » Rons., 1v, 84.

QUOTIDIANE. Rons., v1, 115.

RACUEIL. « Qui fais aux vertueux vn bonnesse racueil. » Rons.,

ed. de 1623, p. 1234. Au lieu de racueil, que Marcassus explique par acueil, l'édition de 1584, suivie par nous, donne recueil. v, 141. RADRESSER. « ... Durfi, qui radresse Les fautes de sa isunesse. » Rons., 11, 239.

ACHERNER. « Ces corbeilles Achernon de iambons gras. » Rons.. V. 465. AMPHIBRE. a ... à la mort du Prophete Amphierre. » Rons., IV, 140. Rimant avec terre. Pour Amphiere, par licence poétique. Voyez la note marginale. BIZERRE. « Des bizerres lizeurs. » Baif. IV. 380. CATERRE, CATHERRE. Rons., 11, 33 et 468, note 16; 1V, 316, 350; V, 441. CATHERREUX. Rons., VI, 439. CHERMER. Rons., v, 224. ENCHERNER (S'). Rons., 11, 335 et 499, note 173. EPERGNE, ESPERGNE. Bell., 1, 108; Rons., 111, 242. ERRE. Rons., VI, 390. FENE. « ... vne chanfon non fenee. » Baif, I, 82. FENER, FENIR. « Pareils aux champs qui fenissent. » Rons., 11, 87. « ... elle se sene. » Tyard, 212. GUITERRE. Baif, IV, 334 et 463, note 108; Rons., 11, 40 et 470, note 28, 284; VI, 50. HERCUEIL. Rons., v, 213. HERGNEUX. Rons., IV, 327. MERATRE. Du Bell., 11, 545, note 6. MERQUABLE. Iod., 11, 316. MERQUE. Iod., 11, 231, 294, 321; Rons., 111, 15. Menqué. Baif, 11, 314. MERQUER. Iod., 11, 184, 215, 219, 248, 251; Rous., v, 58. PENNETIERE. Du Bell., 11, 545, note 4. PERFAICTEMENT. Rons., VI, 453. PERJURABLE. Rons., VI, 213. REMERQUER. Iod., 11, 261, 297. SALEMANDRE. Rons., v, 140. SERMENT. « ... vigne &... ferment. » Rons., VI, 125. TESNIERE. Du Bell., 11, 356, 380; Rons., 111, 249. Voy. Baif, v, 411, note 140.

A pour O; O pour A

FAYE. Foie. Rons., 1, 312; V, 415.

Josmin. Rons., 1, 173 et 417, note 311.

A pour Oi

Voy. Baif, v, 411, note 140.

Ai pour E; E pour Ai, Ay

Nais, Naiz. Iod., 11, 361, note 25; Rons., 111, 379. Voy. Baif, v, 411, note 140.

CREON. Crayon. Bell., 11, 455.

Ai pour Ie

CIMETAIRE. Cimetière. Rons., 11, 208 et 491, note 105.

Ai pour Oi; Oi, Oy, Oe pour Ai, E

La diphtongue oi rimait souvent avec ai, ei, e, sans que la prononciation fût absolument identique; l'anteur d'un Didiomaire des rimes françoifes du commencement du x v 11° siècle recommande senlement de l'accommoder « au plus pres qu'on peut » et conseille de ne point apparier ces rimes « en deux vers suyuants. » Voy. Belleau, 11, 473, note 48.

ABATE. Aboie. Rons., 1v, 178.
COURAYE, COURRAYE. Courroie. Iod., 11, 265; Rons., v, 205.
PASMAISON. Baif, 1, 337; Rons., 111, 55, 401.

ACCROISTRE, ACCRESTRE, dans certaines éditions (voy. Rons., 1623, 417) rimant avec adextre. Iod., 11, 251; avec peut eftre. Rons., 11, 213; avec maiftre, v, 280. BALOYER. Rons., v. 181. BESOIN, rimant avec faim. Bell., 11, 374 et 485, note 90. CLOISTRE, rimant avec maiftre. Rons., v. 304. CONJOINDRE, rimant avec plaindre. Rons., 111, 331. CROISTRE, rimant avec eftre. Iod., 11, 223; avec senestre. Rons., 1, 240. Croeft rimant avec paift. Baif, IV, 293. Croiffent, rimant avec naissent. Rons., 111, 497; avec renaissent. Rons., v, 299. DECROISTRE, rimant avec eftre. Rons., v, 263. EFFROYÉ. Rons., v, 73, 344. ESCRITOIRE, rimant avec colere. Bell., 11, 442 et 487, note 106. Espois. « ... foule espoisse. » Rons., vi, 198. Espoissi. Du Bell., 11, 294. MOINDRE, rimant avec atteindre. Rons., IV, 230 et 244. MOY, rimant avec oray. Bell., 11, 488, note 108. OYSE. « ... à leur oyse. » Du Bell., 1, 38. POINDRE. Poind, rimant avec feint. Bell., 11, 469, note 3. POINTE, rimant avec atteinte. Rons., IV, 237. POISANT, POISANTE. Iod., 11, 253, 267. Poiser. « ... fans rien poiser ... » Iod., 11, 320. « ... bien que ia trente ans poisent deffus mon chef. » Rons., vi, 371. POITRIR. « Poitrissant une nue. » Rons., III, 14. « Hommes poitris de limonneuse terre. » IV, 148. « ... argile poitrie. » v, 79. « ... champ... poitry du labourage. » VI, 122. REPOISTRIR. Rons., v, 423. TESMOINS, rimant avec mains. Bell., 11, 473, note 48. VOIRAY, VOYRAY. Du Bell., 1, 168; 11, 131, 216; Rons., 11, 313; VOIRRAS, VOYRAS. Du Bell., 1, 433; 11, 379; Rons., VI, 309; VOTRA. Du Bell., I, 210; VOTRONT, VOIRRONT. Du Bell., 11, 97; Rons., VI, 457; VOIRREZ. Rons., IV, 181. VOYRIEZ. Du Bell., 1, 359; 11, 132. Voirré, verré, de verre. « ... la riue voirrée. » Rons., v, 127. Vois (JE). Je vais. « ... par les lieux où ie vois, Si ie regarde une

### An pour A

GANGNER. Baif, 11, 410.

riuiere, un bois... » Rons., v, 84.

### Au pour Al

Souvent, ainsi qu'il arrivait dans l'ancien langage, l est vocalisée.

MAUNENER. Malmener. Baif, v, 207. PAU. Pal. Rons., IV, 39.

## E, Ei pour Oi

AVEINE, AVÉNE. Rons., 111, 446; v, 111.
FEIN. Baif, 11, 388; v, 41 et 389, note 29; Du Bell., 11, 300.
VÉLA, VELA. « Véla fagement dit... » Rons., v1, 383. Voy. Baif, 1v, 72, et v, 411, note 140.

### Ei pour Eui

FEILLAGE. Baif, IV, 282. FEILLURE. Baif, IV, 394.

# Ein pour Ei

ETEINGNANT. Baif, 1, 134.

# Eu pour Oi

SEUF. Soif, rimant avec bouf. Rons., v1, 221. « Soif. Ronsard a dit feuf, et rime auec beuf, mais il le faut plu tost admirer en cela que de l'ensuyure. » Tabourot, voy. Thurot, 1, 373.

# E pour O

PROTENOTAIRE. Rons., vi, 194.

## Eu, OEu pour Ou; Ou pour Eu, OEu

APPREUVANT. Rons., 11, 148 et 488, note 79.

DECŒUVRE, DESCŒUVRE. Du Bell., 11, 388 et 562, note 101;

Iod., 11, 181; Rons., vi, 296.

ESPREUVE. Éprouve. Rons., v, 92.

JALEUSE, rimant avec scandaleuse. Rons., v, 172.

LABEURE. « ... à l'heure Que le bouuier les champs labeure. » Rons.,
11, 356.

CHALOUREUX. Bell., 1, 66; Iod., 11, 22.

NOUD. Muret remarque, à propos du premier passage de Ronsard auquel nous renvoyons, que « le Poëte vie de ces deux mots : neud & noud indifferentement en tous ses liures. » Rons., 1, 100 et 401, note 217; 11, 507, note 236; 111, 364. Scève s'était servi de cette forme dans sa Delie (X111).

PLOURER. Baif, 1, 102.

POUREUX. Baif, 11, 19, 118, 123. «... crainte poureuse. » Rons., VI, 340.

Voy. Baif, v, 411, note 140.

# Eu pour U; U pour Eu

ARMEURE, riment avec heurs. Rons., IV, 166.

ASSEURE, rimant avec heurs. Bell., 11, 487, note 104; avec meurs, Tyard, 81.

AZEUR, rimant avec four. Bell., 1, 353, note 163. CHEVELEURE, rimant avec beurs. Bell., 11, 236.

DEUR. Bell., 1, 327, note 2.

HEUR, rimant avec futur. Bell., 1, 35 et 329, note 24.

MEUR. Mür. « ... raifins meurs, » rimant avec fursurs. Bell., 11, 456. Avec beurs, « ... à ceste beure... l'occasion est meure. » Rons.,

VI, 289. « ... fruits meurs, » rimant avec ie meurs. Tyard, 24.

PREUD'HONNE. Rons., 111, 124.

REUBARBE. Du Bell., 11, 38. ROGNEURE, rimant avec beure. Rons., v1, 280.

SEQUEURE. Secourre, rimant avec albeure. Baif, 1, 300.

SEUR. Sûr. Il rime d'ordinaire avec les mots en sur. Dans Du Bellay (1, 389), et dans Ronsard (111, 251; 1v, 343) il rime avec fœur, dans Ronsard (1v, 347) avec predecesseur, et Tyard (170) fait rimer seure avec meilleure. Néanmoins Belleau, tout en maintenant l'orthographe seur, a fait rimer ce mot avec mur (11, 405 et 486, note 98), et avec créature (11, 236).

VEUE, subst., rimant avec queue. Rons., III, 214; v, 339. Chez

Belleau (11, 377), queue rime avec inconnue ainsi écrit. Voy. sur ce passage, p. 485, note 93.

Les participes des verbes de la troisième conjugaison s'écrivent souvent par su et riment avec des mots en su.

BEU, rimant avec feu. Rons., 1V, 358; VI, 125. CONGNEU, rimant avec venu. Du Bell., 11, 30.

CREU. a... peu à peu Ce fruit par tout le monde est creu. » Bell., I, 74. ESMEU, ESMEUË, esmeu rimant avec seu. Rons., v, 208; esmeuë rimant avec queue. Rons., v, 269.

PEU. « Puis que compter il les a peu, » rimant avec l'adverbe peu. Du Bell., 11, 346.

RECEU, rimant avec feu. Rons., 111, 511.

REPRU, rimant avec un pen. Rons., 111, 329; avec boute-fen, 1V, 258.

VEU, rimant avec aueu. Balf, IV, 133; avec nepueu, Dor., 15; avec feu, Dor., 21, et Rons., IV, 215; V, 328. Veu, rimant avec bien peu, Rons., IV, 164. « ... ausst tost que la taille il eut veuë, » rimant avec queuë. Rons., V, 323.

ABRUVOIR. Rons., IV, 103.

BLUE. a ... eschine blue. » Rons., III, 245, rimant avec teste cheuelue. a ... fleur incarnate ou blue » (v, 84), rimant avec bel ceil qui me tue.

BRUVAGES, Rons., 11, 174.

CHALURBUX, rimant avec froidureux. Balf, 11, 10. Dans la mêmepage, fumeuse rime avec chaleureuse.

DESJUNER. Iod., 11, 126 et 362, note 33.

HURT. Rons., v, 284. Voy. ci-dessus, p. 296.

HURTER. Du Bell., 1, 372; Rons., 111, 24; IV, 231.
MUGLER. Du Bell., 1, 406. Voy. Baff, v, 411, note 140.

PLUVOIR. « ... pluuoit... » Du Bell., 11, 320.

# I pour Oui

EPANI. e ... fleurs épanies. s Rons., VI, 7.

## I pour U; U pour I, Y

RIBAN. Rons., 1, 196; 11, 362; VI, 341. SIBLER. Subler. Rons., IV, 182. Voy. ci-dessus, p. 340.

ALCHUMIE. Du Bell., II, 360 et 559, note 84. MURTE. Voy. ci-dessus, p. 373.

# Ié, Ier pour É, Er

ARCHIER. Balf, 1, 369. Congit. Balf, 1v, 72.

MELIE, MESLIE. « ... cheueux, d'or filé meliez. » Balf, 1, 130.
« Auec les lis les oillets melliez. » Rone., 1, 21 et 385, note 50, on Muret signale ce mot comme vendômois.

Musling (SB). « ... fe mellie. » Bell., 11, 291.

Voy. Baif, v, 411, note 140.

### I muet

CORAL. Du Bell., 1, 103.

NOUALLEUX. Dans les premières éditions de Du Bellay, publiées par Aubert. Voy. Du Bell., 11, 548, note 19.

#### n

Onze. Ronsard élide l's muet devant ce mot: « Les vers communs font de dix à onze syllabes, les masculins de dix, les sœminins d'onze. » v1, 458.

# O pour Eu

PLORER. Baif, 1, 138.

## O pour Ou; Ou pour O

Il faut remarquer que, d'après Ronsard, ce sont les formes en o

qui sont primitives et régulières et les formes en ou qui sont des licences poétiques: « Tu pourras... à la mode des Grecs qui disent obvoua pour évoua adiouster vn u apres vn o, pour faire ta ryme plus riche & plus sonante, comme troupe pour trope, Callioupe pour Calliope, espouse pour espose, chouse pour chose. » v1, 457.

ACCROPI. Accresis rimant avec esis. Rons., v. 299. ASSOPIE, rimant avec Ethiopis. Du Bell., 1, 451. BORASQUE. Baif, 11. 2. CROPE, CROPPE. Bell., 1, 30; Du Bell., 1, 348, 428, 440; 11, 21. CROPIR. « ... cropissoit ... » Rons., III, 212. DOLORBUX. Rons., VI, II. ESPOSE. Epouse. « ... ton espose, » rimant avec chose. Rons., vI, 398. FORMI. Du Bell., 1, 359. FORVOYANT. Iod., 1, 60. LANGOREUX. Bell., 1, 327, note 2. NORRITURE. Baif. 111, 12. PROESSE, rimant avec bardiesse. Du Bell., 11, 100 et 307. RETORNE, rimant avec corne. Balf, 11, 36. RIGOREUX, RIGOREUSE. Du Bell., 1, 45; Rons., v, 173. ROTTE. Route. Rons., 111, 404, rimant avec Grotte; v. 37. SAVORER. Bell., 11, 270 et 482, note 78. SOTANE. Rons., 111, 19. TOFFU, TOFU. Rons., V. 77, 102, 425. TORMENT. Du Bell., 11, 327. TORNER, torne rimant avec morne. Baif, 11, 6; avec capricorne. Tyard, 69, 142. TROPE, TROPPE. Voy. DYTHYRAMBE, ci-dessus, p. 50. Bell.,

TROPE, TROPPE. Voy. DYTHYRAMBE, ci-dessus, p. 50. Bell., 11, 457; Du Bell., 1, 309, 416; Rons., 11, 12 et 465, note 4; 121 et 485, note 59; 320 et 499, note 168; 439 et 506, note 227; 17, 87; v, 42, 67, 213, 214; v1, 457. Dorat (25) fait rimer troupe, ainsi écrit, avec galoppe.

TROPEAU, TROPPEAU. Bell., 1, 327, note 2; Du Bell., 1, 348. Vôtě. Voûté. « ... temple vôté, » rimant avec chant regringolé. Rons., v, 400.

APPROUCHE, rimant avec bouche. Ball, 1, 390.

ARROUSÉR, rimant avec roufe. Du Bell., 11, 3; avec rozés. Du Bell., 11, 59; avec rofés. Rons., v, 346.

ARROUSER. Rons., v, 268.

BORNE, rimant avec retourse. Balf, 11, 10. BOURNANT, rimant avec fe retournant. Balf, 11, 406. CHOUMER. Rons., 111, 17; V, 440. CHOUSE, Rons., II, 173 et 489, note 91; IV, 271, 274; VI, 457. CHOUSETTE. Baif, IV, 29 et 455, note 29. CLOUS. Clos. Rons., VI, 323. COMPOUSER. Compousa, riment avec espousa. Rons., 11, 308. COULONNE. Bell., 11, 472, note 26. COUNIL. Baif, 111, 83, et 378, note 26. COURAL. Rons., 1, 122; v, 317; Tyard, 12. COURSAIRE. Du Bell., 11, 192. Courves. Bell., 11, 388; Rons., VI. 372. Cousts, Coûts. Baif, v, 74; Rons., 11, 74 et 473, note 43. COUSTAU, COUTAU. Bell., II, 301. « Les deux sommetz endurciz De ces blancs contanx d'inoyre. » Du Bell., 11, 317; Rons., v, 33. Court (D'autre). Du Bell., r, 99. DISPOUSER. Difouse rimant avec effouse. Rons., 1v, 334; v, 211. ENCOULURE. Baif, 11, 316. ESPOUREE. Baif, 11, 310. Fousse. Fosse, rimant avec poufe. Rons., 111, 140. FOUYER. Rons., v, 119, 242. FROUMENT. Du Bell., 11, 500. Housts. Hôte, rimant avec il coufe. Belf, v, 44. MOURNE, rimant avec feiourne. Baif, 11, 382. ORNER. S'orne rimant avec s'atourne. Iod., 11, 236. OUFRIR, OUFFRIR, S'OUFFRIR. Beif, 1, 102; V, 132 et 393, note 67; 179 et 395, note 87; Rons., 1, 48 et 390, note 96. OUSTER. Oufe rimant avec coufe. Balf, v, 74. Soufe rimant avec ioufe. Rons., v, 202. POUVRE, rimant avec descouvre. Rons., 11, 208. PROPOUSER. Propouse riment avec espouse. Rons., 11, 264. RECROUCHE. Crochu. « ... faux recrouche, » rimant avec efarouche. Baif, 11, 388. REPOUS, riment avec effour. Rons., 111, 415. REPOUSER. Rons., VI, 200. Rougnon, Rons., v, 31. ROUSBAU. Bell., 1, 185; 11, 481, note 73. ROUSEE, SOULEIL sont signalés comme des mots vendômois par M. l'abbé Froger (p. 105), qui constate qu'ils n'existent que dans les premières éditions, et ont été remplacés dans les sui-

vantes par les formes actuelles.

ROUTISSEUR. Voy. ci-dessus, p. 380. SERPOULLET. Rons., v, 126.

### Oè pour Oi

Voy. Baif, v, 411, note 140.

## O pour Oi; Oi pour O

CHOSIR. Bell., II, 73 et 481, note 73.
THEOGRE, rimant avec beforme. Ball, II, 454; avec vergogne. v, 199.

Voy. Baif, v, 411, note 140.

GROISELIERS. Rons., v, 77. ROIGNER. Balf, 1, 130.

### Oi pour Oui

QUENOILLE. Rons., 1, 195 et 420, note 331.

# Ol pour Ou; Ou pour Ol

SOLDAN (GRAND). Rons.; Blanchemain, 11, 276. L'édition de 1584, suivie par nous, donne Soudan, 11, 348.
SOLDARS. Soudards. Bell., 1, 349, note 146; Du Bell., 11, 570,

note 163.

Fol. S'emploie d'ordinaire devant une voyelle. Baif s'en sert également devant une consonne. « C'est estre sol que d'estre sage Selon raison contre l'usage. » v, 9. « A un sol ton doigt n'abandonne. » v, 83.

L'1 s'est vocalisée.

SOUDE, SOULDE. Rons., IV, 126 et 390, note 51; 340 et 417, note 121.

## On pour O, Oi

BESONGNE, rimant avec empongue. Rons., 1v, 285.
CHARONGNE. Voy. ci-dessus, p. 430.
CONGNER. Rons., 11, 373.
HONGNER. Hongue, rimant avec Mignonus. Du Bell., 1, 172 et 493, note 99.
RONGNE. Du Bell., 1, 437.
RONGNER. Rons., 11, 374.
RONGNONS. Rons., v, 214.

### On pour Ou; Ou pour Om, On

AUTONNE, rimant avec retourne. Rons., vi, 214.

ANOUCELER (S'). Bell., II, 457 et 483, note 83.
BOUBANCE. Rons., IV, 352.
GOUFLE. Gonfie, gonfié. « ... troupeau gras & gonfie de lait. »
Bell., II, 258 et 482, note 76.
MOUCEAUX. Bell., II, 348 et 483, note 83.
POUPE. Pompe, rimant avec troupe. Rons., V, 7.

## Ou pour Au

Voy. Baif, v, 411, note 140.

# Ou pour U

FLOURT. Baif, 1, v.
FOUIR. Fuir. Fouist. Tyard, 185, rimant avec s'éuasouist.
HARQUEBOUZE. Rons., v, 32.
POULPITRE. Rons., v1, 237.
SOURGEON. Bell., 1, 327, note 2; Baif, v, 11 et 386, note 3.

### Oua, Oue pour Ua

Souber, Souave. « Souëue alène. » Baif, 1, 245. « ... souesues

odeurs. » Bell., II, 300. « ... odeur souesue... » 310. « Souësue balaine. » Du Bell., I, 89. « ... souaue odeur... » Rons., III, 292; « ... souaue steur. » 415.

### Ouer pour Oir

MIROUËR. Rons., 1, 78, 279, 293; 1v, 315. PRESSOUER. Rons., 11, 41; 111, 318. TIROÜERS. Voy. ci-dessus, p. 382.

# U pour O

BRUNCHER. Baif, 1, 285.

DECRUCHER. Baif, v, 139 et 394, note 77.

FRUMENT. Du Bell., 1, 359.

PRESUMPTION. Du Bell., 11, 342.

PRESUMPTUBUSE, rimant avec fumptuenfe. Rons., 11, 376, 392.

TUMBE (MA), rimant avec y tumbe. Du Bell., 11, 323.

TUMBERU. Du Bell., 11, 350.

TUMBER. Baif, 1, 291.

VOLUNTEZ. Du Bell., 11, 28.

## U pour Ou

BUFFON. Du Bell., 1, 318 et 501, note 167. BUILLON, rimant avec éguillon. Baïf, v, 68. ENTHUSIASMB. Voy. ci-dessus, p. 78.

# U pour Ui;

Voy. Bail, v, 411, note 140.

### Ui pour U

LUICTE, LUITE, LUITTE, LUYTE. Du Bell., 11, 310 et 555, note 63. Tyard, 36. Voy. ci-dessus, p. 302. LUITANT. Rons., v, 162.

### U muet

Annel. Tyard, 156.

H

#### CONSONNES

### B pour P; P pour B

DOUBLE, rimant avec couple. Rons., v, 306. Voy. Balf, v, 412, note 140.

# B pour U

CHAMBRE, pour chamere. Voy. TILLER, ci-dessus, p. 398.

## B muet

OBIRTTER. Iod., 11, 162.
OSCUR. Baif, 11, 100.
OSCURTE. Baif, 1, 393.
SUTIL, SUTILE. Baif, 11, 11 et 464, note 6; IV, 180; Bell., II, 477, note 67; Rons., IV, 115.
SUTILEMENT. Rons., 1, 59, édit. Blanchemain. Ce texte n'est pas celui de l'édit. de 1584 suivie par nous.

Voy. Baif, v. 411, note 140.

## C pour Ch; Ch pour C

CAMP pour champ. « ... camp de bataille. » Rons., 111, 70. ESCARCE. Escharce, chiche. Rons., 11, 432 et 506, note 224.

EMORCHE. Amorce. Baif, v, 40 et 388, note 26.

# Ch pour Qu; Qu pour Ch

BECHÉE. Rons., 11, 356 et 502, note 188; v, 301; v1, 375.
BOURRACHE, BOURRASCHE, bourrasque. Rons., 111, 47; v, 125.
SCHELETTE. Squelette. Rons., v1, 300.

ROQUET. Rochet. « ... roquet retrouffe. » Rons., v1, 126. « ... roquet blanchiffant. » 208.

# Cle pour Que

DEMONIACLE. Démonisque. Rons., 11, 139.
MANICLES. Maniques. Voy. ci-dessus, p. 147.
TRIACLE. Trisque, thérisque. Rons., 111, 523.

### C must

ARC. Art. Bell., 1, 353, note 165. Voy. Luc et Nic.

Aspet. Baif, 11, 460.

Boucs, rimant avec tous. Rons., 111, 362, et avec nous. v1, 323.
CHILDERI. « ... l'autre est Childeri, Theodoric l'autre en delices nourri. » Rons., 111, 166.

Espics, rimant avec inutils. Rons., 111, 371.

GRECS, GRECZ, rimantavec feeres, feerez. Du Bell., 1, 144; 11, 6, 37; avec apres, Rons., 1, 128; 111, 15; 1V, 234; V, 64; avec forets, Rons., V, 166. Ecrit gres dans le milieu d'un vers. Rons., V1, 369

Digitized by Google

Ī

INFAIT, INFET. Baif, 11, 439; 1V, 346 et 464, note 117; Iod., 11, 198; Rons., 111, 117, 152; IV, 273; V, 116. Infedes, ainsi écrit dans un passage de Baif (IV, 400 et 468, note 141), n'en rime pas moins avec traittes; chez Tyard, au contraire (p. 132), infade rime avec feds.

Luc. Luth. Bell., 1, 326, note 2. Voy. Arc et Nic.

MAMELU, MAMMELUS. Rons., v, 114, 205. Mameluc, Mameluque, dans Nicot.

Nic. Nid. Bell., 1, 326, note 2. « ... fait fon nic... » Rons., 11, 440 et 506, note 228. « ... fait fon ni. » VI, 150. Voy. Arc et Luc.

OBIRTER. Iod., 11, 162.
OTTROYER. Rons., 111, 36.
RANC. Rang. Rons., 111, 23.
RESPET. Tyard, 117. Voy. ci-dessus, p. 440.
TURCS, rimant avec Lemurs. Rons., 1v, 228.

Voy. Balf, v, 411, note 140.

# D pour T

MEURDRE. Rons., 1v, 282.
MEURDRIER. Iod., 1, 52 et 313, note 14.

#### D muet

AJURER. Baif, 1, 193 et 410, note 102; 111, 250.
AMIRABLE. Baif, 11, 384; 1V, 332 et 468, note 106.
AMMONESTER. Du Bell., 1, 357.
AVERS. Rons., V, 180.
AVERSAIRE. Du Bell., 1, 229 et 496, note 115.

# F pour U

Neuriesme. Rons., 1, 279.

#### F muette

ABORTIS, rimant avec inutis. Rons., 11, 136 et 487, note 70. APPRENTIFS, rimant avec petits. Rons., 111, 345.

BREFS, rimant avec efchets. Rons., v, 79.
CRAINTIPS, rimant avec petits. Rons., IV, 350.
FAITIPS, rimant avec petits. Rons., v, 73.
IUIPS, rimant avec conduits. Rons., III, 171.
LASCIPS, rimant avec fouris. Rons., IV, 176.
NEUFS, rimant avec eux. Rons., IV, 177.
RETIPS, rimant avec Gentils. Rons., IV, 270.
TARDIS, rimant avec burdis. Rons., IV, 297.
VIFS, rimant avec acquis. Rons., IV, 338.

Voy. Baif, v, 411, note 140.

# G pont C

NEGROMANT. Baïf, IV, 411.
SEGRET, SEGRÉS. Bell., 1, 208; 326, note 2.
SEGRETAIRE. Bell., 1, 326, note 2; Baïf, IV, 10 et 452, note 6.
SEGRETTEMENT. Rons., VI, 344.

Voy. Baif, v, 412, note 140.

# G pour Z

BIGEARRE. Bell., 1, 67 et 326, note 2, où il est imprimé, par erreur, bigarre, ce qui a donné lieu à une remarque inexacte.

#### G dur

CARGUE. Charge. Iod., 11, 259. INTERROGUEZ. Du Bell., 1, 35.

Dans l'édition originale des Odes d'Anacresse, publiée en 1556, Belleau a donné au g le son dur devant une voyelle sans qu'il fût suivi d'un ».

VAGE, VAGEMENT. Bell., 1, 326, note 2.

Ronsard semble avoir quelquesois agi de même :

GIRLANDE. Rons., IV, 378, note 9.

#### G muet

Anneau. « ... ceux que l'Anneau rafisse. Rons., vi, 247.
Boulongne, rimant avec colonne. Rons., vi, 210.
Condine. Baif, 111, 246.
Dine. Baif, 1286 et 469, note 54; 111, 151 et 379, note 38;
digne rimant avec bymne. Rons., 11, 145; digne rimant avec
Hymne, 1v, 268 et 299; dines rimant avec Commines, v, 290.
Indine. Rons., v, 305.

MALINE. Rons., 111, 322.

POULONNE, rimant avec colonne. Rons., IV, 259.

Poulonnois. Rons., IV, 259.

SINAL. Bell., 1, 326, note 2.

SINE, rimant avec s'incline et avec mine. Rons., v, 159; v1, 368.

#### H

Ronsard nous dit, dans son Art poètique (v1, 455): « L'b quelquesfois est marque d'aspiration, quelquesfois non, » et il accompagne cette déclaration d'exemples conformes à notre usage actuel, mais il ne nous dit rien des règles suivies de son temps; comme elles n'étaient pas très fixes, les poètes ne se génaient guère pour s'en écarter, comme on peut le voir par les passages qui suivent.

# H aspirée

HARMONIE. « La harmonie aux doux concens nourrie Des fept accords... » Tyard, 20.

HARQUEBUSE « Harquebusier, qui porte la barquebuse. » Rons., 111, 17. Note marginale.

HORRIBLE. « Et en burlant d'vne horrible vois. » Rona., v, 76.

### H non aspirée

HEROS. « Ceft Heros... » Baif, v, 214 et 397, note 108. « ... tent d'Heros, Rons., v1, 215.

Conformément à l'orthographe ancienne, l'b non aspirée n'est quelquefois pas écrite :

AMEÇON. « Ainfi is fais vm ameçon. » Iod., 1, 27. Voy. Baif, v, 412, note 140.

#### H supprimée

CERCHANT. Rons., VI, 310.

#### L monillée

Souvent une syllabe contenant une l simple rimait avec une l mouillée, comme : gentille et inutile (Iod., 11, 116 et 362, note 29), et, dans ce cas, on téchaît de rendre la prononciation des deux mots aussi analogue qu'il était possible. Quelquefois on supprimait la double l pour que le rapport fût plus frappant, et l'on écrivait par exemple : vile et famile (Rons., v, 190), mais, plus habituellement, on doublait l'l des deux côtés : inutilles rimait avec cheuilles. Rons., v, 78, et fertille avec gentille. Rons., v, 138.

#### L muette

CHEVEUL. Cheveu. Rons., 11, 365 et 502, note 193; 111, 236.
CRUEL. Cruels on cruez (édit. de 1617), rimant avec continuez.
Rons., VI, 51, 52.

FERTIL, rimant avec il. Iod., 11, 249.

Fusil, Fuzil, rimant avec fubtil. Rons., v, 202, 374.

GENTIL, rimant avec subtil. Rons., 111, 469; avec infartil. 470. INUTIS, rimant avec abortis. Rons., 11, 136 et 487, note 70.

OUTILS, rimant avec fubtils. Rons., IV, 340; avec instils. V, 262.
PERIS. Périls. Rons., II, 393; III, II; perils, rimant avec Eris.
Rons., V, 64; perily, rimant avec aprity. Rons., VI, 391.

Qui. Pour qu'il. Baif, IV, 136 et 456, note 41; Bell., 1, 327, note 2; 355, note 176; Iod., 1, 21 et 312, note 9; 215 et 316, note 39; 318, notes 42 et 43; 319, note 47. Voy. Baif, v, 411, note 140.

SEULS, rimant avec eux. Rons., IV, 350; V, 371.

Sourci (LE GROS). Iod., 11, 206.

Souquenie, rimant avec garnie. Rons., 111, 401.

# N supbonique

AINSIN. « Ainfin Endymion foil toufiours ton amy. » Rons., 1, 149 et 412, note 272.

N pour M

Voy. Baif, 412, note 140.

N finale

HYMBN, écrit bymene et rimant avec peine. Rons., VI, 421.

Q pour G

BAQUETE. Baif, IV, 182 et 457, note 56.

R surabondante

CHAUDRIERE. « Teintures & chaudrieres. » Rons., v1, 483. ROSART (VINAIGRE), rimant avec pert. Rons., v, 77.

R diplacie

Esprevier. Rons., vi, 375.

R pour S

MARSEPAIN. Rons., V, 319.

R muette

ACCORT, rimant avec fot. Bell., 11, 407 et 486, note 99.

BROUILLAS. Forme ancienne. Baïf, 11, 10; Du Bell., 1, 433; Rons., v1, 194.

CHARGE, rimant avec menage. Baïf, 1v, 144 et 456, note 46.

FIER, rimant avec olivier. Iod., 11, 170.

HUMBURS, rimant avec craus. Iod., 11, 117 et 362, note 30.

INDE. Indre. « ... la Roche de Post fur l'Inde. » Rons., v, 273.

PARS (DE TOUTES), rimant avec les pas. Rons., 111, 433.

PROPEMENT. Du Bell., 11, 546, note 8.

Dans les finales en er, les poètes de la Pléiade semblent n'avoir pas prononcé l'r. « En quelques provinces de France, dit Lancelot, principalement vers la Loire, et dans le Vendômois, d'où étoit Ronsard... l'on prononce mer, enfer, Jupiter avec un e fermé, comme aimer, triompher, assister. » Voy. Thurot, 1, 56.

REMPARS, rimant avec foldats. Rons., v, 25.

SERT, rimant avec fait. Bell., 11, 407 et 486, note 99.

TARGE, rimant avec fruitage. Baif, 11, 339 et 470, note 58.

TERROY. Du Bell., 1, 387; 11, 300; Rons., 1v, 280.

ULLER. Voy. ci-dessus, DIALECTES, p. 352.

VELOUS. Rons., v1, 364.

Voy. Baif, v, 412, note 140.

## SS pour Ch

DESSIRER. a ... te prit à la jaquette, Et te la deffira... » Baif, III, 22.

# S pour X

AJAS. Rimant avec Pallas. Rons., v1, 247.

#### S muette

DETINE. Balf, IV, 124 et 455, note 38.

IRIS. « ... couleurs d'Iris, » rimant avec pourris. Rons., V, 116.

PATOURBAU. Balf, IV, 149 et 456, note 47.

RETRAINDRE. Du Bell., I, 45.

RATREINT. Balf, 1, 34.
SOUTRAIT, SOUTRAITTB. Balf, 1, 125; 11, 366. Voy. Baif, v, 412, note 140.

T pour P

JUILLET. Julep. Bell., 17, 363 et 483, note 86.

#### III

# MODIFICATIONS INTRODUITES DANS LE NOMBRE DES SYLLABES

# Suppressions.

Ronsard, dans son Art poetique (VI, 456), conseille la fréquente suppression de l'e final. « ... fauf le iugement de nox Aristarques, tu doibs ofter la derniere e sominine, tant de vocables singuliers que pluriers, qui se sinssent en es, & en es, quand de sortune ilz se rencontrent au milieu de ton vers... Autant en est des vocables terminex en ous, & us, comme rous, ious, nus, vunus, & mille autres qui doiuent receuoir syncope & apocope au milieu de ton vers. Si tu veux que ton poème soit ensemble doux & sauoureux: pour ce tu mettras rou', iou', nu', contre l'opinion de tous nox maistres qui n'ont de si pres adussé à la perfection de ce mestier... Tu sincoperas aussi hardiment ce mot de comme, & diras à ta necessité com'. Ie voy en quelle peine souuent on se trouue saute de couper la lettre e sinale de ce mot comme. »

AY'NT. « C'est abus que les Dieux autresois ay'nt aimé. » Rons., v, 17.

BRUT. « Quelque brut saunage ou champestre. » Baif, 11, 399.

COMMAND'. « ... t'y command' » rimant avec se repent. Rons., 11, 432.

ERRANT'S. « Les poindes de fen errant's. » Du Bell., 1, 151.

Fantastiq'. « Vn discours fantastiq'... » Rons., vi, 267.
Nonchalant'. « Fiere, dure, rebelle, & nonchalant' d'aimer. »
Rons., vi, 12.
Pilot. « ... ieunes Pilots... » Rons., v, 377.

Pot. Du Bell., 1, 396.

ROU'. « ... la rou' continuelle. » Rons., 1, 145 et 411, note 266.

SERGENT'. « La peur... Sergent' de leur commission. » Rons., 11,
270 et 494, note 132.

SUPPLI' (JE TE). Rons., 1V, 178.

L's final est aussi très souvent supprimée, soit à la fin des prouoms, soit à la première ou à la seconde personne des verbes.

ELLE', ELL'. « ... à l'heure qu'elle' alloient. Rons., IV, 174. « Ell' auoyent... » V, 339.

ASSEMBLE', rimant avec ensemble. « ... tu assembl'. » Rons., 1v, 187. OUTRAGE', rimant avec avantage. « .... fe plus tu nous outrage'. » Rons., v1, 279.

REQUIER'. « Cruel me fuis, & requier' vostre grace. » Du Bell., 1, 94. SEMBLE'. « ... tu semble' au Phalange... » Rons., v1, 6.

Ronsard conseille l'élision de la voyelle i (vI, 455): « n'à ceux cy, n'à ceux là »; elle a du reste été fréquemment pratiquée: « s'elle... » Baïf, I, 100; « s'aucune, » II, 192; « ... s'un Roy... » Rons., II, 266; « ... s'on vouloit, » 345; « ... s'encore, » IV, 172; Ronsard ajoute: « Quant tu mangerois l'o, l'v, pour la neceffité de tes vers, il n'y auroit point de mal, à la mode des Italiens ou plustot des Grecs qui se seruent des voyelles, & distongues, comme il leur plais & selon leur neceffité. » Baïf a dit: « ... s'amour » pour son amour. I, 125.

Les suppressions ont lieu très souvent dans le corps des mots; Ronsard les conseille en ces termes (vi, 457): « Tu accourciras... (ie dis en tant que tu y feras contraint) les verbes trop longs: comme don'ra, pour donnera, faut'ra pour fautera. »

A'moit, pour animoit. Rons., 11, 422 et 505, note 218. Artez, pour arrètez. Baif, 11, 333 et 469, note 57. Assom'resse, pour assommeresse. Rons., 1v, 288. Atlage. Baif, 11, 136.

A'vous, Avous, pour acez-cons. Baif, 111, 230; Iv, 34; Du Bell., 1, 232 et 496, note 117; 11, 125 et 549, note 25; 374 et 560i note 87; Rons., 1, 17 et 384, note 45. Vaugelas s'exprime ains, à propos de cette locution : « On dit communément en parlant :

auons dit, auons fait, mais auons ne s'écrit jamais. » (Remarques, éd. de 1647, p. 88.)

BAND'ROIT. Rons., II, 422.

BAUDRIER, ier ne comptant que pour une syllabe. Baif, 11, 28 et 465, note 11; Rons., 111, 72, 428.

BOUCLIER, ier ne comptant que pour une syllabe. Baïf, 111, 124 et 379, note 35; Iod., 11, 220; Rons., v, 190. Conformément à cette prononciation, les poètes de la Plésade ont souvent écrit, comme dans l'ancien français, BOUCLER. Du Bell., 11, 22, 24; Rons., 36 et 472, note 36; 111, 451; v, 313; ou BOUCLAIR, 111, 13, 49, 198, 497; v, 29.

CALFOURCHONS. Rons., v, 63.

CHARTIER, pour charretier. Du Bell., 11, 232.

COUDRIER, ier ne comptant que pour une syllabe. Rons., 1, 168 et 416, note 304; 111, 423, 430; V, 168.

Cource, te, pour courrouce. Tyard, 157. Voy. ci-dessus, p. 244.

COURCER (SE). Voy. ci-dessus, p. 244.

Cuntt, pour cueillit. Baif, 11, 314.

DEMOU'RA, pour demourera. Du Bell., 1, 379 et 504, note 206.

DESFIROIS (JE). Rons., 1, 278.

DON'RAY, DONRAY, DON'RA, pour donneray, donnera. Baif, v, 282; Bell., 11, 97 et 486, note 97; Rons., 11, 469, note 19; 111, 63; v1, 457.

Durts. Rons., vi, 172.

ENCOMBRIER, ier ne comptant que pour une syllabe. Voy. cidessus, p. 263.

ENFANTRONT. Rous., 1V, 181.

ENVLOPOIR. Baif, IV, 400.

ESTOURDIMENT. « ... vn eftourdiment tout le cerueau luy ferre. »
Rons., IV, 170.

FAINEANT, FAY-NEANT, FAYNEANT, ne comptant que pour deux syllabes. Baif, 11, 396 et 470, note 60; 111, 79 et 387, note 79; 1V, 25 et 452, note 9.

FLEAD, ne comptant que pour une syllabe. Iod., 11, 192; Rons., 111, 151; 1v, 176; v, 392; v1, 152.

FORTERESSE écrit soit ainsi, soit FORT'RESSE, ou FORTRESSE, mais ne comptant toujours que pour trois syllabes. Baïf, 11, 149 et 467, note 37; 111, 208 et 385, note 60; 309 et 387, note 80; Rons., v, 271. Belleau lui donne quatre syllabes: « Mais toute leur fortereffe » (1, 92).

GARDRAS (Tu te), pour garderas. Baif, 111, 217 et 385, note 62.

```
GROIN, ne comptant que pour une syllabe, Rons., IV. 846.
TARTIERE. « El fans iartiere à mes genous. » Rons., 11, 457.
Jou'RA. Rons., v, 142.
LAIRRAY, LAIRROIT, LAIRROIENT, LAIRROYENT. Baif. 1.
   409, note 89; Iod., 11, 44, 149, 187.
LEVRIER, ier ne comptant que pour une syllabe. Rons., 111, 92;
   v, 40, 323.
Lou'RA. Rons., 11, 412.
MANI'RONT. Rons., IV, 182.
MENESTRIER, ier ne comptant que pour une syllabe. Rons., 11.
   36 et 469, note 22.
MEURDRIER, MEURDRIERE, ier ne comptant que pour une
   syllabe. Iod., 1, 52, 132 et 313, note 14; Rons, 111, 161; v. 66,
   95. 265.
MEURTRIER, MEURTRIERE, Comme le précédent, Rons., v.
   277, 317.
Monstr'ay (Je te). pour monstrerai. Rons., 111, 138. a ... que
   Dien monft'ra ... » Baïf, 11, 256.
NI'ROIT. Rons., II, 293.
OBSCURTA. Baif, 1, 54; 11, 20; Rons., VI, 381.
OUVRIER, ier ne comptant que pour une syllabe. Baif, 11, 5 et
   464, note 4; IV, 353 et 464, note 121; Bell., 11, 424 et 487,
   note 102; Du Bell., 1, 465; 11, 94, 173, 236; Iod., 11, 187;
   Rons., 111, 234, 428.
PAQU'RETTE. Rons., VI, 249.
PEUPLIER, ier ne comptant que pouru ne syllabe. Du Bell.,
PORTRA, POTR'RONT. Baif, 11, 99, 287 et 469, note 57.
REAUME, pour royaume. Rons., v, 68.
REDÓNRA, pour redonnera. Rons., 11, 404.
REGARDRONT. Baif, 11, 6.
R'ENT'RA, pour renirera. Rons., v. 403.
Ru'ray. Rons., vi, 186.
SANGLIER, ier ne comptant que pour une syllabe. Rons., III,
   327; IV, 31, 342. Il est souvent écrit SANGLER. Rons., 1, 112
   et 403, note 235; III, 45, 54; IV, 67; V, 40.
SCAVOUS, SCA'VOUS, pour scavez-vous. Baif, IV, 58; Du Bell.,
   11, 334 et 556, note 67.
Souv'RAIN. Rons., v, 77.
S'RIZOLLES. Cerisolles. Rons., v, 266.
STE, pour ceite a ... ste Tais. » Baif, IV, 123 et 455, note 37.
```

a... A'bomme... » 129. Defleure, de cette heure, 178 et 457, note 54. Afleure. Voy. ci-dessus, p. 356.

TAPTAS. Rons., v, 415.

Tourt'RELLE. Rons., v, 168.

Traison, Trayson. Baif, v, 122; Du Bell., 1, 272 et 499, note 154; Rons., v, 241; v1, 6.

VOUDRIEZ. En deux syllabes. « Puis voudriez-vous, ingrate, abendonner la France? » Ce texte, qui est celui des anciennes éditions et de 1623 (p. 912), est modifié dans celle de 1584 que nous suivons. Voy. 1v, 63.

Vou'na. Rons., 11, 412.

Voy. Baif, v, 412, note 140.

Souvent des mots usuels que leur longueur rendait difficiles à placer étaient remplacés par des synonymes archaïques plus courts; c'est ainsi qu'AUTON (Rons., IV, 315 et 417, note 118) se substitue à Automne; DESPOIR (Baif, II, 210; V, 396, et ci-dessus, p. 250) à désespoir, EMPRISE (Rons., II, 377, et ci-dessus, p. 262) à entre-prise, et FESTIER à festoyer.

FESTIER, FETIER. « Festie, pour sestoye: licence, ou mot du pays, » dit Cl. Garnier, à propos de l'avant-dernier exemple rapporté ci-dessous. « Ayant une bande bonorable De mes amis à sestier. » Ball, III, 264. « Nul ne tient ny meilleure table Ny plus longue pour sétier L'amy qui luy plest de prier. » IV, I36. « Recenant une Reine bonneste, Qu'anecque triomphante seste Meziere gaye sestia. » v, 247. « ... ioyeux les sestie De viande de porc & de chèure rossie. » Rons., IV, 79. « Se sestioient Pun l'antre... » 293. « ... les vius dont l'ancienne Memphienne Festia le mol Romain. » v, 223. « Le Prince toutesois qui librement sestie, Ne s'en offense point... » 363. « Vomit sa malice contre moy, qui l'anois chery & sestié deux ou trois sois à mon logis. » vi, 441.

Les poètes retranchaient parfois la voyelle initiale d'un mot. Belleau a dit dans la première édition de ses Odes d'Anacreon « Fidelle my » pour Fidelle amy (1, 327, note 2).

Enfin ils choisissaient naturellement, parmi les différentes formes des noms propres, celles qui leur étaient le plus commodes; c'est ainsi que dans ses Amours (1, 90), Ronsard dit : Déle, pour Déles. Voy. ci-après, tome II, Noms propres.

### Allongements.

Aïne. Avec diérése. Baif, 1, 312; 11, 159.

APPENDEROIS. Rons., 1, 35. L'allongement que fait ici Ronsard est contraire à une déclaration formelle de son Abregé de l'Art postique, où il dit (vI, 457): « Tu n'allongeras point (les verbes dont les infinitifs se terminent en e) & ne diras prendera pour prendra, mordera pour mordra. »

CHAUDERON. Baif, 1V, 246.

DERNIER, ier comptant pour deux syllabes. Rons., v, 310.

EPELUCHER. Du Bell., 11, 409.

Horologe. Rons., v, 182.

HOUBELON. Rons., 111, 363.

LARBCIN. Rons., 11, 204.

PERDRIAU. Bell., 1, 234 et 352, note 160, et aussi PERDREAU, comptant pour trois syllabes. Iod., 19 et 312, note 8.

RECEVEREZ. Rons., 1, 180.

REGELICE. Voy. ci-dessus, p. 374.

RESPONDEREZ. Rons., VI, 10.

Soupeçon. Baif, 1v, 310.

Sourpelis, Sourpely, Surpelis. Surplis. Du Bell., 11, 177; Rons., 111, 372; v, 23, 413; v1, 249, 324.





#### ORTHOGRAPHE

U XVI e siècle, deux systèmes orthographiques non seulement différents, mais diamétralement opposés, s'efforcent de prévaloir :

Les érudits, se préoccupant uniquement de faire ressortir l'origine des mots, en conservent avec un soin jaloux toutes les lettres étymologiques, et poussent parfois le zèle jusqu'à en ajouter d'imaginaires; les réformateurs, faisant sans hésitation table rase de tout ce qui les a précédés, s'appliquent à peindre aux yeux avec exactitude les sons que perçoivent leurs oreilles.

Parmi ces derniers, celui dont la doctrine paraissait avoir le plus de chances de réussite était Louis Meigret. Il avait publié en 1542 un ouvrage intitulé: Traité touchant le commun vsage de l'escriture françoise; auquel est debattu des saultes & abus en la vraye & ancienne puissance des lettres; il s'y mon-

tre partisan déterminé de l'orthographe phonétique. « Puis que les letres, dit-il, ne font qu'images de voix, l'escriture deura estre d'autant de letres que la prononciation requiert de voix; si elle se treuue autre, elle est faulse, abusiue & damnable. »

Il semble au premier abord que cette doctrine n'était pas de nature à séduire les poètes de la Pléiade, qui, charmés par l'antiquité, auraient dû avoir le respect de l'étymologie. Mais leur génie épris des nouveautés se laissa convaincre, non toutefois au point d'adopter prématurément une innovation qui aurait pu nuire au succès de leur œuvre. Ils comprirent avec un instinct fort délicat que, sous peine de voir échouer leurs audacieuses tentatives, il fallait se montrer prudents et réservés à cet égard, et que, dans notre pays, les révolutions qui ont le moins de chance de réussir sont celles qui s'en prennent à l'alphabet.

Du Bellay nomme Meigret en deux endroits de sa Deffence de la Langue françoise; après avoir parlé sommairement de l'orthographe (1, 47), il ajoute: « pour ce que Loys Mégret, non moins amplement que doctement a traité cete partie, Lecteur, ie te renuoye à son Liure. »

Dans l'avis Au Ledeur qui termine l'ouvrage (1, 64), il nous explique pourquoi il n'a pas mis en pratique les doctrines qu'il approuve : « Quant à l'Ortographe, i'ay plus fuiuy le commun & antiqu' vsaige que la Raison : d'autant que cete nouuelle (mais legitime à mon iugement) façon d'ecrire est si mal receue en beaucoup de lieux, que la nou-ueauté d'icelle eust peu rendre l'Œuure, non gueres de soy recommandable, mal plaisant, voyre contemptible aux Lecteurs.»

Il répète et accentue la même affirmation dans l'avertissement de l'Olive (1, 79). Après s'être étendu sur la diversité du goût du public, il termine ainsi : « C'est encor' la raison pourquoy i'ai fi peu curieusement regardé à l'orthographie ;, la voyant auiourdhuy aussi diuerse qu'il y a de sortes d'ecriuains. I'appreuue & louë grandement les raisons de ceux qui l'ont voulu reformer : mais voyant que telle nouueaulté desplaist autant aux doctes comme aux indoctes, i'ayme beaucoup mieulx louer leur inuention que de la suyure : pource que ie ne say pas imprimer mes œuures en intention qu'ilz seruent de cornetz aux apothecaires 2. »

En 1552, lorsqu'il publie Le Quatriesme Livre de l'Encide (1, 503, note 201), il paraît plus décidé que jamais à ne se point laisser gagner par les doctrines nouvelles; après avoir déclaré qu'il n'est pas fort entêté de ses opinions, il ajoute (1, 337): « C'est encor' la raison, qui m'a faict si peu curieusement regarder à l'orthographie, que ie n'eusse laissée à la discretion de l'imprimeur, si ie n'eusse preseré l'vsage publiq à ma particuliere opinion, qui n'a telle auctorité en mon endroict que pour si

- 1. Cette forme est la plus ancienne et la plus régulière. (Voy. cidessus, p. 92.) C'est aux novateurs que le Quintil Horatian attribue le mot orthographe. Il combat « la paradoxe Orthographie (qu'ilz appellent Orthographe). » Du Bell., 1, 476, note 1.
- 2. Les réformateurs de l'orthographe enx-mêmes sentaient le danger d'exposer leur doctrine dans une écriture rebutante. Ramus, après avoir publié en 1562 sa Gramere dans son orthographe, la réimprime en 1572 à deux colonnes, l'une en orthographe ordinaire, l'autre en orthographe réformée, et il expose ainsi les raisons du parti qu'il a pris (p. 55) : « DISCIPLE. Et dia seroit il possible de representer quelque eschatillon de ceste nouvelle draperie à nos marchants, afin quils en deliberassent? PRECEPTEVR. Ouy bien en ce mesme deuis, cest que nos propos soient escripts vis a vis : icy en lescripture Grammairiene, la en la façon vulgaire : come voyes que les imprimeurs font ordinairement es liures translates en opposant loriginal a sa translation. Or sus de par Dieu, que ce parangon soit mis en auant, comme vng tableau de quelque Apelles, pour esconter derriere le rideau le iugement des passans. Car ie ne doubte point que pour le commencement ils ny trouvent bien a redire & aux pieds & a la tefte. »

peu ie me veuille declarer partial, & conuoiteux de choses nouvelles. »

Ronsard, plus absolu par caractère, et plus décisif en sa qualité de chef d'école, était porté à mettre en usage la réforme de Meigret, mais il en fut empêché par ses disciples et surtout, suivant toute apparence, par Du Bellay lui-même. Il dit en tête de ses Odes (11, 478, note 45): « l'auoi deliberé, lecteur, suiure en l'orthographe de mon liure, la plus grand part des raisons de Louis Meigret, homme de sain & parfait iugement, qui a le premier osé desseiller ses yeus pour voir l'abus de nostre écriture, sans l'auertissement de mes amis, plus studieus de mon renom, que de la uerité : me paignant au deuant des yeus, le vulgaire, l'antiquité, & l'opiniatre auis de plus celebres ignorans de nostre tens: laquelle remontrance ne m'a tant sçeu epouanter, que tu n'i noies encores quelques merques de ses raisons. » Il promet d'être plus hardi « à la seconde impression » (1, 480), mais ce sut le contraire qui arriva; lorsqu'elle parut la mode n'était plus à la réforme orthographique, et Ronsard, en poète opportuniste épris du succès, s'empressa de revenir complètement à l'ancien usage.

Il en fut du reste à peu près de même pour tous les poètes de la Pléiade. Belleau qui, en 1556, dans la première édition de sa traduction des Odes d'Anacréon, avait adopté un système assez rapproché de celui de Meigret (1, 326, note 2), en a changé dans les éditions suivantes.

Baïf, au contraire, s'efforça d'inaugurer, en 1574, dans ses Étrénes de poézie fransoeze an vers mezurés, et plus tard dans ses traductions du Pfaultier et dans ses Chanfonétes (v, 297-382), une orthographe phonétique toute nouvelle, beaucoup plus hardie que celles qui avaient été imaginées jusqu'alors, et qui nous a été fort utile pour éclaircir certains problèmes relatifs à la prononciation. Nous n'avons pas à re-

venir ici sur ce système de Baïf que nous avons analysé précédemment (v, p. 410, note 140). Remarquons seulement que cette expérience radicale a pleinement justifié les craintes manifestées par Du Bellay, car à l'exception des Étrênes de poérie fransoese, toutes les œuvres de Baïf écrites dans sa nouvelle orthographe sont demeurées manuscrites.

Les poètes qui, comme Du Bellay et Ronsard, jugeaient favorablement les théories de Meigret, avaient beau ne les point adopter dans l'intérêt de leur popularité, ils en gardaient toujours quelque chose.

Lorsque Du Bellay dit (1, 64): « ... i'ay plus suiuy le commun & antiq' vsaige que la Raison, » le Quintil Horatian proteste, non sans motif, et lui répond arrogamment : « Tu as faict ce que dis ne faire. » (Du Bellay, 1, 488, note 74).

Du reste, dès le début de sa critique, qu'il commence en blâmant la manière dont Du Bellay a écrit Deffence, premier mot de son titre, le Quintil Horatian indique très nettement où en était alors cette grosse question de l'orthographe: « ... le proces en est encore pendant: les vns suyuans la raison, les autres l'vsage, les autres l'abus: autres leur opinion & volunté; & toutessois non constans & de mesme teneur, mais dissemblables entre eux, voire à eux mesmes, comme toy en ton œuure. » (Du Bellay, 1, 476, note 1). Puis il énumère les contradictions orthographiques de Du Bellay, et les altérations qu'il fait subir aux mots pour faciliter ses rimes.

Quant à Ronsard, nous venons de le voir, il reconnaît luimême qu'il a conservé dans sa manière d'écrire « quelques merques » des « raifons » de Meigret. Il ne faut pas seule-

1. Voy. Baïf, v, 414, note 142. Il faut mentionner les semmes 1-Lx v I et quelques extraits publiés sous ce titre: Jean-Antoine de Baïfs Psaultier... zum ersten mal berausgegeben von D' Ernst Job. Grotb. Heilbronn, Henninger, 1888, in-12. Vol. 9 de Sammlung französischer neudrucke berausgageben von Karl Vollmöller.

ment entendre par là qu'il a écrit certains mots suivant les règles anciennes, certains autres conformément à la réforme de Meigret. « Si, dit-il, tu m'accuses d'estre trop inconstant en l'orthographe de ce liure, écriuant maintenant espée, épée, accorder, acorder, uétu, uestu, espandre, épandre, blasmer, blamer, tu t'en dois collerer contre toi mêmes, qui me fais estre ainsi, cherchant tous les moiens que ie puis de seruir aus oreilles du sçauant, & aussi pour acoutumer le uulgaire à ne regimber contre l'éguillon, lors qu'on le piquera plus rudement, montrant par cette inconstance, que si i'estoi receu en toutes les saines oppinions de l'orthographe, tu ne treuuerois en mon liure presque vne seulle forme de l'escriture que sans raison tu admires tant. » (11, 480, note 45.)

Les contradictions orthographiques reprochées à Du Bellay par un de ses contemporains et si déconcertantes pour nous, sont donc présentées ici par Ronsard comme le résultat d'un parti pris, d'un plan prémédité, dont nous n'aurions osé soupçonner l'existence, mais qu'il est impossible de révoquer en doute en présence d'une déclaration aussi précise.

Si, comme le remarque avec raison M. l'abbé Froger (Les Premières Poésies, p. 21), « Ronsard revint... en 1552, quant à l'orthographe, aux errements suivis par ses contemporains, » ce fut seulement dans la pratique, et par crainte de l'insuccès et du ridicule; il ne laissa point pour cela de demeurer fort attaché aux réformes orthographiques et se montra même d'autant plus radical qu'il ne s'agissait désormais que de conseiller à d'autres des réformes qu'il était bien résolu pour sa part à ne point patronner. L'Abregé de l'Art poetique Françoys, adressé par lui en 1565 à Alphonce d'Elbene, Abbé de Hautecombe, contient un chapitre de l'ortographie (VI, 459), qui est assurément ce que Ronsard a écrit de plus hardi sur la question. Nous l'avions vu jusqu'ici disciple assez docile de Meigret; maintenant il va beaucoup plus loin que son maître

(VI, 460): « Tu euiteras, dit-il, toute Ortographie superflue & ne mettras aucunes lettres en tels mots si tu ne les prononces en les lisant, au moins tu en vseras le plus sobrement que tu pourras, en attendant meilleure resormation, tu escriras écrire & non escripre, cieus & non cieulx. » Jusquelà rien que de raisonnable, quoiqu'il y ait une contradiction assez singulière à dire « tu escriras écrire, » c'est-à-dire à employer, en donnant un conseil d'orthographe, une forme opposée à celle qu'on préconise; mais les résormes proposées ensuite auraient bouleversé la langue; il ne s'agissait de rien moins que de substituer le k au q et au c qu'on aurait supprimés; de remplacer le c doux par l's, et d'écrire Franse au lieu de France, d'inventer des lettres doubles pour remplacer ill et gn, etc., etc.

Les poètes de la Pléiade sont, comme on le voit, bien loin d'avoir un même système orthographique. Non seulement ils obéissent à des habitudes, je n'oserais dire à des doctrines différentes, mais chacun d'eux a beaucoup varié dans les diverses impressions d'un même ouvrage.

On comprend combien, au milieu de ce mélange de systèmes opposés, il doit y avoir peu de règles stables. Il faudrait pouvoir consacrer un volume tout entier à les dégager et à les confirmer par des exemples. Impossible de l'essayer ici; nous nous bornerons donc à tirer des déclarations des auteurs, des notes contemporaines, et de nos propres observations quelques remarques de nature à fournir des matériaux à l'histoire si complexe et encore si peu avancée de l'orthographe au xvie siècle.

Il n'est guère de travail consciencieux qui ne soit susceptible d'une application utile, souvent fort différente il est vrai de celle que prévoyait son auteur : les réformateurs de notre orthographe, si nombreux au XVI<sup>e</sup> siècle, ont échoué dans leur ambitieuse tentative, mais leurs efforts pour représenter les sons de notre langue n'ont pas été complètement perdus, et leur témoignage est invoqué aujourd'hui comme le plus irrécusable lorsqu'il s'agit d'esquisser l'histoire de la prononciation.

Nous y avons eu fréquemment recours dans le chapitre précédent. C'est là qu'il faut se reporter pour voir de quelle façon les poètes de la Pléiade ont modifié l'orthographe des mots afin de la conformer plus étroitement à la prononciation courante.

Certaines formes abrégées, bien loin d'appartenir à une orthographe réformée, sont au contraire des débris de notre ancien langage. Tel est par par exemple ioe pour joue (Du Bell., 1, 371 et 455). Dans l'orthographe de Baif, antérieure à la réforme radicale adoptée par lui à la fin de sa vie, les mots composés et les locutions adverbiales subissent une sorte d'agglutination et s'écrivent en un seul mot : granpere (IV, 393); tanjeulement (I, 138). Il en est de même dans l'édition de 1556 de Belleau : est-ce y devient esse (I, 327, note 2).



I

#### VOYELLES

Nous avons vu plus haut (p. 443) que l'a et l'e s'employaient souvent l'un pour l'autre, même lorsque la prononciation de ces deux voyelles semblait différente. Cette permutation était encore plus fréquente lorsque le son des deux lettres était absolument identique; aussi trouve-t-on:

GENTE. Jante. « Douze rayons font passer au milieu Iusqu'à la gente, & dutour de la gente Mettent d'airain une bande pesante. » Rons., 111, 128.

HANIR. Rons., 111, 248.

PANCER, PENSER. Panser. « ... ma playe elle pança. » Rons., 1, 83, rimant avec commença; « ... foigneux de le penser, » rimant avec recompenser. Rons., 111, 205.

PLEINTE. . ... auoir le cœur en pleinte, » rimant avec feinle. Rons., 1, 42.

RESANTIR. « Que Troye une autre fois le feu Gregeois refante. » Baïf, 1, 94.

TRETTE. « ... vne crineuse trette. » Rons., v, 29. Trelle pour traile, rimant avec comete.

On écrivait par ai beaucoup de mots qui n'ont aujourd'hui qu'un a simple :

BAGAIGE, Du Bell., 1, 259; BOCCAIGE, Du Bell., 1, 249; COURAIGE, Du Bell., 1, 265; NAUFRAIGE, Du Bell., 11, 14; NAVIGAIGE, Du Bell., 1, 249; ORAIGE, Du Bell., 1, 185; OUVRAIGE, Du Bell., 1, 265; PASSAIGE, Du Bell., 1, 273; RAIGE. Du Bell., 1, 178; RIVAIGE, Du Bell., 11, 14; SAUVAIGE, Du Bell., 1, 254.

E s'employait souvent pour ai :

QUESSE. « Sur ses genoux elle mit une quesse, Puis mist la cles en la serrure espesse. » Rons., III, IIO.

Tandis qu'on écrivait par eu des mots que nous prononcons u, comme armeure, graveure (Bell., 11, 177); masqueure (Rons., 1V, 221), et tous les participes des verbes de la quatrième conjugaison (Voy. p. 449), Baif n'hésite pas à écrire par un u simple eu, participe passé du verbe avoir (1, 120); au xVIIe siècle Ménage faisait de même; mais si logique que fût cette réforme, l'aspect de cette lettre isolée a déplu; on s'est obstiné à écrire eu, et, suivant toute apparence, cette orthographe n'est pas encore sur le point de changer.

Quelques mots latins introduits assez récemment dans notre langue, comme subtil (Rons., v, 72), perdent complètement leur finale; il en était de même au x v1° siècle pour beaucoup d'autres où nous remplaçons aujourd'hui cette finale par un e muet:

```
AUGUR. « ... fans augur D'ailes. » Bell., 11, 244.
FERTIL. Rons., 111, 376; v, 400.
IMBECIL, INUTIL. Rons., v, 72.
SERVIL. Iod., 11, 216.
STERIL. Dor., 17.
```

Toutefois il y a, en cela comme en tout, une absence complète de règle, et lorsqu'un poète a besoin d'un pied de plus, il ne se fait pas faute d'ajouter un e final à un adjectif qui n'en reçoit point d'ordinaire :

```
VIRILE. « ... vm virile courage. » Du Bell., 11, 157.

Ei tient lieu d'e :
SEICHER. ROBS., 11, 215.
```

E remplace souvent ai, ay:

```
EMER. « ... elle m'émoit... » Baïf, IV, 51.
FERE, FET. « ... fere vn fêt fi étourdy. » Baïf, IV, IIS.
It, pour j'ai. Bell., I, 327, note 2.
```

Une autre particularité orthographique assez fréquente, principalement dans les œuvres de Belleau et de Du Bellay, c'est la suppression de l'e muet de la troisième personne du pluriel de l'imparfait : retardoint (Bell., 1, 327, note 2); armoint (Du Bell., 1, 224); montroint (232).

On trouve dans certains mots au où nous mettons o; mais il n'y a rien là d'étrange, et cette façon d'écrire est au contraire en général plus conforme, soit à l'étymologie latine, soit à l'ancienne orthographe :

```
AUREILLE. Rons., 1, 162.
FANTAUME. Rons., 1, 179.
RAUDER. Rons., 1V, 171.
```

Ronsard tenait surtout à faire disparaître l'y. Dans sa première ferveur il écrivait : « Que tu n'i uoies » (11, 478); « sans i penser » (11, 481); et s'il consent à mettre yeus et non ieus, afin de distinguer yeux de jeux, c'est uniquement par déférence pour ses amis. Il se plaint que Meigret « n'ait totalement raclé la lettre Grecque y, comme il le deuoit, ie me suis hazardé de l'effacer, ne la laissant seruir sinon aus propres noms grecs, comme en Tethys, Thyeste, Hippolyte, Vlysse, affin qu'en les uoiant, de prime face on connoisse quels ils sont. » (11, 478.) Quant aux autres mots, il est d'avis, lorsqu'ils « auront long tens demeuré en France, les receuoir en nostre mégnie, puis les merquer de l'I François, pour montrer qu'ils sont nostres, & non plus inconnus étrangers. » (II, 479.) Ce procédé, assez délicat, et à certains égards fondé, nous révèle encore un des motifs de ces différences purement arbitraires en apparence, et qui toutefois ont de légitimes raisons d'être.

#### H

#### CONSONNES

Quelquesois le c remplaçait une ou deux s. Du Bellay a intitulé son maniseste dessence, et le Quintil Horatian le lui a reproché. (Du Bell., 1, 476, note 1.)

FACE, pour fasse. « Ne face tarir... » Rons., 11, 429. Nourricon, rimant avec leçon. Rons., 111, 388.

Il y a parfois un c où nous mettons que: Rustic (Bell., 1, 80); souvent aussi le contraire a lieu: dans sa dernière édition suivie par nous, Ronsard écrit généralement le trafique (11, 326, 409).

L'adjectif publique est souvent écrit ainsi au masculin aussi bien qu'au féminin: « ... le surnom publique D'Africain... » (Du Bell., 1, 461.) « ... ensans trouvez publiques de naissance. » (472.) « ... vn publique butin. » (11, 396.) « ... le publique repos. » (405.) « ... vn publique messier. » (Rons., 111, 274). « ... vn publique marché. » (V, 237.) Jodelle réunit le c et le q et écrit trassicq, publicque, domessicq (11, 236).

Ne nous étonnons point de lire dans Ronsard non pas poids,

mais poix, pour pesanteur (v, 324); pois vaudrait encore mieux pour éviter l'équivoque avec poix, résine. Le poète a bien fait du moins de se conformer à peu près aux anciennes façons d'écrire et à l'étymologie pensum, et de repousser le d que certains érudits, qui tiraient à tort poids de pondus, ont si solidement établi dans ce mot qu'on n'a pas encore osé l'en tirer.

Belleau écrit « ... frond d'iuoyre (1, 24), ce qui nous fait plutôt songer à frons, frondis, qu'à frons, frontis.

Le g final muet est quelquefois supprimé dans l'écriture : Ronsard fait rimer jou (joug) avec Anjou (1, 130).

L'h figure, afin de rappeler l'étymologie, dans des mots où nous ne l'employons plus : « Celuy qui ha la bien naissance. » (Baif, v, 131.) Ha représente le latin habet. C'est l'orthographe en quelque sorte officielle qu'on trouve dans les écrivains antérieurs à la Pléiade et notamment chez Rabelais. Rien de plus irrégulier que l'emploi que Ronsard fait de l'h: il écrit threfor (VI, 181) et trefor (VI, 5); orphelin (111, 232) et orfelin (11, 2); tropbée (VI, 209) et trofee (V, 284). On peut croire que, voulant amener progressivement la suppression de l'h superflue, il se contente de la faire disparaltre quelquefois pour habituer les yeux à son absence; un passage curieux d'une de ses préfaces (voy. ci-dessus, p. 476) autorise cette supposition. Il lui arrive même de placer cette lettre dans des mots où elle ne conserve pas le souvenir de l'étymologie, mais où une habitude déraisonnable l'avait introduite et maintenue; l'h d'Hirlandois (111, 243) peut, à la rigueur, s'expliquer sinon se justifier par le latin Hibernia; mais pourquoi Du Bellay écrit-il habandonnez (11, 2), et Ronsard tour à tour autheur (V, 344) et auteur (VI, 193); authorité (111, 306) et panthois, pantois (voy. ci-dessus, 408)?

« Quant à la fyllabe ph, avait-il dit dans son avis Au Lecteur des Odes (11, 480), il ne nous faut autre notte que nostre F qui sonne autant entre nous que  $\varphi$  entre les Grecs, comme

manifestement tu peus uoir par ce mot φίλη, feille. » Mais en ceci encore il s'est très rarement conformé au précepte qu'il avait donné.

Rien de plus fréquent que de trouver une l, dite étymologique, qui n'a en réalité aucune raison d'être. Par exemple, Du Bellay écrit haulx (1, 464). Mais l'1 de altus, s'étant vocalisée en au, est en réalité contenue dans cette diphtongue; l'ajouter est une erreur.

Il en est de même pour goulphre (Du Bell., 11, 367); poulfiere (Rons., v, 26); fouls, fou (Rons., v, 391); Soulfy, fleur (Rons., v, 424).

Venin prenait souvent, comme actuellement parfum, une m finale qui amenait plus naturellement le dérivé venimeux. (Bell., 11, 45; Du Bell., 1, 415.)

L'm remplaçait l'n; Ronsard se vante d'avoir changé hymne en hinne (1, cxvij).

N remplace mp, au mépris de l'étymologie :

CONTE, rimant avec bonte. « ... tu ne fais non plus de conte. »
Rons., 1, 151.

PRONTE, rimant avec honte. Rons., 1, 3.

Le q remplace le c:

CHOQ, rimant avec coq. Rons., v, 115.

Une s muette est souvent ajoutée ou supprimée pour régulariser la rime. Le fauoris, rimant avec entrepris, est, sans autre motif, terminé par s (Rons., IV, 178), tandis qu'au contraire dans : « ... tels oiseaux sont pront' » (Rons., V, 61), pront est écrit sans s pour mieux rimer avec vont.

L's de la première personne des verbes qui est une superfétation moderne, ne se trouve guère à cette époque :

Plus ie respan de traits... Ronsand, 1, 156.

Ronsard, dans son Abregé de l'Art poetique (VI, 460), après

avoir donné pour exemple *Palloy*, ajoute : « Tu pourras auecques licence vser de la seconde personne pour la premiere... afin d'euiter vn mauuais son qui te pourroit offencer, comme s'allois à Tours, pour dire s'alloy à Tours, ie parlois à ma-dame, pour ie parloy à ma-dame, & mille autres semblables. » La première personne du parsait s'écrit également sans s:

... ie me senti lié. (Ronsard, 111, 324.) Il en est de même à l'impératif:

... rom, Gressin, ton entreprise. (Baif, IV, 338.)

... adouci leurs courages. (Ronsard, 111, 264). Et cela aussi bien au pluriel qu'au singulier :

... les Muses n'inuoquon, Et les laisson baller dans le val d'Helicon. Ronsard, v, 37.

Parton, Muret, allon chercher ailleurs Vn ciel meilleur, & autres champs meilleurs: Laisson, Muret, aux tigres esfroyables Et aux lions ces terres miserables: Puyon suyon... v, 158.

Souvent l'impératif ne prend point d's, même devant une voyelle :

Conchon à tout : on double on quite.

BATF, v, 387, note 17.

Entremellon dans le vin...
Beunon & que chacun...

On voit que dans les deux exemples qui précèdent, tirés de l'édition de Belleau, de 1556 (1, 327, note 2), il n'y a nulle différence d'orthographe; il n'y en a pas davantage dans les éditions suivantes, où l's est ajoutée, mais également dans les deux cas (1, 10, 11).

Néanmoins la règle indiquée par Ronsard s'établit peu à peu : la première personne du verbe demeure sans s et n'en

prend une que par licence et pour l'euphonie devant une voyelle :

Guary-toy...

Bois-en neuf fois...

Oy-le parler... v, 90.

... Obéis à ton Prince,

Et n'enfrain point les loix de ta prouince, v 165.

Cet usage devient si régulier et si constant que Racine s'y conforme dans les deux éditions séparées de 1666 et de 1672 de son Alexandre (acte IV, sc. 7):

Ouy, croyez ... - Je croy tout. Je vous crois invincible.

Ces distinctions délicates ayant disparu dans les réimpressions, quelques critiques, au nombre desquels on regrette de trouver Voltaire, se sont imaginés que l'emploi primitif et régulier de la première personne sans s était une licence poétique, tandis que, comme nous venons de le voir, c'est précisément l'addition de l's qui en constituait une.

Bien que jus soit quelquesois écrit comme de nos jours, « Drogue ny ius... » (Rons., I, 34), on trouve plus habituellement ce mot avec un t final qui a subsisté dans juteux : « Par iust d'berbe, ou racine. » (Du Bell., I, 271.) « ... iust d'une forte racine. » (Rons., V, 403.) « ... iust oublieux. » (VI, 301.)

Plus habituellement le t final disparaît : « ... fillons à coucher le Doy. » (Du Bell., 1, 169.) « ... mon luth pincé de mon doy. » (Rons., 11, 344.)

Le t dit euphonique, dont l'origine n'est pas encore très sûrement déterminée (voy. Romania, 6e année, p. 438), mais qui se prononçait habituellement, même lorsqu'il ne s'écrivait point (voy. Thurot, Prononciation, 11, 240), s'établit assez régulièrement dans l'écriture; seulement, au lieu d'être placé

entre deux tirets, il s'ajoute soit à la fin du verbe, soit au commencement du pronom qui le suit :

De quel monstre, Ledeur, at-elle pris sa race?
RONSARD, 1, 183.

« En lieu de dire : A-elle, pour euiter la cacophonie, c'est à dire, le mauuais son des voyelles. » (Note de Belleau.)

Aussi son aide at il à son besoing trouuee.

Du Bellay, 11, 466 et 567, note 137.

Ce vers, ainsi orthographié, est tiré du *Tumbeau du tres chrestien roy Henry II*. Aubert, en le réimprimant dans son recueil, a substitué a-il à at-il. (Voy. aussi Belleau, I, 327, note 2.)

Voici un exemple du t précédant le pronom :

... o cruelle beaute, (Dira til)... Baīr, 1, 149.

Au lieu du t c'est quelquesois une l qui est liée au pronom qui suit le verbe :

Combien (pour les secourir) De sois t'a-lon veu courir. Du Bellay, 1, 177.

Ne lira-lon tamais que ce Dieu rigoureux?
Iamais ne lira-lon que ceste Idaliene?
Ne voira-lon iamais Mars sans la Cypriene?
Iamais ne voira-lon que Ronsard amoureux?
Retistra-lon tousours, d'un tour laborieux,
Ceste toile, argument d'une si longue peine?
Reuoira-lon tousours Oreste sur la scene?
Du Bellay, 11, 1781.

En somme, les poètes de la Pléiade, très attachés en principe à la réforme orthographique qui signale le commence-

 Pour l'orthographe d'accord, et en particulier pour ce qui concerne le participe passé, c'est dans le second volume qu'on trouvera les éclaircissements nécessaires. ment du x v 1º siècle, ont tous, à l'exception de Baif, évité soigneusement de la pratiquer. Tantôt fidèles à l'étymologie, tantôt curieux de reproduire les variétés de prononciation populaires ou locales, ils s'occupaient avant tout de resserrer ou d'étendre les mots suivant le besoin de la mesure, d'en varier les terminaisons selon que l'exigeait la rime. Loin d'émonder, de canaliser, de restreindre la variété infinie des formes, ils y ajoutaient encore non seulement pour arriver à d'heureux effets poétiques, mais quelquesois par des considérations beaucoup plus futiles, pour plier plus facilement un mot à un anagramme, à un acrostiche, à une allusion galante 1. Leur rôle, presque toujours inconscient d'ailleurs, a été de conserver notre orthographe dans toute son indépendance, dans le libre domaine de la fantaisie poétique, à égale distance du hérissement barbare des consonnes trop respectueuses de l'étymologie et de l'étrangeté antilittéraire de l'anarchie phonétique.

1. Le ret, le filet qui sert à la chasse, à la pêche, à la coiffure des dames, est appelé par Rousard Reth (1v, 9) et rhi (300). Il prend encore des formes bien plus variées (rets, retz) sous la plume de Jodelle qui veut y trouver des allusions au nom de la duchesse de Retx, et finit par le confondre presque avec rais, rayons (voy. Iod., 11, 354, note).

FIN DU TOME PREMIER



# TABLE DES MATIÈRES



# TABLE DES MATIÈRES

# CONTENUES DANS LE PREMIER VOLUME DE L'APPENDICE

## LA LANGUE DE LA PLÉIADE

| INTRODUCTION                                  | 3   |
|-----------------------------------------------|-----|
| Poëte Tragique. (Par Bertrand Berger.)        | 48  |
| MOTS EMPRUNTÉS AUX LANGUES ANCIENNES          |     |
| ET AUX LANGUES MÉRIDIONALES                   | 59  |
| I. Mots tirés du grec                         | 61  |
| II. Mots tirés du latin                       |     |
| III. Mots tirés de l'italien et de l'espagnol | 178 |
| MATÉRIAUX FOURNIS PAR L'IDIOME NATIONAL.      | 210 |
| I. Archaismes                                 | 210 |
| II. Dialectes                                 | 352 |

| III   | . Mots techniques                                                                      | 360  |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|
|       | Astronomie, Phénomènes célestes, Astrologie,                                           |      |
|       | Sciences occultes                                                                      | 361  |
|       | Animaux                                                                                | 364  |
|       | Végétaux                                                                               | 369  |
|       | Minéraux                                                                               | 374  |
|       | Dignités, Fonctions, Professions, Métiers                                              | 378  |
|       | Armes, Meubles, Ornements d'église, Outils,                                            |      |
|       | Instruments, Appareils, Ustensiles                                                     | 38 I |
|       | Aliments, Boissons, Cuisine                                                            | 390  |
|       | Costume . '                                                                            | 39 I |
|       | L'Habitation et ses parties                                                            | 394  |
|       | Bergerie, Bouverie, Ménage rustique                                                    | 396  |
|       | Équitation                                                                             | 399  |
|       | Vénerie                                                                                | 400  |
|       | Fauconnerie                                                                            | 406  |
|       | Petche                                                                                 | 409  |
|       | Art militaire                                                                          | 409  |
|       | Marine, Navigation                                                                     | 412  |
|       | Anatomie, Médecine, Pharmacie, Art vétérinaire.                                        | 415  |
|       | Droit et Affaires                                                                      | 418  |
|       | Divertissements et Jeux                                                                | 419  |
| IV.   | Provignement                                                                           | 421  |
|       | Sémantique (Étude de la signification des mots).                                       | 425  |
| ٠.    |                                                                                        |      |
|       | 1º Mots modifiés par l'action du temps                                                 | 426  |
|       | 2º Mots qui ont pris un sens péjoratif ou ridicule.                                    | 428  |
|       | 3º Mots dont le sens a été intentionnellement<br>détourné par les poètes de la Pléiade | 432  |
| Prono | NCIATION                                                                               | 438  |
| I.    | Voyelles et Diphtongues                                                                | 442  |
|       | Consonnes                                                                              | 456  |

| 111.  | Modification syllabes. |   |  |  |  |  |   |  |   | 465 |
|-------|------------------------|---|--|--|--|--|---|--|---|-----|
|       | Allongements           | i |  |  |  |  |   |  | • | 470 |
| ORTHO | GRAPHE                 |   |  |  |  |  |   |  |   | 471 |
| I.    | Voyelles               |   |  |  |  |  | • |  |   | 479 |
| II.   | Consonnes.             |   |  |  |  |  |   |  |   | 482 |

#### FIN DE LA TABLE



# Achevé d'imprimer LE DEUX MARS MIL HUIT CENT QUATRE-VINGT-SEIZE PAR ALPHONSE LEMERRE 25, rue des Grands-Augustins A PARIS

3



2

LÉIADE FRANÇOISE

APPENDICE

Ī

La Langue

de la Pléiade



A. LEMERRE

ÉDITEUR

1896

